

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

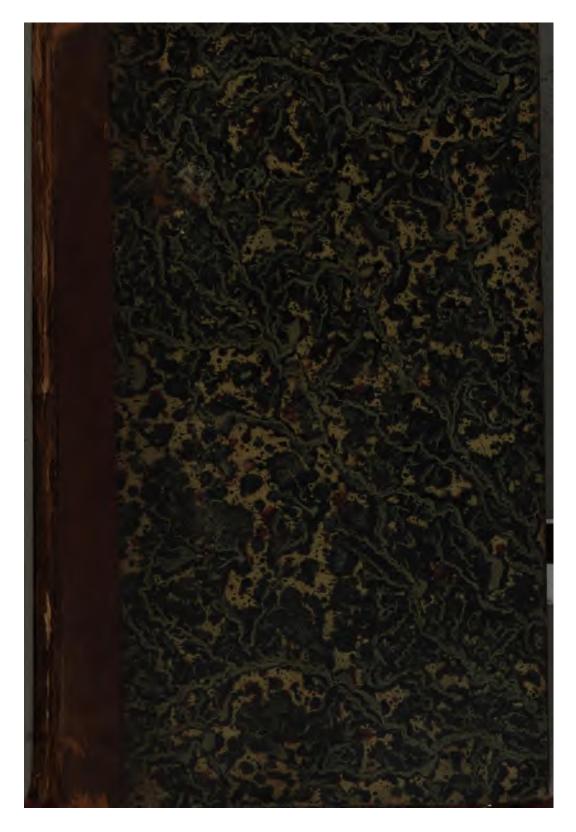

1111111 BUUU43620L

Y 189.

# TAYLOR INSTITUTION

BEQUEATHED

TO THE UNIVERSITY

ΒY

ROBERT FINCH, M. A.

OF BALLIOL COLLEGE.

142 6-31

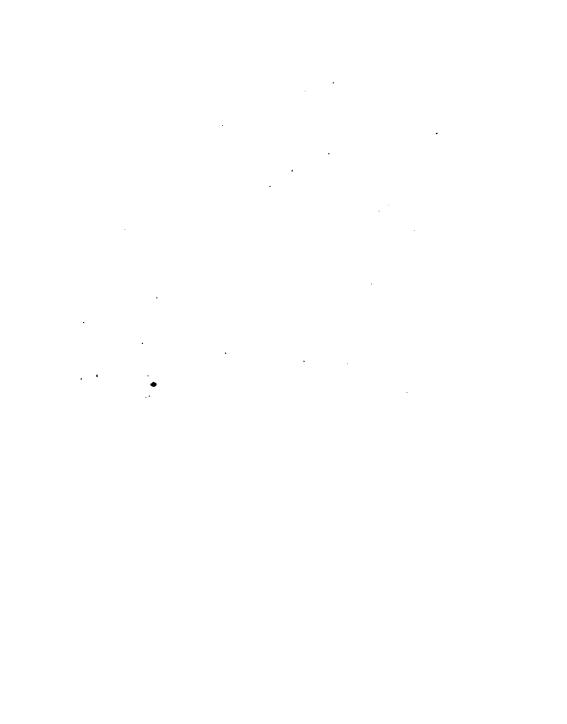

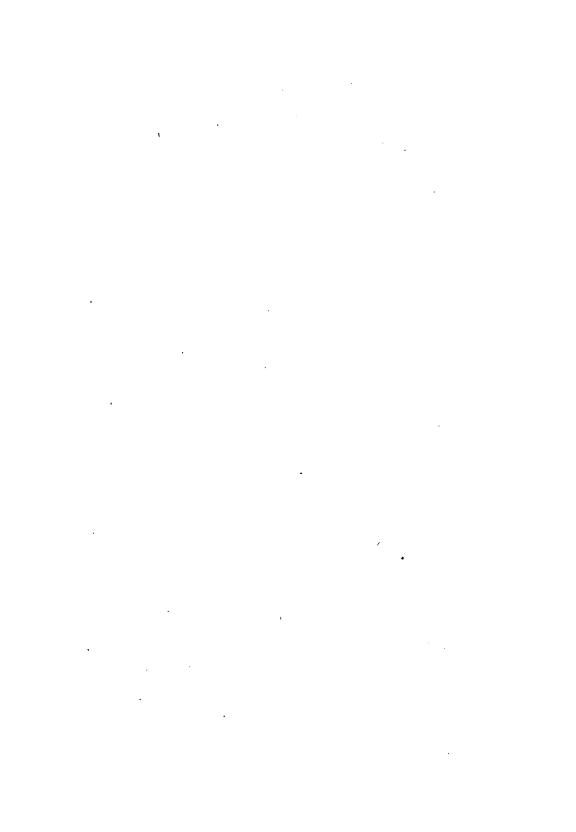

# NOUVEAU DICTIONNAIRE

D'HISTOIRE NATURELLE.

VAL = ZYZ.

# Noms des Auteurs de cet Ouvrage dont les matières ont été traitées comme il suit :

L'Homme, les Quadrupèdes, les Oiseaux, les Cétacés. SONNINI, Membre de le Société d'Agriculture de Paris, éditeur et continuateur de l'Histoire naturelle de Buffon.

VIREY, Auteur de l'Hist. naturelle du Genre Humain. VIEILLOT, Continuateur de l'Histoire des Oiseaux d'Audebert, et Anteur d'une Histoire de ceux de l'Amérique septentrionale.

A. DESMAREST, Membre de l'Athénée des Arts de Paris, du Musée de Bordeaux, etc.

L'Art vétérinaire, l'Economie domestique. PARMENTIER, Mombres de l'Institut national.
HUZARD, Mombres de la Sinciété d'Agriculture de Paris, etc. etc.

Les Poissons, les Reptiles, les Mollusques et les Vers.

BOSC, Membro de la Société d'Histoire naturelle de Paris, de la Société Linnéenne de Londres, de cel les d'Agriculture de Véronne, Caen, etc. et Inspetteur des Pépinières autiensies de Versailles.

Les Insectes.

OLIVIER, Membre de l'Institut national. LATREILLE, Membre associé de l'Institut national-

Botanique et son application aux Arts, à l'Agriculture, auJardinage, à l'Economie Rurale et Domestique.

CHAPT'AL,
PARMENTIER,
CELS.

THOUIN, Membre de l'Institut national, Professeur et Administrateur du jardin des Plantes.

DU TOUR, Membre de la Société d'Agriculture de Saint-Domingue.

BOSC, Membre de la Société d'Histoire naturelle de Paris, etc. etc.

TOLLARD AINÉ, Professeur de Botanique et de Physiologie végétale, Membre de plusieurs Sociétés savantes, etc.

Minéralogie , Géologie , Météorologie et Physique. CHAP'TAL, Membre de l'Institut national.

PATRIN, Membre associé de l'Institut national et de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg, Auteur d'une Histoire naturelle des Minéraux.

LIBES, Professeur de Physique aux Ecoles Centrales de Paris, et auteur d'un Traité Elémentaire de Physique.

# NOUVEAU DICTIONNAIRE D'HISTOIRE NATURELLE,

APPLIQUÉE AUX ARTS,

Principalement à l'Agriculture et à l'Economie rurale et domestique:

PAR UNE SOCIÉTÉ DE NATURALISTES ET D'AGRICULTEURS:

Avec des figures tirées des trois Règnes de la Nature.

TOME XXIII.

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET.

A PARIS.

Chez DETERVILLE, Libraire, rue du Battoir, nº 16.

AN XII — 1804.

# 

# 



. H

# NOUVEAU DICTIONNAIRE D'HISTOIRE NATURELLE.

# VAL

ALERIANE, Valeriana Linn. (triandrie monogynie). genre de plantes de la famille des DIPSACÉES, figuré pl. 24 des Illustrations de Lamarck, et qui offre pour caractères un calice supérieur très-petit, à peine perceptible, à cinque dents ou à bord presqu'entier et se développant dans la maturité en une aigrette sessile et plumeuse; une corolle monopétale en entonnoir, dont le tube est renflé à sa base, ou terminé par une bosse ou un éperon, et dont le limbe est découpé en cinq segmens obtus, ordinairement égaux ; depuis une jusqu'à quatre étamines, le plus souvent trois érigées, faites en alène, de la longueur de la corolle, et à anthères arrondies; un ovaire inférieur, soutenant un style mince aussi long que les étamines, et couronné d'un à trois stigmates, c'est-à-dire d'un stigmate tantôt sphérique, tantôt échancré, tantôt partagé en trois. Le fruit varie comme la fleur : c'est, ou une semence aigrettée, ou une capsule à deux ou trois loges, contenant deux ou trois semences, dont le sommet est nu ou recouvert par les dents du calice.

Ce genre est, ainsi qu'on le voit, très-mauvais, puisqu'il n'est point déterminé par des caractères invariables et constans. Les espèces assez nombreuses qu'il renferme, présentent des différences dans toutes les parties de la fractification; c'est parce que la plupart ont trois étamines, que Linnæus les a toutes comprises dans sa triandrie; mais quelques-unes n'en ont qu'une ou deux; d'autres en ont quatre; il y a même une espèce qui est dioïque. Ainsi les valérianes, comme béaucoup d'autres genres, sont un exemple frappant du vice des méthodes artificielles. Le botaniste, même doué de génie, a beau se tourmenter, il a beau former des systèmes pour coordonner les plantes, la nature le surprend toujours en défaut. Ce n'est point dans un cadre étroit imaginé par l'homme, que peuvent se ranger les immenses productions du règne végétal.

Les valérianes ont les feuilles simples ou ailées, et leurs fleurs ordinairement disposées en corymbes terminaux. Ce sont des plantes herbacées, à racine vivace, annuelle ou bisannuelle. La plupart croissent en Europe. On trouve les autres en Sibérie, en Chine, au Japon, et sur-tout dans l'Amérique méridionale. Les espèces les plus intéressantes

sont:

La Valériane rouge ou des jardins, Valeriana rubra Linn., qui est vivace, qui croît en France et en Italie sur des terreins rudes et pierreux, même dans les fentes des murailles. Elle a des racines ligneuses, grosses comme le doigt, et qui s'étendent fort loin; des tiges hautes d'environ trois pieds, rondes, lisses, de couleur grisâtre, creuses, et garnies à chaque nœud de feuilles lancéolées, très-entières, plus ou moins étroites et ordinairement opposées. Les rameaux viennent par paires sur la tige principale, et sont terminés, ainsi qu'elle, par des grappes ou corymbes de fleurs rouges, quelquefois blanches, légèrement odorantes et de longue durée. Ces fleurs n'ont qu'une étamine, avec un éperon à la base de la corolle; elles se succèdent pendant toute la belle saison, depuis le mois de mai jusqu'aux premières gelées, et produisent des semences aigrettées, qui mûrissent aussi successivement.

On cultive cette espèce dans les jardins comme plante d'ornement. On la multiplie en divisant ses racines en autonne, ou en semant ses graines aussi-tôt qu'elles sont mûres; quelquofois elles germent avant l'hiver. Lorsque les jeunes plantes qui en proviennent sont assez fortes, on les transplante une ou deux fois, et on les place à demeure l'automne suivante.

En Sicile, on fait entrer cette valériane dans les salades.

La Valériane des marais, parce qu'on la trouve dans les lieux marécageux de l'Europe. Elle fait exception au genre, puisque ses fleurs sont unisexuelles, et viennent, mâles ou femelles, sur des pieds différens; on apperçoit dans les unes et les autres fleurs les rudimens de l'organe avorté. Les mâles ont deux étamines, et la corolle des femelles est plus petite que celle des mâles; les semences sont couronnées par trois dents. Cette espèce est vivace comme la précédente; elle a une racine menue, rampante, blanchâtre, très-fibreuse et très-odorante. Sa tige, anguleuse, grêle et noueuse, s'élève à un pied, se garait de feuilles opposées, pinnéès, à felioles très-entières, et sa

eouronne, ainsi que les rameaux, de grappes fleuries de couleur purpurine ou blanche. Les chevaux et les moutons mangent cette plante.

La Valériane sauvage ou officinale. Valeriana officinalis Linn. Une racine vivace, fibreuse et rampante; une tige haute de trois à six pieds, simple jusqu'au sommet, qui produit des branches trois à trois; des feuilles toutes ailées, ayant six ou sept paires de folioles étroites, un peu velues, avec une impaire; des fleurs triandriques, blanches et légèrement teintes en pourpre au-dehors: tels sont les caractères de cette valériane, qui croit spontanément dans les bois et les lieux humides de l'Europe, et qui se trouve toujours, selon Miller, sur des terreins secs, crayeux et à l'ombre, dans plusieurs parties de l'Angleterre. Ses racines sont améres, stiptiques, et ont une odeur aromatique et pénétrante. On les préfère aux racines des autres valérianes pour les usages de la médecine, et on lui attribue de grandes propriélés reconnues par beaucoup de médecins, et contestées pourtant ou du moins révoquées en doute par d'autres. Il est curieux de rapprocher en peu de mots leurs opinions à ce sujet.

Gilibert ( Démonstr. élément. de Botanique. ) dit avoir guéri trois épileptiques avec cette racine, donnée à haute dose en poudre et en infusion dans du vin. Il prétend que ses effets dans les autres convulsions ne sont pas moins certains; qu'elle est sur-tout admirable dans la paralysie, et que plusieurs migraines ont été dissipées par une seule dose de la poudre de valériane. « On ne doit point, ajoute-t-il, la négliger dans le traitement des maladies cutanées, dans le rhuma-» tisme, dans l'anorexie, dans les coliques, qui sont souvent calmées n par un seul remède, sur-tout les venteuses avec glaires; enfin quel-» ques praticiens ont employé avec succès l'infusion de cette racine » et des fleurs dans les fièvres intermittentes , pernicieuses , avec abat-» tement des forces et délire sourd, ou affection soporeuse. Nous » avons vu guérir quelques-uns de nos malades que nous avions traités » par cette méthode. Cette observation mérite d'être suivie; si elle est » confirmée par de nouvelles épreuves, nous pourrons enfin nous m passer de quinquina dans les fièvres ».

L'auteur des notes insérées dans le Dictionnaire des Jardiniers, s'exprime ainsi sur la même racine. « Elle ne contient, dit-il, aucun » principe éthéré volatil; mais on y découvre par l'analyse une partie » fixe, résineuse et gommeuse. Ou ne peut mieux comparer ses propriétés qu'à celles de la serpentaire de Virginie, à laquelle elle est » inférieure; elle est sur-tout cordiale, a péritive, diaphorétique, » anti-hystérique et céphalique. Sous ce dernier point de vue, on a » beaucoup vanté son efficacité dans l'épilepsie et les tremblemens » convolsifs. Des auteurs dignes de foi confirment celle heureuse propriété; mais de nouvelles expériences n'ont pas été suivies d'un » succès aussi complet qu'on pouvoit l'espérer ».

Vitet (Pharmacopée de Lyon.), en parlant des racines de la grande valériane et de la valériane officinale, dit: « Il est peu de maladies » de foiblesse et de maladies convulsives où la racine de la grande » valériane n'ait été recommandée. L'observation a rarement applaudi » aux éloges qu'on lui a prodigués, particulièrement dans l'épilepsio.

» quelle qu'en soit l'espèce. Elle ne procure point le sommeil, ne » purge point, provoque rarement le cours des urines. La racine de » la valériane sauvage est plus active; mais avant de lui accorder » toutes les vertus qu'on lui suppose, il faut de nouvelles obser-» vations ».

Ceux qui, malgré l'incertitude des effets de cette racine, voudront y avoir recours, peuvent l'employer, pulvérisée et tamisée, depuis demi-drachme jusqu'à deux drachmes, incorporée avec un sirop ou délayée dans cinq onces d'eau. Si on l'emploie coupée par morceaux, il faut alors en faire macérer au bain-marie et dans six onces d'eau, depuis une drachme jusqu'à demi-once.

La GRANDE VALÉRIAN*B, Valeriana phu* Linn. Sa racine est grosse , ridée et transversale; ses tiges sont rameuses ou bifurquées, et hautes de trois pieds; ses feuilles caulinaires ailées, les radicales sans divisions, quelquefois en forme de lyre; ses fleurs triandriques, petites, purpurines, disposées en manière d'ombelles aux sommités des tiges; pes semences oblongues, plates et aigrettées. Cette plante est vivace, et croît naturellement en Alsace, en Allemagne, dans les Alpes et sur les hautes montagnes. On la cultive dans les jardins, sous le nom de valériane franche, et on en fait à-peu-près le même usage en médecine que de la précédente, après laquelle elle est l'espèce du genre la plus estimée. Sa racine a une odeur forte, désagréable, et une saveur aromatique. Les chats aiment à se rouler sur cette plante comme sur le cataire ; on les en éloigne en enfonçant des épines dans la terre autour de sa tige. Cette valériane et la valériane officinale se multiplient par la division de leurs racines, au printemps ou en automne; cette dernière saison est préférable. Quand on veut avoir les racines pour s'en servir, on les enlève après la chute des feuilles, et on les fait sécher.

La VALÉRIANE TRIFIDE, Valeriana tripteris Linn., se trouve en Suisse, en Autriche et dans les montagnes de la France. Elle est vivace, a une racine très-aromatique, les fleurs triandriques, les feuilles radicales, en cœur et dentées, et celles de la tige ternées ou découpées en trois segmens.

La VALÉRIANE CELTIQUE, Valeriana celtica Linn. Sa tige n'a pas plus de quatre à cinq pouces; elle se traîne sur la terre et pousse des racines à tous les nœuds. Ses feuilles sont très-entières, les radicales ovales et obtuses; celles de la tige plus étroites. Ses fleurs triandriques, sessiles et de couleur de chair, forment des ombelles nombreuses et en grappe. On trouve cette plante, qui est vivace, sur les montagnes de la Syrie, sur celles de l'Autriche, de la Suisse et du Dauphiné. « Elle est, dit Miller, difficile à conserver dans un jardin, parce qu'elle croit naturellement dans des lieux hérissés de rochers, garnis de mousse et couverts de neige pendant six ou sept mois de l'année. Il fant la placer dans une situation très-froide et un sol pierreux ».

a Sa racine ( Démonstr. élément. de Botan. ) est plus pénétrante p que celle de la valériane officinale; sa saveur est vive et amère : p c'est le nard cellique dont on transporte une étonnante quantité en partique et en Egypte, pour préparer des essencés dont les peuples p des pays chauds s'oignent le corps. Cette racine précieuse est négli-

ø gée par nos médecins modernes. Des observations sures lui accorn dent des propriétés décisives pour le trailement des maladies de n nerfs; son infusion augmente le cours des urines; sa poudre est le

» meilleur stomachique que nous connoissions ».

La Valériane des Pyrénées, Valeriana Pyrenaioa Linu. Cette espèce croît sur les Pyrénées, est vivace, a des fleurs triandriques qui paroissent en juin, et deux sortes de feuilles; les inférieures en cœur, dentées et pétiolées; les supérieures à trois folioles; ses semences sont couronnées d'un davet. Elle se plait à l'ombre et dans un sol humide, et se multiplie par ses graines qu'il faut semer des qu'elles sont mûres.

La VALÉRIANE MACHE, Valeriana locusta Linn., connue ordinairement sous le seul nom de mâche, et appelée aussi doucette, poule grasse, salade de chanoine, etc., a une racine menue, fibreuse, blanchâtre, et des seuilles opposées, linéaires ou oblongues, assez épaisses, molles, tendres, et communément entières. Du milieu des feuilles, s'élève à la hauteur d'un demi-pied, une tige foible, ronde, cannelée, creuse, noueuse et dichotome. Les fleurs qui sont triandriques et d'un blanc améthyste, viennent en petites ombelles aux sommités des tiges, et se succèdent pendant tout l'êté. Les fruits

Cette plante est annuelle ; elle croît en Europe dans les blés, dans les vignes et sur les bords des chemins. On la cultive dans les jardins potagers pour la manger en salade. Sa graine se seme depuis le milieu d'août jusqu'à la mi-octobre dans une bonne terre meuble et amendée. Il faut avoir soin de l'arroser jusqu'au temps des pluies. C'est à l'entrée du printemps qu'elle est meilleure à manger. Elle est aimée des chevres et des moutons.

« Voilà encore une de ces plantes, dit un célèbre médecin, qui détruit l'analogie botanique. Les valérianes sont odoriférantes ; celle-ci est fade et sans odeur. On l'emploie quelquefois dans les bouillons de

vean; elle est rafraichissante et adoucissante ».

Lamarck compte sept variétés de mâches, savoir : la mâche doucette à fleurs simples; la mache vésiculeuse à calices enflés; la mache couronnée à fruit à six dents; la mâche discoide à fruit à douze dents; la mâche dentée, dont la semence est couronnée de trois dents; la mâche rayonnée, dont une collerette environne les fleurs; enfin la mâche naine à scuilles inférieures dentées, à feuilles supérieures linéaires et multifides. On a fait un genre de cette espèce, sous le

nom de FÉDIE. Voyez ce mot.

La Valeriane DE SIBÉRIE, Valeriana Sibirica Linn., est une plante bisannuelle qui fleurit, produit des semences la seconde année, et périt ensuite. On la trouve en Sibérie. Ses tiges s'élèvent à un pied de hauteur, et se garnissent de feuilles pinnatifides, composées de quatre ou cinq paires de lobes à pointe aiguë, avec un lobe impair, large et découpé en trois ou cinq pointes; ces feuilles sont opposées et sessiles. Les sleurs d'un jaune brillant, forment une espèce d'ombelle au hant de la tige et des rameaux ; elles ont quatre étamines, et paroissent dans le mois de juillet. Les semences de cette valériane sont adnées à une écaille ovale; c'est en les mettant en

terre en automne, aussi tôt qu'elles sont mures, ou au printemps; qu'on multiplie la plante. Semée dans ces deux saisons et à demeure,

elle peut réussir également.

Parmi les vingt espèces de valérianes dont il est fait mention dans la Flore du Perou, il y en a de tres-remarquables aux yeux des botanistes, mais qui ne présentent aucune importance sous le point de vuc d'utilité. (D.)

VALERIANE GRECQUE. Voyez au mot Polémoine.

VALERIANELLE. C'est la Mache. Voyez ce mot et

ceux de Valeriane et de Fédie. (B.)

VALISNÈRE, Valisneria, genre de plantes à fleurs polypétalées, de la dioécie diandrie et de la famille des Hydro-CHARIDÉES, dont le caractère consiste à voir les fleurs mâles portées sur une hampe courle, et composées d'un calice divisé en trois parties et de deux étamines, portées en grand nombre sur un spadix conique, petit, et entourées d'une spathe de deux ou quatre folioles; et les fleurs femelles solitaires sur une hampe très-longue, en spirale, entourées d'une spathe tubuleuse bifide, et composées d'un calice divisé en trois parties, d'une corolle de trois pétales linéaires, d'un ovaire inférieur à trois stigmates sessiles, bisides et munis d'un appendice dans leur partie moyenne.

Le fruit est une capsule cylindrique, tridentée, unilocu-

luire et polysperme.

Ce genre ne contient qu'une espèce, qui est figurée pl. 799 des Illustrations de Lamarck. Elle est vivace, et a toutes ses feuilles linéaires, lancéolées et radicales. Elle vient au fond des caux dans presque toute l'Europe australe, mais comme clie n'a pas une apparence remarquable, elle paroit encore ene n = parencontre aussi dans toute l'Asie, et souvent en si grande abondance, qu'elle couvre le fond des rivières.

La nature, qui a voulu que la fleur male de la valisnère fût a racine et sous l'eau, lui a donné la faculté de se détacher moment de la fécondation, et d'aller s'épanouir, ou crever à la surface de l'eau, où la fleur femelle est

iours épanouie et prête à recevoir le pollen vivifiant. veh de sa hampe en spirale qui se tord ou détord

que l'eau monte ou descend.

Italie qu'on a d'abord observé cette plante, qui a nité l'enthousiasme des amis de la nature, et c'est ae pays que j'ai été à portée d'admirer son mécaai rapporté des pieds vivans pour essayer de la aux environs de Paris. (B.)

**UFFE, nom** que donne Bruce à une espèce de

pentapète, qu'on cultive en Abyssinie, à raison de la grande

beauté de ses fleurs. Voyez au mot PENTAPÈTE. (B.)

VALLARIS, Valleris, genre de plantes établi par Burmann, et qui ne diffère pas des Pergulaires. Voyez ce mot. (B.)

VALLÉE, Vallea, arbre à feuilles alternes, pétiolées, en cœur, très entières, velues en dessous, et accompagnées de stipules sessiles et réniformes, à fleurs rouges disposées sur une panicule de trois rangs de grappes, qui forme un genre dans la polyandrie monogynie.

Ce genre offre pour caractère un calice de trois ou quatre folioles; une corolle de quatre à cinq pétales; un grand nombre d'étamines; un ovaire supérieur, surmonté d'un

sligmate à quatre ou cinq divisions.

Le fruit est une capsule à deux loges et à plusieurs se-

La vallée se trouve dans le Mexique et le Pérou. Ses caractères sont figurés pl. 14 de la Flore de ce dernier pays. (B.)

VALLEE, espace de terrein ou de pays, compris entre deux chaînes de montagnes à-peu-près parallèles. Les val-lées ont depuis une lieue jusqu'à 10 ou 15 de longueur, sur une largeur beaucoup moindre, mais au moins de plusieurs centaines de toises; sans quoi, ce ne seroient plus des vallées,

mais des gorges.

Pour l'ordinaire, les vallées ont la forme d'un immense canal, plus ou moins tortueux, dont le fond, presque toujours, est occupé par quelques rivières : leurs flancs sont arrosés par une multitude de sources et de ruisseaux qui découlent des montagnes collatérales. Aussi les vallées sont-elles renommées par leur fertilité et les agrémens de toute espèce qu'elles présentent. Elles sont plus chaudes, fort souvent, que les plaines des contrées voisines (Saussure a vu dans la vallée du Rhône, des plantes et des insectes des parties méridionales de la France); mais les ardeurs du soleil n'y sont point incommodes pour l'homme : des abris fréquens le rafraîchissent et le délassent. Tout le monde connoît la délicieuse vallée de Tempé en Thessalie, arrosée par le fleuve Penée, dont les rives charmantes ont été tant célébrées par les poètes. Mais ce qui vaut mieux encore, c'est cette riche et vaste vallée de quinze lieues de longueur, que traverse, embellit et féconde l'Allier, et qu'on nomme la Limagne d'Auvergne.

La vallée de Montmorency est célébre par ses cerises et

par le séjour de J. J. Rousseau.

Si les vallées sont aussi utiles qu'agréables à l'homme, en général, elles offrent un attrait de plus à l'observateur géologue, par la liaison intinfe qu'elles ont avec les montagnes,

qui sont le grand objet de ses méditations.

On a cru long-temps que toutes les vallées étoient l'onvrage des eaux; et Bourguet ayant observé quelques vallées qui, dans leurs sinuosités, offiroient une correspondance constante entre les angles saillans d'un côté et les angles rentrans de l'autre, de manière que, malgré tous les détours, les deux côtés de la vallée étoient toujours parallèles, crut avoir trouvé dans ce fait la démonstration de cette hypothèse; Buffon saisit avidement cette idée, qui lui sembloit conforme à la marche simple de la nature, et il en fit la base de sa Théorie des Montagnes. Il supposa qu'elles avoient été, toutes sans exception, formées par des dépôts de la mer que les courans avoient sillonnés suivant leurs différentes directions.

Mais dès qu'on est venu à observer la structure intérieure des montagnes, et sur-tout des montagnes primitives, on a

bientôt reconnu que cette théorie étoit inadmissible.

Les vallées qui présentent la correspondance des angles saillans et rentrans, ne se trouvent presque jamais qu'entre des montagnes secondaires d'une élévation médiocre, et sont, en effet, pour l'ordinaire, l'ouvrage des eaux qui, en descendant du sommet des montagnes primitives, ont aillonné les dépôts calcaires qui se trouvoient sur leurs flancs, et les lits qu'elles s'y sont creusés peu à peu, et qui, aves le temps, sont devenus des vallées, ont dù nécessairement avoir la même forme que tous les lits des rivières dont les rives sont nécessairement parallèles.

Mais il n'en est pas ainsi dans les sallées des chaînes primitives : rien n'est plus ordinaire que d'y voir , soit des angles saillans opposés l'un à l'autre et qui causent un étranglement, soit des angles rentrans sur les deux côtés en même

temps, et qui forment un vaste bassin.

La structure intérieure des montagnes primitives (composées de couches d'autant plus verticales, qu'elles sont plus voisines de la partie centrale, et qui toutes sont inclinées vers le sommet), prouve que toutes ces couches furent d'abord dans une situation horisontale, et qu'elles sont devenues des montagnes, uniquement par le soulèvement spontané du granit qui les a soulevées elles-mêmes à la hauteur où nous les voyons. Les vallées qui se trouvent entre ces montagnes, no sont donc autre chose que les portions de l'écorce du globe, qui ont été moins soulevées que les parties voisines.

Aussi voit-on toujours, dans ces pallées, qui n'ont pas été o dénaturées par les eaux, que les mêmes couches de n qui forment la courbure de leur fond, se relèvent

9

sans aucune interruption sur les flancs des montagnes qui

bordent la vallée à droite et à ganche.

Saussure divise les vallées en deux ordres différens : les vallées longitudinales, qui sont paralièles à la chaîne principale ; et les vallées transversales, qui la coupent à angles droits. On trouve aussi quelques vallées dont la direction est oblique.

Les grandes chaînes de montagnes sont ordinairement formées de plusieurs cordons parallèles à la crête centrale, qui est le cordon principal: les autres, comme autant de gradins, diminuent d'élévation à mesure qu'ils s'en éloignent. Ce sont les entre-deux de ces cordons qui forment les vallées longitudinales. Saussure cite la vallée du Rhône comme un des

plus grands exemples des vallées longitudinales.

Les vallées transversales sont celles qui communiquent d'une vallée longitudinale à l'autre. Celles qui coupent l'arête principale, sont quelquefois presque horizontales, au moins dans un petit espace : ce sont ces échancrures qu'on appelle col dans les Alpes, et port dans les Pyrénées. Celles qui coupent les cordons collatéraux sont toujours en pente plus ou moins rapide; et comme elles sont souvent l'ouvrage des eaux, elles offrent quelquefois des angles saillans et rentrans qui se correspondent, comme dans les montagnes secondaires; mais il est évident que ce fait n'est qu'accidentel.

Un des caractères essentiels des vallées longitudinales, est que les montagnes qui les bordent, ont le plan de leurs conches parallèle à la direction de la vallée; tandis qu'au contraire les vallées transversales coupent à angles droits le

plan de ces mêmes couches.

Les Alpes présentent plusieurs vallées longitudinales: les Pyrénées n'offrent guère que des vallées transversales. La raison de cette différence est probablement que la crête principale des Pyrénées s'élève d'une manière plus brusque, plus abrupte au-dessus des cordons inférieurs, que celle des Alpes; et les eaux qui en descendoient en torrens impétueux, ont fini par forcer les différentes barrières que leur opposoient ces cordons, et par descendre en ligne droite et par la voie la plus courte jusque dans les plaines. Dans les Alpes, les courans moins violens ont suivi la route des vallées longitudinales que leur avoit tracée la nature. Voyez Montagnes, Fleuves, Géologie. (Pat.)

VALLENIE, Wallenia, arbre à feuilles alternes, oblongues, obtuses, très-entières, épaisses, luisantes, fragiles, à fleurs petites, blanches, portées sur des grappes terminales,

qui forme un genre dans la tétrandrie monogynie.

XXIIIA

Ce genre offre pour caractère un calice à quatre divisions; une corolle tubulée à quatre divisions; quatre étamines; un ovaire supérieur, surmonté d'un seul style.

Le fruit est une baie monosperme.

La vallenie se trouve à la Jamarque, et est figurée pl. 145 de l'histoire de cette île par Sloane. (B.)

VALLÈSE, Vallesia, arbrisseau à rameaux flexueux, à feuilles alternes, légèrement pétiolées, ovales, entières, brillantes, à fleurs blanchâtres disposées en panicule dichotome et terminale, qui forme un genre dans la pentandrie monogynie.

Ce genre offre pour caractère un calice persistant, trèspetit, à cinq divisions ovales, aiguës; une corolle infundibuliforme à tube cylindrique, long, à limbe divisé en cin, parties lancéolées et légèrement plissées; cinq étamines; un ovaire supérieur didyme, à style filiforme et à stigmate épais; deux drupes écartés, presque ovales, uniloculaires et monospermes.

La vallèse se rapproche si fort des RAUVOLFES (Voyez ce mot.), que Cavanilles l'a placée parmi eux sous le nom de rauvolfe glabre. (B.)

VALLON, petite vallée agréable et riante, bordée de coteaux, ou tout au plus de collines: l'entre-deux des grandes montagnes forme des vallées; elles présentent que que fois des enfoncemens latéraux, que leur peu d'étendue fait aussi appeler vallon. Voyez VALLÉE. (PAT.)

VALOS. On désigne ainsi, dans l'île de Ceylan, les termès du pays, et peut-être d'autres fourmis. (L.)

VALTHERE, Waltheria, genre de plantes à fleurs polypétalées, de la monadelphie pentandrie et de la famille des Tiliacées, dont le caractère consiste en un calice double, l'extérieur de trois folioles unilatérales et caduques, l'intérieur turbiné, persistant, et à cinq divisions; une corolle de cinq pétales insérés à la base du tube staminifère; cinq étamines, dont les filets sont réunis en un tube; un ovaire supérieur, surmonté d'un style à plusieurs stigmates capillaires et courts.

Le fruit est une capsule membraneuse, uniloculaire et monosperme.

Ce genre est figuré pl. 570 des *Illustrations* de Lamarck, et fait partie de la *Sixième Dissertation* de Cavanilles. Il renferme des arbrisseaux à feuilles un peu épaisses, tomenteuses, à fleurs ramassées par petits paquets sessiles, ordinairement

axillaires, de couleur jaune. On en compte six espèces, parmi lesquelles se distinguent

La VALTBÈRE D'AMÉRIQUE, qui a les feuilles ovales, plissées, inégalement dentées, velues, et les fleurs en tête pédonculée. Elle se trouve dans les îles de l'Amérique, et se cultive dans les jardins de Paris.

La VALTHÈRE LOPHANTHE a les feuilles presque rondes, en cœur, dentées, soyeuses, pétiolées, et les fleurs en tête pétiolée et imbriquées par des bractées. Elle se trouve dans les îles Marquises, et forme dans le Prodrome de Forster et dans Lamarck, un genre sous le nom de lophanthe. (B.)

VALVEE, Valvata, genre de coquillages établi par Muller, et conservé par Draparnaud dans son Tableau des Mollusques de France. Il offre pour caractère un animal à deux tentacules sétacés, contractiles, oculés à leur base postérieure, et à muffle proboscidiforme; une coquille discoïde à ouverture ronde et à péristome continu.

Ce genre ne contient qu'une espèce, la VALVÉE PLA-NORBE, Valvata cristata Mull., qui est lisse, plane en dessus et ombiliquée en dessous. On la trouve dans les eaux stagnantes. Elle a un appendice tentaculiforme du côté droit du col, et le tube de ses branchies est garni, de chaque côté,

de douze barbes. (B.)

VALVES. On donne ce nom aux parties dont les coquilles sont composées. Ainsi il y a des coquilles univalves, bivalves et multivalves. Voyez au mot Coquille. (B.)

VALVES (botanique), pièces de la capsule qui se séparent plus ou moins profondément, et qui se détachent presque toujours entièrement, lorsque ce péricarpe s'ouvre.

Voyez les mois CAPSULE et FRUIT. (D.)

VAMPI, Cookia, grand arbre à écorce striée et verruqueuse, à feuilles alternes, pinnées, avec impaire, à folioles pétiolées, alternes, ovales-aigues, parsemées de points; à fleurs transparentes, blanches, disposées en grappes paniculées terminales.

Cet arbre, qui est figuré pl. 354 des Illustrations de Lamarck, forme un genre qui offre pour caractère un calice très-petit divisé en cinq parties; une corolle de cinq pétales ouverts; dix étamines à filamens distincts et de la longueur de la corolle; un ovaire supérieur légèrement stipité, hérissé, à stigmate capité.

Le fruit est une baie ovoïde, veloutée, ponctuée, multiloculaire, à loges monospermes, quelquefois sujettes à

Sonnerat, à qui on doit la connoissance du vampi, dit que les Chinois le cultivent dans les cours de leurs maisons,

el qu'ils en mangent les fruits, dont la pulpe est blanche et l'écorce jaune et lactescente.

Loureiro a donné le nom de quinaire à ce genre.

L'aulaire du même auteur ne paroît pas s'en éloigner beaucoup. (B.)

VAMPURN, nom spécifique d'une couleuvre d'Amérique. Voyez au mot Couleuvre. (B.)

VAMPYRE (Vespertilio spectrum Linn., Erxleb.), quadrupède de l'ordre des CARNASSIERS, sous-ordre des CHEÏ-

ROPTÈRES, genre PHYLLOSTOME. Voyez ces mots.

Il a cinq pouces et demi de longueur; sa tête est très-alongée; son nez supporte une longue membrane infundibuliforme, presque conique, droite, terminée en dessus en forme de feuille lancéolée; ses oreilles sont ovales, leur oreillon est subulé, membraneux, de la longueur de l'oreille; il n'a pas de queue, et la membrane qui joint les deux cuisses n'est pas divisée; son corps est couvert de poils assez longs de couleur cendrée.

Ce phyllostome, qui habite l'Amérique méridionale, a, du moins si l'on en croit les rapports des voyageurs, la singulière et funeste habitude de sucer le sang des hommes et des animaux pendant qu'ils dorment, jusqu'au point de les épuiser et de les faire périr, sans leur causer assez de douleur

pour les éveiller.

Daubenton pense que c'est avec sa langue garnie de papilles cornées dirigées en arrière, que le vampyre ouvre les vaisseaux sanguins des animaux endormis; car s'il employoit ses dents, qui sont très-fortes, l'homme le plus endormi, et les animaux sur-tout, dont le sommeil est léger, seroient infailliblement réveillés par la douleur de la morsure. (Desm.)

VAMPYRUS, le vampyre en latin. (S.)

VANCOLE ou VANCOHO, espèce de scorpion de l'île de Madagascar, l'afer probablement. (L.)

VANDOISE, nom spécifique d'un poisson du genre cyprin, cyprinus leuciscus Linn. Voyez au mot Cyprin.

VANELLE, nom vulgaire du VANNEAU. Voyez ce mot. (VIEILL.)

VANET, nom vulgaire du VANNEAU. Voyez ce mot. (Vieill.).

VANGA (Lanius curvirostris Lath., pl. enl. nº 528, ordre Pies, genre de la Pie-grièche. Voyez ces mois.). Cette pie-grièche, que Busson a rangée dans la famille des Lécardes, est connue à Madagascar, sa patrie, sous le nom

qu'on lui a conservé, et décrite par Brisson, sous la dénomination d'écorcheur de Madagascar. Elle est à-peu-près de la grosseur du merle, et a dix pouces de long; le derrière de la tête d'un noir verdâtre; le reste de la tête, la gorge, le cou, les parties inférieures et les couvertures du dessous de la queue d'un beau blanc; le dessous du corps d'un noir changeant et vert; les grandes convertures des ailes terminées de blanc; cette couleur couvre les pennes du côté interne, et est indiquée par une marque à l'extérieur des cinq premières, dont le fond est noir; les pennes de la queue sont cendrées dans leur première moitié, ensuite noires et terminées de blanc; les pieds couleur de plomb, les ongles noirâtres; le bec est noir, et sa partie inférieure aussi crochue que la supérieure.

Latham décrit comme une variété de cette espèce une pie-grièche qui se trouve à la Nouvelle-Hollande; elle diffère en ce que le noir du sommet de la tête descend jusqu'au-dessous des yeux, et en ce que le blanc n'occupe sur la tête

que la base du bec et le front. (VIEILL.)

VANGERON. On donne ce nom à un poisson des lacs de Suisse, qui paroît être une espèce de cyprin, peut être le Gardon, Cyprinus rutilus Linn. Voyez au mot Cyprin. (B.)

VANGUIER, Vangueria, arbre de moyenne grandeur, à feuilles opposées, pétiolées, ovales, glabres, très-entières, accompagnées de stipules, et à fleurs disposées en corymbes axillaires, qui forme un genre dans la pentandrie monogy-

nie et dans la famille des RUBIACÉES.

Ce genre, qui est figuré pl. 159 des Illustrations de Lamarck, offre pour caractère un calice très-petit à cinq dents et ouvert; une corolle petite, campanulée, globuleuse, à cinq divisions, velue intérieurement; cinq étamines; un ovaire inférieur surmonté d'un style à stigmate capité.

Le fruit est une baie pommiforme, ombiliquée, à cinq

loges et à cinq semences en forme d'amandes.

Cet arbre vient de la Chine et autres parties orientales des-

Indes. On mange son fruit.

Wildenow pense que le genre pentalobe de Loureiro est le même que celui-ci. (B.)

VANG - VAN. Les nègres, dans quelques cantons de l'Afrique, appellent ainsi la spatule. (S.)

VANHOM, espèce de curcuma du Japon, dont on tire la même utilité que de celui de l'Inde. Voyes au mot Curcuma. (B.)

VANIERE, Vanieria, genre de plantes établi par Lou-

reiro dans la monoécie pentandrie. Il offre pour caractère un calice divisé en quatre parties ovales et charnues; point de corolle; cinq étamines bilobées, presque sessiles, attachées au calice dans les fleurs mâles; un ovaire supérieur comprimé, à style capillaire et à stigmate simple dans les fleurs femelles.

Le fruit est une semence renfermée dans le calice, qui s'est accru en forme de baie, et terminée par le style qui persiste. Ces fruits sont placés sur un réceptacle commun au nombre de dix à vingt, et forment par leur réunion une baie tuberculeuse percée de trous au sommet.

Loureiro mentionne deux espèces de varière. Ce sont des arbrisseaux, dont l'un est épineux et a les feuilles alternes, et l'autre est inerme et a les feuilles fasciculées. Ils se trouvent à la Chine et à la Cochinchine, où on mange leurs fruits, qui sont rouges et agréables au goût. (B.)

VANILLE, Vanilla, fruit du VANILLIER. Voyez ce dernier mot. (D.)

VANILLIER, Vanilla Gærtn., Juss.; Epidendrum vanilla Linn. (Gynandrie diandrie), nom d'une plante sarmenteuse et étrangère, que Linnæus a comprise parmi les Angres (Voyez ce mot.), et dont Gærtner et Jussieu ont fait un genre dans la famille des Orchidées. Ce genre diffère des angress par sa capsule bivalve, et sur-tout par ses semences non arillées. Il ne renferme qu'une espèce, dont on connoît deux variétés principales, que plusieurs botanistes soupçonnent pourtant être des espèces distinctes. L'une de ces variétés est le vanillier du Mexique, l'autre le vanillier de Saint-Domingue.

Le Vaniller de Saint-Domingue, Vanilla flore viridi et albo, fructu nigricante Plum., gen. 25, ic. 180., a été décrit avec soin par Plumier. « Les deux racines de cette plante, dit-il, sont longues d'environ deux pieds, traçantes, presqu'aussi grosses que le petit doigt, d'un roux pâle, tendres el succulentes; elles ne poussent qu'une seule tige menue, de la même grosseur à-peu-près, et qui monte sur les plus grands arbres. Cette tige est cylindrique, verte, pleine intérieurement d'un suc visqueux, et remplie de nœuds, dont chacun donne naisssance à une feuille, et communément à une vrille.

» Ces feuilles sont alternes, ovales, oblongues, sessiles, trèsentières, terminées en pointe, garnies de nervures longitudinales comme celles de certaines espèces de plantain, et concaves ou en gouttière à leur surface supérieure. Elles sont molles, un peu épaisses, lisses, d'un vert gai, et longues de neuf ou dix pouces, sur environ trois pouces de largeur. Les vrilles sont solitaires, simples, plus courtes que les feuilles, auxquelles elles sont presqu'opposées, et roulees on spirale vers leur sommet.

Les fleurs naissent en grappes axillaires, situées dans la partie supérieure de la plante. Leur pédoncule commun est atticulé, so-litaire dans chaque aisselle, presqu'aussi long que la feuille qui l'accompagne, et soutient à chaque articulation une belle fleur, grande, irrégulière, blanche intérieurement et verdâtre en dehors. Elle est composée de six pétales, dont cinq plus grands sont presqu'égaux, très-ouverts, ondulés, souvent contournés ou roulés vers leur extrémité, et le sixième qui est un peu plus court que les autres et très-blane, forme un cornet campanulé, presque comme une sleur de digitale, coupé obliquement et terminé en pointe.

» L'ovaire qui soutient cette seur, et qui naît de l'aisselle d'une petite écaille spathacée, est long, cylindrique, charnu, vert, un peu tors, et ressemble à une trompe ou à une corne Il devient ensuite un fruit long de six ou sept pouces, gros environ comme le petit doigt, charnu, pulpeux, à-peu-près cylindrique, noirâtre lorsqu'il est mûr, et s'ouvrant en deux comme une silique. Il est rempli d'une infinité de très-petites graines noires. Les fleurs et les fruits de cette plante sont sans odeur. Elle fleurit au mois de mai. On la trouve

dans plusieurs endroits de l'île Saint-Domingue.

» Le Vanillier du Mexique, Vanilla Mexicana Mill., Dict. n° 2, produit des fleurs d'un rouge noirâtre, auxquelles succèdent des siliques à-peu-près semblables à celles du vanillier de Saint-Domingue, pour la grandeur et la forme, mais qui ont une odeur agréable. Selon Fernandez les feuilles de cette plante sont longues de onze pouces, larges de six, et nerveuses comme des feuilles de plantains. Ce sont les fruits de ce vanillier qu'on nous apporte du Mexique et du Pérou, et qui servent à parfumer le chocolat. Ils portent le nom de vanille, qu'on donne aussi quelquefois à la plante.

» Ces fruits, tels qu'on les voit dans le commerce, sont des espèces de siliques ayant six ou sept pouces de longueur, d'un roux brun, un peu applaties d'un côté, larges de près de quatre lignes, et se divisant chacune dans leur longueur en deux valves, dont une un peu plus large que l'autre, a une arête qu une saillie longitudinale sur son dos, ce qui fait paroître chaque silique d'une forme légèrement triangulaire. Les battans de ces siliques sont un peu coriaces, cassans néanmoins, et ont un aspect gras et huileux. La pulpe qu'ils renferment est roussatre, remplie d'une infinité de petits grains noirs, luisans; elle est un peu âcre, grasse, et a une odeur suave qui tient de celle du baume du Pérou.

» Dans le commerce on distingue trois sortes de vanilles; la première est appelée par les Espagnols pomprona ou hova, c'est-à-dire enflée ou bouffie; ses siliques sont grosses et courtes. La seconde ou celle du leq, qui est la légitime ou la marchande, a ses siliques plus longues et plus déliées. Enfin les siliques de la troisième qu'on appelle simarona ou bátarde, sont les plus petites en tout sens.

» La seule vanille de leq est la bonne; elle doit être d'un rouge brun foncé, ni trop noire, ni trop rousse, ni trop gluante, ni trop desséchée; il faut que ses siliques paroissent pleines, et qu'un paquet de cinquante pèse plus de cinq onces; celle qui en pèse huit est la sobrebuena, l'excellente. L'odeur en doit être pénétrante et nors on emploie rarement cette substance in medecine: man les medecine issuannois de l'Amerique en font beaucoup d'issue. Dans la pays comme in Aurope, on en parfume le chocoait. Di

VANNEAC l'angre, genre de l'ordre des Echassian. Poyet de moi. Caractereur le bec droit, grèle : les narines pentes: la langue mince quatre doigts, trois en avant, un en arrière dous tivisés ou loinement unis à leur base par une membrane; toigt posterieur fouchant à peine à terre. Latuam.

Linnæas a classé les vanneaux armés dans le genre lacana (parra).

Les vanneaux ont dans les caractères géneriques, la forme génerale du corps et les habitudes, le grands rapports avec les planiers; mais ils ont quatre doigns, et les autres d'un ont que vois. Cette différence a para sulfisante pour les sépacer. Permi les vanneaux, il n'en est point autrit plus d'analogie avec les planiers, acécialement le planier der , que l'oisean auquet Button a imposé le nom le vanne auplianier; il sent l'intermediaire à ces deux genois. Nounmous, il ressemble plus au planier qu'un vanneau. Il est vrai qu'il à quatre doigns, mais le posterieur est très qu'il. Entire comme le Buffon, c'est un vanneau d'après le caractère, et un planier d'après ses couleurs et ses mœurs, car il ne porte (ans son pinniage aucune avree à canneaux.

l'antenda par ce mot vanneau, les diseaux de ce gende qui ont le puis de rangors, tans la conformation du bec -1 le gence de vie avec les clusters, les canneque enfin dent Brisson a fait un genre particulier, mus non pas cus les oiseaux comas par les methodistes modernes sous le nour latin tringa, tels que les chevaliers, les alouertes de mer . les maubertes, les bécasseaux, les combuttans, les tourrepierres ou coulons-chauds, dont Brisson fait trois genres particuli re Ces oiseaux peuvent bien être classés dans le meme ordre, mais non pas dans le même geare, à cause des dissemblances frappantes qui se trouvent dans leurs habitud-s et leurs mœurs ; dissemblances nulles, il est vrai, anx wenx du méthodisse, qui cependant devroit y avoir égard lorsqu'il vagit de réunir des espèces desa disparales par les caracteres uni servent de base à son système. Quoi qu'il en soit, Brisson a en raison de faire de ces oiseaux trois genres distincts, puisque le venneau proprement dit a le her rensie vers le bout; les bécasseaux, chevaliers et autres cités ci-dessus, l'ont obtus et lisse à son extrémité et sans remlime; enfin, le bec du tourne-pierre ou couler-



1. Vanneau armé. 2. Vautours (le roi des)
3. Veuve au Collier d'or . 4. Zizi mâle.



chaud est plutôt courbé en en haut que droit, convexe en dessus, et comprimé par les côtés vers le bout.

La famille des vanneaux est répandue dans les trois continens; par-tout ils fréquentent les terreins humides, et se nourrissent de vers et d'insectes.

Le VANNEAU (Tringa vanellus Lath., pl. enl., nº 242.) est à-peu-près de la grosseur d'un pigeon, et a douze pouces et demi de long ; le dessus de la tête , le devant du cou , le dessus du corps , les scapulaires, les couvertures des ailes sont d'un noir à reflets métalliques, changeant en vert et en rouge doré sur la tête et les ailes; en vert doré sur le dos, le croupion et les grandes couvertures les plus proches du corps; en couleur de cuivre de rosette sur quelques-unes des plumes scapulaires; en violet sombre sur les moyennes et petites plumes qui recouvrent les pennes alaires, dont les quatre premières sont noires et terminées de gris-blanc; les six plus proches de la première teinte à l'extérieur; les dix - sept suivantes n'ont de blanc qu'à leur origine; enfin, cette dernière couleur s'étend sur les dix pennes intermédiaires de la queue jusqu'à la moitié de leur longueur, et sur presque la totalité des latérales; dans le reste, toutes sont noires; l'occiput est orné d'une huppe composée de cinq ou six plumes délicates, effilées, d'un beau noir, dont les deux supérieures couvrent les autres, et sont beaucoup plus longues; les joues sont d'un roussatre varié au-dessus des yeux de petites lignes longitudinales noirâtres; au-dessous de l'œil passe une ligne de même conleur, et qui se termine à l'occiput ; le derrière du cou est cendré et à reflets verdâtres; le reste du plumage d'un beau blanc ; le bec et les ongles sont noirs ; la partie nue de la jambe et les pieds d'un brun-rougeatre.

La femelle a les couleurs plus foibles, une huppe plus courte et les

parties noires mélangées de gris.

Le nom de vanneau imposé à cet oiseau dans les langues française, anglaise, et même en latin moderne, est tiré du bruit que font ses ailes en volant. Ce bruit est assez semblable à celui que fait le van qu'on agite pour secouer le blé. D'autres lui donnent le nom de pans sauvage, à cause de son aigrette et de la variété de ses reflets brillans; enfin, on l'appelle encore dix - huit, d'après le cri qu'il fait entendre deux ou trois fois de suite en partant et par reprises dans son vol, et même pendant la nuit.

Les vanneaux doivent être regardés comme oiseaux de passage, quoiqu'on en voie dans toutes les saisons, mais c'est le très – petit nombre. Ils arrivent dans nos contrées peu de jours avant le printemps, se tiennent en bandes souvent très-nombreuses, fréquentent les prairies et les lieux frais, et se jettent au dégel dans les bles où ils cherchent les vers dont ils font leur principale nourriture, et qu'ils font sortir de terre par une singulière adresse.

« Le vanneau, dit Buffon, qui rencontre un de ces petits tas do terre en boulettes ou chapelets que le ver a rejetés en se vidant, le déharrasse d'abord légèrement, et ayant mis le trou à découvert, il frappe à côté de la terre de son pied, et reste l'œil attentif et le corps immobile; cette légère commotion suffit pour faire sortir le ver, qui, dès qu'il se montre, est enlevé d'un coup de bec. Le soir venu, ces oiseaux ont un autre manége : ils courent dans l'herbe, et sentent sous leurs pieds les vers qui sortent à la fraicheur; ils en font aussi une ample pâture, et vont ensuite se laver le bec et les pieds dans les petites mares ou dans les ruisseaux ».

Ces oiseaux ont le vol très-aisé, s'élèvent fort haut, et se jouent dans les airs de diverses manières. Aucun autre ne caracole ni ne voltige plus lestement. D'un naturel gai, le vanneau est sans cesse en mouvement: posé à terre, il s'élance, bondit, et parcourt le terrein par petits vols coupés; étant très-défiant, il se laisse approcher difficilement, et semble même distinguer de très-loin le chasseur qui ne le joint facilement que lorsqu'il fait un grand vent, car alors, il a

peine à prendre son essor.

Les vanneaux qui se tiennent presque toujours en troupes trèsnombreuses, ne se séparent que lorsque les premières chaleurs du printemps se font sentir; alors, les mâles se livrent entr'eux de viss combats pour le choix d'une compagne. L'apariage fait, chaque couple s'isole, et la femelle choisit une petite butte ou motte de terre élevés au-dessus du niveau d'un terrein humide pour y placer son nid; elle le laisse entièrement à découvert : et pour en former l'emplacement, elle se contente de faire un petit rond dans l'herbe, qui se flétrit bientôt par l'incubation ; aussi , lorsqu'on découvre un nid dont l'herbo est encore fraiche, c'est un indice certain que les œufs n'out point encore eté couvés; ils sont au nombre de trois ou quatre, d'un vert sombre et tachetés de noir. On les dit très-bons à manger ; et dans plusieurs endroits, sur-tout en Hollande, ils sont recherchés comme un mets délicat.

Les petits naissent après vingt jours d'incubation, conrent dans l'herbe, et suivent leurs père et mère deux ou trois jours après leur naissance ; comme ils courent très-vîte, il est difficile de les prendre sans chien. Us sont couverts d'un duvet noirâtre, caché sous de longs poils blancs; mais dès le mois de juillet ils prennent les couleurs des adultes. C'est alors que se fait la réunion générale des jeunes et des vieux, qui forment en peu de jours, des troupes de cinq à six cents ; alors ils errent dans les prairies, et se répandent après les pluies dans les terres labourées; ils y restent jusqu'au mois d'octobre, époque où ils sont tres-gras, parce qu'ils ont trouvé jusques-là la plus ample pâture; mais ils maigrissent des que les froids ont fait disparoître les vers et vermisseaux, et se portent dans le midi, qu'ils ne quittent qu'à la fin de l'hiver pour retourner dans leur pays natal.

Cette espèce de vanneau est répandue dans toute l'Europe. On la trouve au Kamtchatka, où le mois d'octobre s'appelle le mois des vanneaux; et c'estalors le temps de leur départ de cette contrée comme des nôtres. Pallas l'a rencontrée dans une grande partie du nord de l'Asie. Sonnini l'a vu dans les marécages de l'Egypte. D'autres voyageurs l'ont rencontré en Chine et dans diverses contrées de la Perse.

Il est aisé de nourrir les vanneaux en domesticité, en leur donnant du cœur de bœuf dépecé en filets. On peut même les couserver daus tes jardins et les vergers, sans en prendre aucun soin : il suffit de leur amputer le fouet de l'aile, et de leur donner la liberté, ils vivront alors des vers et des limaçons qu'ils y trouveront asses abondainment si le terrein est bas et humide, et pourvu qu'ils n'y soient pas en trop grand nombre.

### Chasse aux Vanneaux.

Ces oiseaux étant un gibier assez estimé lorsqu'ils sont gras, on leur fait la chasse de diverses manières. On les preud par volées au filet aux alouettes, mais à mailles plus larges; on le tend pour cela dans une prairie, et on place entre les nappes quelques vanneaux empailles, la tête tournée au vent, et un ou deux de ces oiseaux vivans pour servir d'appelans; ou bien le chasseur caché dans une loge, imite leur cri de reclame avec un appeau fait d'un petit jet de vigne plié en double, et qui a pour languette une écorce de sarment. D'autres se servent d'un morceau de bois fendu, long de trois pouces et demi, et mettent dans la fente préparée pour cela, une feuille de lierre ou de laurier; ce qui suffit pour attirer la troupe entière dans les filets. Dans la Brie et la Champague, on leur fait la chasse de nuit aux flambeaux; la lumière les réveille, et on prétend qu'elle les attire. Enfin, lorsqu'on les chasse au fusil, la vache artificielle est d'une grande ressource. Nous avons déjà parlé de ce piége à l'article de l'Etour-NEAU, mais nous ne sommes pas entrés dans les détails qui concernent sa construction.

La vache artificielle ne doit pas peser plus de dix-huit à vingt livres, afin qu'on puisse la porter sur les épaules avec des bretelles comme une hotte. Pour la construire, on commence par faire une cage ou châssis de bois léger de la longueur d'une vache, en la mesurant depuis les épaules jusqu'à la queue; au derrière de la cage et en dedans, doivent être attachés deux morceaux de bois de la lengueur et de la forme des jambes d'une vache. Les quatre membres principaux de la cage ont deux pouces d'écarrissage, et les traverses sont proportionnées : tout doit être à tenons solidement emmanchés et collés, afin qu'en le portant, on n'entende pas le moindre criaillemeut. On attache sur le châssis quatre cercles, dont le diametre est égal à la grosseur d'une vache; le premier doit être fort, et on le garnit de bourre pour que le porteur n'en soit point incommodé : on couvre. après cela, d'une toile légère tout le corps de la vache, et on la coud après chaque cercle, ou bien on la colle seulement; les cuisses et les jambes sont garnies de mousse ou de paille, et la queue se fait d'une corde effilée par un bout. Le tout doit être peint à l'huile, afin que la couleur ne puisse pas être détruite par les brouillards, rosées, etc.. auxquels on est souvent exposé.

Le chasseur doit avoir un pantalon fait de toile de même couleur, sur lequel doit tomber le devant du cou de la vache artificielle, dont la tête doit se porter comme un domino. Elle est faite de carton, excepté les côtés qui doivent être souples, flexibles, afin que le chasseur puisse ajuster le gibier sans éprouver aucun obstacle. Il faut, lorsqu'on est vêtu du domino, pouvoir découvrir du premier coup d'œit, le canon du fusil horizontalement d'un bout à l'autre. Toute la tête de la vache se recouvre d'une toile peinte comme celle du corps; le cou doit être en dessus assez long pour pouvoir l'étendre de quel-

ques pouces sur le dos, et les barbes sous lesquelles les bras du chasseur sont cachés, doivent passer la ceinture du pantalon. On peut y attacher des cornes naturelles, si on ne veut pas en faire d'artificielles.

Quoique la vache soit assez bien imitée pour faire illusion, même aux hommes, on n'approcheroit point encore du gibier, si on alloit à grands pas et en direction de son côté; il faut l'approcher en tournant, et souvent baisser la tête pour imiter une vache qui paît; on va d'autant plus doucement, que l'on es plus proche, sur-tout si c'est aux oies sauvages que l'on fait la chasse. On a soin de tourner le côté au gibier plus souvent que la tête, parce qu'étant obligé de laisser les yeux grands, ils pourroient se mefier du piége. Lorsqu'on est à portée du coup, on sort du corps de la vache, et tout en se retournant, sans trop se presser et saus marquer trop d'empressement, on peut tirer à coup sûr, soit au vol, soit à terre : il est bon d'avoir pour cette chasse un fusil double.

Le Vanneau aux ailes blanches. J'ajouterai à la description de cet oiseau, dont par méprise on a fait un double emploi dans l'Hist. nat. de Buffon, édition de Sonnini, sous la dénomination de beccasseau à ailes blanches, que Latham fait mention de plusieurs variétés d'age ou de sexe, dont l'une n'a point les petites couvertures des ailes blanches, mais d'un brun foncé; les quatre peunes intermédiaires de la queue sont d'un brun-noir: une autre a le dessus de la tête de cette dernière couleur, et une nuance ferrugineuse règne sur tout son plumage; son bec et ses pieds sont jaunâtres; dans d'autres, le bec est cendré; les pieds sont d'un vert sombre, mais toutes ont les sourcils roux ou ferrugineux.

On trouve ces oiseaux dans les îles d'O-Tahiii et d'Eimo. On les désigne dans la première par le nom de torowè et dans la seconde, par celui de tee-te.

Le Vanneau armé de Cayenne (Tringa Cayanensis Lath.; Parra Cay. Linn., pl. enl., nº 856.). Ce vanneau se rapproche de celui d'Europe par le ton et la masse de ses couleurs, par sa taille et son aigrette, composée de cinq à six brins assez courts; mais il est plus haut monté et armé d'un ergot à l'épaule; il a le bec noir à sa pointe et rouge dans le reste de sa longueur; le front et la gorge noirs; le sinciput cendré; l'occiput brun; l'aigrette noirâtre; une large bando noire sur la poitrine; le ventre et le bas-ventre blancs; le dos d'un pourpre verdâtre; le bord de l'aile jusqu'aux épaules, blanc, ainsi que la première moitié des pennes de la queue, qui sont dans le reste noires et frangées de blanc à l'extrémité; les pieds sont rougeâtres, et les ongles noires.

Le VANNEAU ARMÉ DES INDES. Le VANNEAU ARMÉ DES INDES. Le VANNEAU ARMÉ DES INDES (Tringa Goensis Lath.; Parra Goens. Linn., pl. eul., nº 807.). Ce vanneau. que l'on trouve à Goa, est plus haut monté et a le corps plus mince que celui d'Europe; il porte un petit ergot au pli de chaque aile; l'œil paroît entoure d'une portion de cette membrane excroissante qu'on remarque plus ou moins dans la plupart des vanneaux et des pluviers armés; celui-ci a treizo pouces de longueur; le bec noirêtre; la tête et le cou noirs; une strie blanche qui part des yeux, descend sur chaque côté du cou jusqu'à

la poitrine, qui est blanche, ainsi que le reste du dessons du corps et les grandes couvertures des ailes; les petites et les moyennes sont d'un brun roux; les pennes noires: celles de la queue de cette couleur dans leur milieu, blanches dans leur premier tiers, et brunes à l'extrémité.

Le Vanneau armé de la Louisiane (Tringa Ludoviciana Lath.; Parra Ludov. Linn., pl. enl., nº 835.) a la taille de notre vanneau, onze pouces de longueur; le bec orangé; la tête coiffée d'une double baudelette jaune posée latéralement, et qui, entourant l'œil, pend en bas et se termine en pointe: le pli de l'aile armé d'un ergot long de quatre lignes et terminé en pointe très-aiguë; le sommet de la têto noir; le reste et le dessus du corps d'un brun gris; le dessous d'un blanc jaunâtre; les pennes noires, mélangées plus ou moins de gris; la queue d'un jaune très-pâle et terminée de noir; les ongles de cette même couleur, et les pieds rouges.

Le vanneau armé de Saint-Domingue (Parra Dominica Linn.). Cet oiseau est regardé par Buffon et Latham comme une variété du précédent. Il a la tête, le derrière du cou et le dessus du corps d'un jaune pâle; le dessous d'un blanc jaunâtre tendant à la couleur rose; cette même teinte colore les barbes intérieures des plumes du dos et de la queue; le bec, la membrane de la tête et les pieds sont jaunes.

Le VANNEAU ARMÉ DU SÉNÉGAL (Tringa Senegalla Lath.; Parra Seneg. Linn., pl. eul., nº 362.) a la grosseur du nôtre, mais il est plus haut monté; le bec est jaunâtre et surmonté près du front d'une membrane jaune, mince, retombante et coupée en pointe de chaque côté; le front est blanc; la gorge noire; la tête, le dessus du cou et du corps, les scapulaires et les petites couvertures supérieures des ailes sont d'un gris brun; cette teinte s'éclaircit sur le devant du cou, la poitrine, le haut du ventre et les flaucs; un blanc sale couvre le bas-ventre, les couvertures de la queue, les grandes des ailes les plus proches du corps; les plus éloignées sont noires; un mélange de blanchâtre, de noir et de gris brun domine sur les pennes; celles de la queue sont blanches dans leur première moitié, ensuite noires et terminées de roussatre; le pli de l'aile est armé d'un petit éperon corné, long de denx lignes et terminé en pointe aiguë; la partie nue des jambes, les pieds sont d'un vert jaunâtre, et les ongles noirâtres; longueur, douze pouces.

« Dès que ces oiseaux, dit Adanson, voient un homme, ils se mettent à crier à toute force et à voltiger autour de lui, comme pour avertir les autres oiseaux, qui, dès qu'ils les entendent, prennent leur vol pour s'échapper: ces oiseaux sont les fléaux des chasseurs ». De là leur est venu le nom de criard, que leur ont donné les Français du Sénégal; les nêgres les nomment net-net.

Le VANNEAU D'ASTRACAN (Tringa fasciata Lath.). Samuel Gmelin a rencontré cette espèce aux environs d'Astracan. Le bec, le dessus de la tête, l'occiput, le ventre et une raie qui passe derrière les yeux sont noirs; le front et la queue out une teinte blanchâtre; sept pennes des ailes sont pareilles au ventre; le dos est cendré.

Le VANNEAU AUSTRAL ( Tringa australis Lath. ). Un condré varié de bran et de jaune est répandu sur le cou, le dos, les scapulaires, les convertures des ailes et le croupion, mais sur ce dernier il est rayé de noirâtre; les pennes alaires et caudales sont de cette dernière teinte; les couvertures de la queue s'étendent jusqu'à son extrémité; le bec et les pieds sont noirs; le sommet de la tête est rayé de brun.

On trouve cette espece à Cayenne.

Latham lui rapporte un individu qu'il a reçu de la baie d'Hudson; il ne diffère que par un pouce de plus de longueur, et un bec un peu

Le Vanneau caronculé de la Nouvelle-Hollande (Tringa tobata Lath.). Cette espèce est une des plus grandes de ce genre; près de dix-neuf pouces font sa longueur; le bec est d'une teinte obscure; l'iris jaune; les côtés de la tête et le tour des yeux sont garnis d'une membrane jaune, caronculée et se terminant en pointe; le cou et tout le dessous du corps blancs; les flancs noirs; le dos et les ailes d'un brun olive teinté de jaunâtre; les pennes noires; celles de la queue de cette couleur vers l'extrémité qui est blanche; la partie nue des jambes et une petite partie des pieds, au-dessous du genou, sont roses; le reste est noir ; le pli de l'aile est armé d'un fort éperon jaune.

On rencontre ce vanneau à la Nouvelle-Galle du Sud, mais assez

rarement. Nouvelle espèce.

Le Vanneau cendré ( Tringa cinerea ) se trouve en Danemarck et à la baie d'Hudson, où les naturels le désignent par la dénomination de sasqua pisqua nishish. Il est un peu plus grand que celui du Canada; sa tête est cendrée et tachetée de noir; le cou rayé de noiratre sur le même fond; le dos et les couvertures des ailes sont finement variés de taches demi-circulaires noires, cendrées et blanches: les couvertures de la queue rayées en travers de noir et de blanc : les pennes cendrées à bordure blanche; la poitrine et le ventre de cette dernière couleur, l'estomac est tacheté de noir; les pieds sont d'un vert sombre, et les doigts bordés d'une membrane dentelée.

D'après de caractère, cet oiseau se rapproche du phalarope.

Le VANNEAU CENDRÉ DU CANADA (Tringa Canadensis Lath.) a la taille de la grive proprement dite, huit pouces et demi de longueur; le bec long de près d'un pouce et demi, rougeatre à la base et noir dans le reste de son étendue ; le plumage généralement d'un cendré sombre, approchant de la couleur de plomb; les plumes du dos entourées d'un cendré plus clair ; les couvertures des ailes et la poitrine d'un blanc grisatre; les trois premières pennes des ailes noirâtres, avec leur tige blanche; les trois suivantes terminées de cette même couleur, qui est tachetée de cendré à l'extérieur de trois autres, et couvre presqu'en entier la plus grande partie de celles qui restent, à l'exception de quelques-unes qui sont d'une teinte sombre uniforme : un blanc sale forme une tache entre le bec et l'œil et à l'origine de la gorge; le devant du cou est cendre; le ventre blanc, avec quelques taches noirâtres sur les côtés de la poitrine; mais ce qui distingue cet oiseau de ceux de son genre, c'est d'avoir les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon et même au-dessous; les pieds sont courts et d'un jaune pâle.

Ce vanneau se trouve dans le Canada. Nouvelle espèce de Latham,

second Suppl. to the Gen. Synop.

Le GRAND VANNEAU DE BOLOGNE (Tringa Bononiensis Lath.). Cet oiseau, qui n'est connu que par la courte notice et la figure qu'en a données Aldrovande, porte en Italie le nom de ginochiella. Tous les méthodistes s'accordent à dire qu'il est plus grand que le vanneau ordinaire; cependant, suivant l'observation de Buffon, la figure qu'en donne l'ornithologiste italien, et qu'il dit être de grandeur naturelle, le représente avec une taille inférieure; il est même très-douteux que ce soit réellement un vanneau, car si cette figure est exacte, il n'en a ni les pieds ni le bec; enfin, Aldrovande dit que le bec a la pointe aiguë, ce qui ne caractérise pas un oiseau de ce genre. Au reste, il a la tête et le dessus du corps de couleur marron; le dos, le croupion , les scapulaires , les couvertures supérieures des ailes et de la queue de couleur noire; la gorge, le devant du cou et la poitrine blanchâtres, variés de taches ferrugineuses; le reste du dessous du corps de la première teinle, mais uniforme; les pennes alaires et caudales noires; le bec noirâtre à son bout et jaune à son origine; la partie nue des jambes, les pieds d'un jaune d'ocre, et les ongles noirs.

Le VANNEAU GRIS. Voyez VANNEAU-PLUVIER.

Le VANNEAU D'ISLANDE ( Tringa Islandica Lath. ). Cet oiseau s'éloigne du genre du vanneau par la forme de son bec, qui est un peu incliné en en bas; sa longueur est de huit à dix pouces; la tête, la dessus du cou et le haut du dos sont d'un noirâtre tacheté de ronge; le devant du cou et la poitrine d'un cendré varié de jaunâtre et taché de noir : les petites convertures des ailes cendrées ; les pennes noirâlres ; les secondaires terminées de blanc ; les deux plumes du milieu. de la queue pareilles à celles des ailes; les autres cendrées; les pieds longs et noirs ; taille de la tourterelle.

Cette espèce, qui paroit en bandes nombreuses sur les côtes de l'Angleterre, se trouve aussi dans le Labrador et l'état de New-York, On la rencontre en Islande, et elle habite pendant l'été les pays que baignent la mer Caspienne, les bords du Tanaïs et l'embouchure du

fleuve Choper.

Ce vanneau paroît être de la même espèce que la petite bécasse-

courlis (scolopax subarquata) qu'a décrite Gmelin.

Le VANNEAU KEPTUSCHCA (Tringa Keptuschca Lath.). Ce vanneau, qui habite les marais de la Sibérie, a le corps cendré ; le sommet de la tête noir; le ventre noirâtre; les parties postérieures roussâtres ; telle est la courte notice que Lepéchin donne de cet oiseau. [ Iter. russ. Siber. , tom. 2 , p. 229. )

Le VANNEAU MARITIME ( Tringa maritima Lath. ). Taille de l'étourneau : parties supérieures variées de gris et de noir ; milieu du dos teint de violet ; devant du cou noirâtre ; dessous du corps blanc ; queue d'un brun sombre ; les quatre pennes extérieures plus courtes

que les autres, et bordées de blanc; pieds jaunes.

Cet oiseau, qui se trouve en Norwege, en Laponie et en Islande.

fréquente les bords de la mer.

Le VANNEAU NOIR (Tringa atra Lath. ) habite les bords de XXIII.

Rhin. Il a la tête et le cou noirs ; les ailes et le dos brunâtres, mélés de noir ; la poitrine et le ventre cendrés ; le croupion de cette même couleur, ondulée de blanc et de noir.

Le VANNEAU ONDÉ (Tringa undata Lath.). Le plumage de cet oiseau est géneralement sombre et oudulé de jaune et de blanc; cette derniere couleur termine, les couvertures des ailes, les secondaires, et couvre le croupion; la queue est cendrée et frangée de noir à son extrémité; les penues primaires ont leur tige blanche.

On trouve ce vanneau en Norwege et en Islande.

Le VANNEAU A OREILLES BRUNES (Tringes aurita Lath.). Une large tache brune couvre les oreilles de ce vanneau; un trait blanc passe au-dessus des yeux; les parties supérieures du corps sont d'un cendré ferrugineux, et variées de nombreuses lignes blanchâtres sur le dos et les convertures des ailes, dont les bords sont blancs; tout le dessous du corps est d'une teinte pâle, avec des raies moins apparentes; les pennes alaires et caudales sont noirâtres, et les pieds d'un blanc sombre.

Cette nouvelle espèce se trouve à la Nouvelle-Galle du Sud

Le Vanneau aux piens rouges (Tringa erythropus Lath.). Cet siseau qu'a décrit Scopoli (Ann. 1, 146), mais dont il ignore le pays nalal, a plus de grosseur que le paon de mer; le bec est noir; le front d'un blanc roux; le dessus du corps et des ailes d'un brun cendré; les pennes secondaires sont blanches; les sept primaires moires; le venire est fuligineux; le eroupion est pareil au front, ainsi que la queue qui est de plus rayée transversalement de noir à son extrémité; les pieds sont rouges.

Le Varneau-pluvier (Tringa squatarola Lath., pl. enl. nº 854.). Cet oiseau, que les naturalistes ont appelé tantôt varmeau, tantôt pluvier, n'est connu que sous ce dernier nom dans les marchés en gibier; il est vrai qu'il a la plus grande analogie avec les pluviers dorés; il va de compagnie avec eux, et Belon le prend pour l'appedant on le roi de leurs bandes, d'après les chasseurs, qui disent que cet appelant est plus grand et a la voix plus forte que les autres; en effet, il est un peu plus gros, et il a le bec à proportion plus long et plus fort. Cependant les vanneaux-pluviers forment aussi de petites bandes à part, et on les trouve pendant l'hiver plus communément que les autres. Ils fréquentent les mêmes contrées, et se trouvent anssi dans l'Amérique septentrionale; on en voit besucoup en Sibérie; ils y paroissent à l'automne en grandes troupes, venant de l'extrémité du Nord, où ils font leur ponte.

Longueur, dix pouces et demi; bec noir; tête, derrière du cou et parties supéricures du corps d'un gris brun, chaque plume bordée de blanchâtre; gorge blanche; devant du cou, poitrine, haut du ventre varies de blanc et de brun noirâtre; la première couleur domine seule sur le bas-ventre; pennes des ailes d'un brun sombre, avec une tache blanche auprès de leur tige, vers les deux tiers de leur longueur; pennes secondaires, les plus proches du corps, d'un gris-brun; pennes de la queue blanches, avec des raies brunes transversales; pieds et ongles noirâtres.

Le VANNEAU SUMME (Tringa. helvetica Lath., pl. enl. nº 855.)

est à-peu-près de la grosseur du vanneau ordinaire; il a tout le dessus du corps taché de blanc et de noir; le front blanc; le sommet de la tête taché de noir; les joues, le devant du cou, la poitrine et le ventre de cette dernière couleur; le bas-ventre et les cuisses blanches; les pennes des ailes noires; celles de la queue variées de raies transversales noires et blanches, moins nombreuses sur les plus extérieures; le bec et les pieds noirs; tel est le plumage du mâle dans son habit d'été; il ressemble en toute autre saison à la femelle qui a toutes les parties supérieures blanches et tachetées de brun noirâtre; les côtés de la tête et le devant du cou blancs, variés de brun; le ventre blanc, avec des raies longitudinales noires; du reste, elle ressemble au mâle. Les jeunes ont dans leur plumage les plus grands rapports avec le vanneau-pluvier.

Cette espèce est répandue en France, en Russie, en Sibérie et dans le nord de l'Amérique septentrionale: quoiqu'on lui ait donné la dénomination de vanneau suisse ou vanneau de Suisse, on ignore quelle en est la vraie étymologie; les uns l'attribuent à la bigarrure de son plumage, d'autres à ce qu'il se trouve en Suisse; mais, comme on vient de le voir, il n'est pas particulier à ce pays.

Ces oiseaux ne se réunissent pas comme les vanneaux ordinaires en troupes nombrenses, on les voit plus souvent par couples ou par familles de cinq à six.

Le VANNEAU UNIFORME (Tringa uniformis Lath.). Un cendré clair domine sur tout le plumage de cet oiseau, dont le bec est court et noir.

On le trouve en Islande.

Le Vanneau varié (Tringa squatarola, var., Lath.; Tringa varia Linn., pl. enl. nº 925.). Cet oiseau est donné par Buffon comme une variété du vanneau-pluvier. Latham est de son sentiment, mais Brisson en fait une espèce distincte; cependant il y a de grands rapports entre ces deux races, dans les proportions et le fond du plumage. Celui-ci a un peu plus de grosseur; la tête et tout le dessus du corps d'un brun varié de blanchâtre; la gorge blanche; les plumes du devant du cou d'un gris brun dans leur milieu et blanchâtres sur leurs bords; le reste du dessons du corps blanc; les pennes des ailes noirâtres et variées de taches blanchâtres; les dix pennes intermédiaires de la queue rayées transversalement de brun sur un fond blanc; les deux autres blanches et marquées d'un tache longitudinale brune sur leur côté extérieur; le bec, les pieds et les ongles noirs.

La réunion d'oiseaux dissemblables dans les habitudes et même dans les caractères génériques, a jeté de la confusion dans le genre tringa ou du vanneau. On y trouve un grand nombre d'espèces données comme distinctes, mais qui ont des rapports très-grands entre elles, puisqu'elles ne diffèrent que par la distribution des couleurs, toujours diffèrente dans les oiseaux de rivage. On ne peut donc s'empêcher de les regarder comme des variétés d'âge, ou de sexe, ou de saison. Je les désigne, il est vrai, par le nom de vanneau, mais elles peuvent de même se rapporter aux chevaliers, bécasseaux, mau-

béches, et autres espèces réunies dans ce genre sous des nems particuliers; telles sont sur-tout celles désignées ci-après.

Le vanneau des bois (Tringa glareola Lath.). Taille de l'étourneau; dos brun, tacheté de blanc; croupion et ventre de cette dernière couleur; pennes des ailes brunes; secondaires tachetées de blanc; queue rayée de brun et de blanc. On le trouve dans les bois de la Suède.

Le vanneau de New-York (New-York sandpiper Lath.). Petites couvertures des ailes noirâtres et bordées de blanc; plumes du dos bordées de cendré sur le même fond; secondaires pareilles; couvertures de la queue rayées de noir et de blanc; devant du cou et du corps blanc; poitrine tachetée de brun; flancs rayés de la même couleur; queue cendrée.

Le vanneau rayé des îles Sandwik (Tringa virgata Lath.). Taille de la bécassine; bec noirâtre; tête et cou blancs, avec des raies nombreuses longitudinales et noirâtres; dos de cette dernière teinte; chaque plume bordée de blanc; scapulaires frangées et tachées de ferrugineux; bord du dos et queue d'un cendré obscur; couvertures des ailes d'un cendré plus clair; pennes des ailes d'un brun sombre; couvertures de la queue et tout le dessous du corps blancs; flancs tachelés de noirâtre; pieds teints de jaune sale.

Le vanneau boréal (Tringa borealis Lath.) se trouve à la baie du roi George. Bec et pieds d'un brun foncé; plumage cendré en dessus, blanc en dessous; taché d'une couleur plus pâle sur les côtés du cou; strie blanche au-dessus des yeux; ailes et queue noirâtres; taille inconnue.

Le vanneau de Terre-Neuve (Tringa Novæ-Terræ Lath.). Grandeur inconnue; bec noir; dessus du cou et du corps noir; chaque plume bordée de ferrugineux; dessous d'un blanc cendré; pennes des ailes et de la queue noires; pieds cendrés.

Le vanneau varié (Tringa variegata Lath.). Taille du cincle; plumage, en dessus, varié de brun, de noir et de roux; front et gorge d'une teinte plus pâle; devant du cou et poitrine d'un blanc sale, rayé longitudinalement de noir; cuisses et milieu du ventre blancs; queue courte et brune; bec et pieds noirâtres.

On trouve cet oiseau à la baie du roi George.

Le vanneau de Greenwich (Tringa Gronovicensis Lath.). Taille du chevalier; longueur, treize pouces; bec noir; dessus de la tête d'un brun rougeâtre, rayé de noir; nuque et joues cendrées; chaque plume noirâtre près de sa tige; bas et dessus du con, dos noirs, les plumes frangées de ferrugineux, et quelques-unes du dos terminées de même; devant du cou cendré; dessous du corps blanc, plus sombre sur la potirine; couvertures des ailes cendrées; les grandes bordees de ferrugineux et terminées de blanc; pennes secondaires et scapulaires noirâtres; croupion et couvertures supérieures de la queuc cendrés; pennes d'un cendré brun et frangées de ferrugineux; pieds d'un vert olive. Latham regarde cet oiseau comme une nouvelle espèce qui a été trouvée en Angleterre au mois d'août.

Le vanneau brun (Tringa fusca Lath.). Bec noir; tête, dessus du con et du dos d'un brun tasheté de noir; convertures des ailes noira-

tres et bordées de blanc; côtés du cou de cette dernière couleur et rayés de noir; ventre blanc; queue cendrée; pieds noirs.

Cet oiseau a été tué en Augleterre.

Enfin Latham décrit encore une autre oiseau qu'il appelle black sandpiper (Premier suppl., To the gen. Synop.), qui a été tué dans le comté de Lincolnshire. Il a l'iris jaune; le bec noirâtre; les narines noires; la tête blanche, tachetée de gris; le cou et le dos teints de brau, et d'un noir brillant sur quelques parties; les pennes des ailes noires, rayées de blanc vers la base; la gorge et le dessous du corps blancs, tachetés irrégulièrement de noir. Ces taches sont, les unes longitudinales, les autres presque rondes; la queue blanche, excepté les deux intermédiaires qui sont noires; les pieds d'un brau rougeâtre.

Cet oiseau est décrit comme espèce distincte dans la Zool. Britan.

VANNELLUS, nom du vanneau en latin moderne. (S.) VANNEREAU. Voyez VANNEAU. (VIEILL.)

VANNES (fauconnerie), pennes des ailes des oiseaux de vol. (S.)

VANSIRE (Ustela galera Linn.), quadrupède placé par des méthodistes modernes dans le genre des Mangoustes, famille des Ours, sous-ordre des Plantigrades, ordre des Carnassiers. Voyez ces quatre mois. Voyez plus particulièrement l'article Mangouste, dans lequel l'auteur établit que l'on a placé à tort, dans ce genre, le vansire et quel-

ques autres quadrupèdes.

La ressemblance du vansire avec le furet l'a fait nommer, par M. Brisson, furet de Java (Règne animal); mais il existe entre ces deux animaux des disparités assez frappantes pour qu'il ne soit plus permis de les confondre. Les dents du vansire sont au nombre de trente-deux, six incisives à chaque mâchoire, quatre molaires de chaque côié, tant en haut qu'en bas, et quatre canines qui sont isolées. Il n'est pas plus gros que la marte et long de treize pouces, jusqu'à la naissance de la queue, laquelle est longue de deux pouces et demi; ses pieds sont partagés en cinq doigts bien séparés, et il marche en appuyant sur le talon; son poil est moins long que celui de la fouine et de la marte; sa couleur est uniformément d'un brun foncé.

C'est un quadrupède des parties méridionales de l'Afrique. On le trouve aussi dans l'île de Madagascar, dont les naturels l'appellent vohang-shira, d'où Buffon a fait le nom vansire. Si l'on doit s'en rapporter à Séba, cet animal existeroit également à Java, où il porte le nom de kager-angan; car on ne peut guère douter que la belette de Java indiquée par cet

auteur, ne soit de la même espèce que le vansire.

Tout ce que l'on sait des habitudes naturelles du vansire,

some composees a ta cuarbente osseuse ues maintient dans une situation élevée, et il mis en ta mémoire une telle considération, noître la cause pourquoi il y a plus de fons procédantes des montagnes, que non pas la terre, qui n'est autre chose, sinon que nontagnes retiennent les eaux des pluies n vaisseau d'airain; et lesdites eaux tomlites montagnes aux travers des terres et ent toujours, et n'ont aucun arrest jusqu'à it trouvé quelque lieu foncé de pierre ou ntigu ou condensé; et lors, elles se reposent 1, et ayant trouvé quelque canal ou autre s sortent en fontaines ou en ruisseaux et que l'ouverture et les réceptacles sont . pag. 285.)

alissy lui-même reconnoissoit l'insuffisance, quoiqu'il combattît le systême des cavernes étoit reçu de son temps, et qui fut renous par Descartes, il sentoit si bien qu'il devoit formation des sources, une condensation surs, qu'il finit par amalgamer ensemble sa qu'il combattoit. Après avoir expliqué à la condensation de l'eau des nuages en c'est pour te faire entendre que je ne nie x encloses dedans les cavernes et gouffres, ne se puissent exhaler contre les rochers ont au dessus desdits gonfires; mais je nie

use totale des sources des fontaines.

c'est qu'il aime beaucoup à se baigner dans les eaux qui sont à sa portée. (S.)

VANTANE, Lemnescia, genre de plantes à fleurs polypétalées, de la polyandrie monogynie, dont le caractère consiste en un calice de cinq dents; une corolle de cinq pétales; un tube en forme de coupe, portant un grand nombre d'étamines; un ovaire supérieur, surmonté d'un style à stigmate obtus.

Le fruit est une capsule à cinq loges monospermes.

Ce genre, qui est figuré pl. 471 des *Illustrations* de Lamarck, renferme deux arbres à feuilles alternes et à fleurs disposées en corymbe terminal.

L'un, le VANTANE A GRANDES FLEURS, a les feuilles ovales, aiguës, et le germe glabre. Il a été trouvé par Aublet dans les forêts de la Guiane.

L'autre, le Vantane a petites fleurs, a les feuilles ovales, obtuses, et le germe lanugineux. Il a été trouvé par Leblond dans le même pays, et décrit par Lamarck dans le Journal d'histoire naturelle.

Ces deux arbres font un très-bel esset lorsqu'ils sont en

fleurs. (B.)

VAPEURS, fluides qui doivent à la présence du calorique dont ils sont pénétrés, l'état aériforme où ils se trouvent, et qui, par la diminution de ce calorique, passent à l'état liquide, et enfin à l'état solide.

Les vapeurs diffèrent des gaz, en ce que ceux-ci contractent avec le calorique une union permanente, et qu'ils ne peuvent être réduits à l'état liquide ou solide que par le

moyen des affinités chimiques. Voyez GAZ.

Les vapeurs, en général, ne sont autre chose que de l'eau volatilisée par la chaleur et plus ou moins dissoute dans l'air. Elles se manifestent souvent dans les hautes régions sous la forme de nuage; et si nous ne les appercevons pas autour de nous, c'est qu'elles sont en molécules trop divisées pour être visibles; mais leur présence est prouvée par les observations de l'hygromètre, qui toujours indique dans l'air un degré plus ou moins considérable d'humidité: quelquefois même il le montre au point de saturation complète, et cela par un temps serein et sans le moindre brouillard, ainsi que Saussure l'a observé plusieurs fois, même à de grandes hauteurs, et notamment sur le mont Breven, à une élévation de plus de mille toises, le 23 du mois de juillet. (§. 644.)

Ce sont ces vapeurs, mêlées avec d'autres fluides gazeux

qui entretiennent la vie et fournissent à l'accroissement des végétaux, en s'assimilant avec leur substance.

Ce sont ces mêmes vapeurs aqueuses répandues dans la moyenne région de l'atmosphère (soit d'une manière invisible, soit sous la forme de nuages), qui, puissamment attirées par les sommités des montagnes, viennent sans cesse se condenser contre les parois des rochers, dont la température approche du terme de la congélation; elles remplissent les innombrables fissures des roches feuilletées; elles s'y résolvent en eau, qui coule dans leurs interstices, pénètre facilement dans leur intérieur à la faveur de la situation presque verticale de leurs feuillets, et finit par sortir du sein de la montagne sous la forme d'un petit courant qui ne tarit jamais, parce que la cause qui le produit ne cesse jamais d'agir. C'est d'après ces principes que j'ai expliqué l'origine des Sources. Voyez ce mot.

Ce que Saussure et d'autres observateurs ont dit de l'attraction que les montagnes exercent sur les nuages, et de la disparition de ceux-ci dans le moment de leur contact avec les rochers, me sembloit conduire, d'une manière si simple et si évidente, à la véritable origine des sources, que j'ai dit au mot Fleuve (tom. 8, pag. 514.), qu'il est aujourd'hui bien reconnu que toutes les sources tirent leur origine des VAPEURS de l'atmosphère.

Je me suis bien gardé de parler ni des pluies, ni de la rosée, allendu que sans le secours de ces deux méléores, les sources proprement dites n'en existeroient pas moins; et ce n'est pas sans étonnement, je l'avoue, que j'ai vu dans quelques ouvrages de physique récemment imprimés, et que je vois encore dans un Traité élémentaire de Physique qui vient de paroître (sur la fin de 1803), que l'on a tribue l'origine des sources aux pluies et aux rosées. Voici ce que je trouve dans ce livre (6. 331.): « L'eau s'élève de toutes » parts dans l'atmosphère par l'évaporation; celle de la mer p dépose son sel à mesure qu'elle cède à l'attraction de l'air; vune partie des rosées et des pluies qui proviennent de ces n eaux tombent sur les sommets des montagnes; ces sommets p paroissent même agir par affinité sur les nuages et les n fixer. On a observé qu'un nuage qui rencontroit un pic » sur son passage, s'effaçoit à mesure que ses différentes » parties approchoient du contact. Les eaux s'infiltrent dans n les terres qui recouvrent les montagnes, jusqu'à ce q 'elles » rencontrent un lit imperméable pour elles, et de-la elles p vont sourdre aux différens endroits de la pente et du pied » de la montagne, où le lit qui les a reçues se montre » découvert.

> Dans les montagnes primitives, ajoute l'auteur, les eaux > coulent le long des pierres dures qui composent comme la > charpente de ces grandes masses, et de leur réunion se > forment les torrens. Les montagnes secondaires, dont la > matière est plus tendre et comme spongieuse, laissent > pénétrer les eaux à une plus grande profondeur, où elles > les arrêtent par des couches d'argile dont ces eaux suivent > la pente, et c'est dans les joints des couches voisines que se > trouvent les issues qui les répandent. Celles qui n'ont pas > paru à la surface, continuent de couler dans le sein de la > terre, où l'homme va les chercher par les ouvertures des > puits qu'il creuse à côté de ses habitations ».

On voit que, dans cette explication, l'auteur ne dit pas un mot des vapeurs de l'atmosphère, qui jouent néanmoins le principal rôle dans ce phénomène; car il faut de toute nécessité une cause permanente pour produire un effet continu, tel que l'écoulement perpétuel des sources : or, il n'y a pas toujours des nuages qui rencontrent des pics sur leur passage, et qui viennent s'y effacer (supposé même que par cette expression équivoque, l'auteur entende qu'ils y déposent leurs vapeurs sous la forme d'eau coulante). A l'éard des pluies, elles seront bien plus rares encore; ceux qui ont fréquenté les hautes montagnes savent bien qu'on y voit très-rarement d'autres pluies que des pluies d'orage, don: les effets ne sauroient être que momentanés. Reste desce la rosée; mais comme ce n'est qu'une humidité passucce que le soleil du matin dissipe, on ne voit pas qu'elle pric mi former sur les montagnes primitives les torrens dont parie l'auteur, ni parvenir à de grandes profondeurs dans es mastagnes secondaires.

L n'y a donc, je le répète, rien qui puisse alimenter les sources, si ce n'est une affluence non interrompue des vapeurs de l'imacephère qui viennent imbiber, d'une humidité toujours estatues montagnes, et sur-tout les interstices des roches feuilleses.

La surplus, le remarquerai que l'explication donnée dans e Trace de Physique, n'est autre chose qu'une traduction en anguse uniferne de celle que donnoit, il y a deux siècles et tenu. Bernard de Palissy.

("numi i'm en dit-il, bien long-temps et de près connumer a same des sources des fontaines naturelles et le 2 de 4 mailles pouvoient sortir, enfin j'ai connu di» rectement qu'elles ne procédoient et n'étoient engendrées » sinon des pluies ». (Pag. 273, édit. de Faujas.) Il explique ensuite très-bien comment les eaux se réduisent en vapeurs, comment ces vapeurs se résolvent en pluie, et comment l'eau de la mer, en s'évaporant, n'enlève point de sel.

(Ibid. pag. 279 et 280.)

Il explique enfin pourquoi les sources se trouvent plutôt dans les montagnes que par-tout ailleurs. Il compare les roches dont elles sont composées à la charpente osseuse des animanx, qui les maintient dans une situation élevée, et il ajoute : « Ayant mis en ta mémoire une telle considération , » tu pourras connoître la cause pourquoi il y a plus de fon-» taines et rivières procédantes des montagnes, que non pas » du surplus de la terre, qui n'est autre chose, sinon que » les roches ez montagnes retiennent les eaux des pluies » comme feroit un vaisseau d'airain; et lesdites eaux tom-» bantes sur lesdites montagnes aux travers des terres et » fentes, descendent toujours, et n'ont aucun arrest jusqu'à » ce qu'elles aient trouvé quelque lieu foncé de pierre ou » rocher bien contigu ou condensé; et lors, elles se reposent » sur un tel fond, et ayant trouvé quelque canal ou autre » ouverture, elles sortent en fontaines ou en ruisseaux et » fleuves, selon que l'ouverture et les réceptacles sont » grands ». ( Ibid. pag. 285.)

Il paroît que Palissy lui-même reconnoissoit l'insuffisance de sa théorie; car, quoiqu'il combattît le système des cavernes distillatoires, qui étoit reçu de son temps, et qui fut renouvelécent ans après par Descartes, il sentoit si bien qu'il devoit y avoir, dans la formation des sources, une condensation habituelle de vapeurs, qu'il finit par amalgamer ensemble sa théorie avec celle qu'il combattoit. Après avoir expliqué à son interlocuteur la condensation de l'eau des nuages en pluie, il ajoute: « C'est pour le faire entendre que je ne nie » pas que les eaux encloses dedans les cavernes et gonffres » des montagnes, ne se puissent exhaler contre les rochers » et voûtes qui sont au dessus desdits gonffres; mais je nie

» que ce soit la cause totale des sources des fontaines.

Quand Palissy tenoit ce langage, on voit qu'il sentoit fort bien ce que méconnoissent encore quelques auteurs modernes, c'est-à-dire qu'il existe une grande différence entre l'origine des sources des montagnes (qui sont les sources proprement dites) et celle des eaux souterraines des plaines, sur lesquelles on creuse des puits.

Lorsqu'il considéroit par exemple que la source du Rhône tort d'un rocher à six mille pieds d'élévation, et qu'elle a perpétuellement une température de 14 degrés, quoiqu'environnée de glaciers, il pouvoit dire: Voilà une source qui provient de la vapeur condensée des eaux qui bouillent dans le gouffre de la montagne, et qui conserve encore une partie de sa chaleur. (S'il se trompoit, ce n'étoit que sur le mode de la condensation, qui, au lieu de s'opérer dans le sein de la montagne, se fait à sa surface.)

Lorsqu'il se trouvoit ensuite au milieu des plaines de la Beauce, et qu'il voyoit le puits d'une ferme bâtie dans un local un peu creusé en bassin, il disoit : La source de ce puits tire son origine des eaux de pluie qui se sont infiltrées dans le sol, jusqu'à ce qu'elles aient été arrêtées par un fond

solide.

Il auroit pu ajouter que les eaux qui alimentent la plapart des puits, ne méritent en aucune manière le nom de source; en effet, presque toutes les villes, et la plupart des villages, sont sur le bord ou dans le voisinage des rivières, et l'eau de leurs puits ne tire son origine ni des vapeurs de l'atmosphère, ni des pluies ou des rosées; c'est tout simplement l'eau de la rivière qui s'est infiltrée à travers le sol. Elle est bonne, si ce sol est un gravier quartzeux, comme à Lyon. Elle est dure et séléniteuse, si le sol est gypseux, comme à Paris.

L'auteur du Traité Elémentaire de Physique n'admet aucune de ces distinctions : ce sont toujours les eaux venant des montagnes à travers les couches de pierre et d'argile qui continuent de couler dans le sein de la terre, où l'homme va les chercher par les ouvertures des puits qu'il creuse à côté de ses habitations; et il finit par dire, que l'explication qu'il vient de donner, ramène la nature à sa simplicité ordi-

naire.

J'ai déjà remarqué au mot Pétrification que cet auteur n'est jamais moins heureux que lorsqu'il veut être simple.

J'ai fait mention dans l'article GLACIER d'un fait singulier, qu'on peut expliquer, ce me semble, par la condensation des vapeurs de l'atmosphère: il s'agit des pierres qui reposent sur les glaciers, et qui paroissent s'élever successivement. Je pense qu'elles s'élèvent en effet: les vapeurs aqueuses contenues dans l'air se condensent contre la pierre, qui est à-peu-près à la température de la glace; les gouttelettes qui en découlent s'insinuent sous la base de la pierre; elles s'y congèlent pendant la nuit. En se congelant, elles augmentent de volume et soulèvent la pierre (on sait assez quels sont les efforts de cette dilatation). D'autres gouttelettes opèrent le même effet les nuits suivantes, et peu à peu l'exhaussement de la pierre devient très-sensible.

VAR

55

J'ai dit dans l'article Source que c'est la condensation des vapeurs et leur conversion en petits glaçons, qui entretient en grande partie les glaciers; et quoique la proposition ait l'air d'un paradoxe, je serois porté à croire que, pendant l'été, ils gagnent peut-être plus qu'ils ne perdent, et que pendant l'hiver ils perdent plus qu'ils ne gagnent. Voyez GLA-CIER, SOURCE et FONTAINE. (PAT.)

VAQUE-PETOUE. C'est, en provençal, le nom du tro-

glodyte. (S.)

VARAIRE, Veratrum, genre de plantes à fleurs incomplètes, de la polygamie monoécie et de la famille des Joncoïnes, dont le caractère présente une corolle de six pétales et six étamines dans les fleurs mâles, et de plus un ovaire trilobé, à trois styles courts, dont les stigmates sont simples, dans les hermaphrodites.

Le fruit est une capsule trilobée, polysperme, s'ouvrant dans chaque loge par une suture intérieure, et contenant un grand nombre de semences entourées d'un large rebord, et

disposées sur deux rangs.

Ce genre, qui est figuré pl. 843 des Illustrations de Lamarck, renferme des plantes élevées, à feuilles ovales, nervées, à gaîne oblongue, entière, et à fleurs disposées en panicules. On en compte cinq à six espèces, dont les plus importantes à connoître sont:

La VARAIRE BLANCHE, dont les grappes sont surcomposées, les corolles relevées et verdâtres. Elle est vivace, et se trouvé

dans les vallées des montagnes froides de l'Europe.

La VARAIRE NOIRE, dont les grappes sont composées, les corolles très-ouvertes, et d'un rouge très-obscur. Elle est vivace, et se trouve sur les montagnes sèches des parties mé-

ridionales de l'Europe.

Ces deux plantes sont connues dans les boutiques des herboristes sous le nom d'hellébore blanc, et sont, dit-on, les véritables hellébores des anciens, très-différentes par conséquent de ce qu'on appelle hellébore noir dans les mêmes boutiques, c'est-à-dire de l'Hellébore Fétilde, Helleborus

fætidus. Voy. au mot Hellébore.

Les hellébores blancs ont une racine épaisse, charnue, jaunâtre en dehors, blanches en dedans, d'un goût âcre, amer et désagréable. Leur tige s'élève de trois à quatre pieds, leurs feuilles sont grandes, sillonnées, et leurs fleurs trèsnombreuses. Ce seroient de superbes plantes si la beauté de leurs fleurs répondoit à celle de leur port. On ne fait usage que des racines en médecine. Elles sont un violent émétique pour les hommes et pour les animaux. On les emploie en lotion

pour faire mourir les poux et guérir la gale des animaux. Linnæus nous apprend que la seule odeur de ces plantes fait quelquefois vomir des personnes qui les arrachent. On en fait cependant usage dans le Nord contre l'hydropisie et les maladies vénériennes, et sur-tout, à l'imitation des anciens, contre la manie; mais elles doivent être administrées par une main habile, sans quoi elles causeroient immanquablement des malheurs. (B.)

VARAUCOCO, arbrisseau des Indes, qui est radicant comme le *lierre*, dont le fruit est agréable au goût, et contient quatre noyaux. Il suinte de son écorce une résine rouge,

qui a l'odeur de la laque. (B.)

VARDIOLE (*Muscicapa paradisi* Lath.). Cet oiseau , que Séba a décrit le premier, se trouve, dit-il, dans l'île de Papoë. Brisson en fait une *pie*, et Latham le rapporte, dans sa Synonymie, au moucherolle huppé à tête couleur d'acier poli. Wardioe est le nom qu'il porte dans son pays natal. Sa grosseur est celle du merle; la tête, la gorge, le cou sont noirs et à reflets pourpres très-vifs; tout le reste du plumage est blanc; il faut cependant en excepter les grandes pennes des ailes, qui ont leurs barbes noires et les deux pennes intermédiaires de la queue, qui sont de cette couleur le long de la tige dans sa première moitié; ces deux plumes excèdent de beaucoup les autres; le bec est blanc, et garni à la base de sa partie supérieure, de petites plumes noires filiformes, qui reviennent en avant et couvrent les narines; les yeux sont vifs et entourés de blanc; les pieds courts et d'un rouge clair; enfin, les ongles sont blancs. (VIEILL.)

VAREC, Fucus, genre de plantes cryptogames de la famille des ALGUES, qui offre des expansions membraneuses ou coriaces, la plupart ramifiées, souvent chargées de vésicules, et terminées par des renflemens dont les uns, hérissés dans leur intérieur de poils entrelacés, passent pour contenir les organes mâles, et les autres, gonflés d'une matière gélatineuse, dans laquelle sont nichés des globules perforés et monospermes, sont regardées comme les organes femelles.

Ce genre, qui est figuré pl. 880 des Illustrations de Lamarck, renferme des plantes qu'on ne trouve quiau fond de la mer attachées par un empattement radiciforme, aux rochers qui bordent les côtes. Rien de plus varié que leur port, leurs formes et leur figure; mais malgré les grandes dissérences qu'ils présentent, ils ont un air de famille qui les sait certainement rapporter au genre. Ils ne peuvent guère être confondus qu'avec les ULVES et les Conferves, leurs voi-

sines dans l'ordre des rapports. Voyez ces mots.

Les varecs sont ordinairement coriaces ou cartilagineux. mais il s'en trouve de membraneux, de mucilagineux, et par contre de ligneux. On a beaucoup disputé sur le mode de leur multiplication depuis Réaumur, qui, dans les Mémoires de l'Académie de 1711 et 1712, entra le premier dans la carrière sur cet objet. On s'accorde assez généralement à adopter l'opinion mentionnée plus haut, qui est celle de Linnæus ; mais j'ai lieu de croire que ces plantes n'ont point de véritables organes fructifères, c'est-à-dire que comme les conferves, les ulves et les champignons, ils produisent des globules séminifères qui, en se séparant de leur mère, deviennent de nouvelles plantes. Dans quelques espèces ces globules ne se développent qu'à l'extrémité des expansions, et sont très-visibles à la vue simple. Dans d'autres, ils sont répandus dans toute la plante. Ces dernières peuvent être ainsi regardées comme de véritables ULVES. (Voyez ce mot.) Au reste. malgré le grand nombre d'écrits qu'on a sur les varecs, il manque encore des données ceriaines sur cet objet.

Les varecs sont en général colorés en brun plus ou moins clair, plus ou moins approchant du vert ou du rouge; mais il en est aussi de transparens comme de l'eau. Les rochers en sont quelquefois couverts dans une épaisseur de plusieurs pieds, et la mer, au voisinage des tropiques, dans une étendue de plusieurs centaines de lieues. Ils servent de retraite à une immense quantité de petits poissons, de coquillages, de crustacés et de vers de tous genres. La mer les arrache dans ses jours d'agitation, et les transporte sur les rivages, où ils sont recueillis, soit pour fumer les terres, ce à quoi ils sont très-propres, soit pour en retirer, par la com-

bustion, une soude très-utile aux arts.

Mais ce qu'on ignore presque généralement en France, c'est que la plupart peuvent servir de nourriture à l'homme. Dans l'Inde on en fait un grand usage sous ce rapport, soit directement, soit indirectement, c'est-à-dire qu'on les ramasse dans la mer ou qu'on laisse ce soin aux hirondelles. En effet, ces fameux nids d'hirondelle, que le luxe de la table y recherche à si grands frais, ne sont autres que des varecs en partie décom posés. (Voyez au mot HIRONDELLE.) En Europe même on en mange de deux ou trois espèces, entr'autres le sacharin. Plusieurs peuvent sur-tout être avantageusement employés pour faire une espèce de gelée propre à donner de la consistance aux sauces, ainsi que je m'en suis personnellement assuré.

Les bestiaux, sur-tout les vaches et les moutons, recherchent beaucoup ces plantes sur le bord de la mer, lorsqu'elles viennent d'y être jetées; mais ils les repoussent dès qu'elles commencent à s'altérer, ce qui arrive assez rapidement pendant l'été.

Desséchés à l'ombre, les varecs ne perdent pas entièrement leur faculté végétative. On en a vu après un grand nombre d'années de mort apparente, reprendre vie, et pousser de nouveau lorsqu'on les remettoit dans l'eau salée. Ils peuvent servir d'hygromètres lorsqu'ils ont été desséchés, ainsi que Thore l'a prouvé dans le Magasin encyclop. de l'an 6, p. 107.

Il est très-certain, ou mieux, je crois en avoir acquis la preuve, que ces plantes se nourrissent par intussusception, c'est-à-dire par absorption des principes muqueux qui se trouvent dans l'eau de la mer. Leurs racines ne servent à autre chose qu'à les tenir fixés; ce n'est qu'un empattement peu différent de celui des aleyons, des sertulaires, et autres productions polypeuses. D'ailleurs, il est des varecs, tels que le flottant, qui sont toujours libres à la surface de la mer, et qui végètent aussi bien que ceux qui sont attachés à son fond.

On remarque une immense disproportion entre la grandeur respective des varecs. Il en est qui ont à peine une ligne de hauteur, et il en est qui (au rapport des voyageurs) ont une lieue entière de long. Le varec géant, dont un morceau mesuré a été trouvé de six cents pieds, n'est qu'un pygmée vis-à-vis de ceux qui naissent dans les profondeurs de la mer du Sud, et s'étendent à sa surface.

Beaucoup de varecs, sur-tout parmi ceux qui sont fort longs ou qui sont destinés à nager, ont des vésicules creuses qui les allègent et les soutiennent entre deux eaux ou à la surface. Ces vésicules ont souvent été prises pour les organes de la génération; mais elles en sont fort distinguées, ainsi qu'on peut s'en assurer sur le varec vésiculeux, si abondant sur nos côtes, et qu'on apporte fréquemment à Paris dans les paniers d'huîtres.

Lorsqu'on veut tirer un parti avantageux des varecs pour l'engrais des terres, il ne faut pas simplement, comme on ne le fait que trop souvent, les répandre sur le sol au moment même de leur sortie de la mer. Il est bon de les laisser exposés en tas à l'air, pour que les pluies lavent le sel dont ils sont imprégnés. Il est encore meilleur de les stratifier avec de la terre végétale, et de les laisser pendant une année entière se consumer ainsi lentement. On est certain que loin de porter sur les champs où on les répandra ensuite, un principe d'infer-

tilité momentané, comme on l'a vu souvent dans la méthode

vulgaire, ils produiront l'effet du meilleur fumier.

Lorsqu'on veut tirer parti des varecs pour faire de la soude. il faut les faire rapidement sécher au soleil et les amonceler sous des hangars ou sous des toits de paille, jusqu'à ce qu'on en ait une masse considérable. Alors on fera une fosse de cinq à six pieds de profondeur, proportionnée à la quantité qu'on doit brûler, mais toujours au moins du double plus longue que large. On met au fond quelques fagois de bois, et après qu'on y a mis le feu on les couvre de varees. Il est indispensable, pour la richesse du produit, de graduer la combustion de manière qu'elle soit toujours sans flamme et la plus lente possible. Lorsqu'on peut mêler avec les varecs des branches de soude ou d'autres plantes marines, l'opération devient plus facile et plus complète. Après que toute la provision de varec est brûlée, on ferme la fosse; et lorsque la masse à demi-vitrifiée qu'elle contient, est complètement desséchée, on la brise en petits morceaux et on la met dans le commerce. Voy. au mot Soude.

Les botanistes ont décrit plus de cent cinquante espèces de varecs, et ce nombre est encore bien loin de celui de la nature. Gmelin est le premier auteur qui les ait bien figurés. On les divise en six sections, qui peut-être, un jour, feront

autant de genres différens.

1°. Les varecs vésiculeux, c'est-à-dire qui sont chargés de vésicules, nichées dans la substance du feuillage, parmi lesquels il faut

remarquer :

Le VAREC PLOTTANT, qui a les tiges filiformes, rameuses; les feuilles lancéolées, dentées, et les vésicules globuleuses et pédonculées. Il se trouve en immense quantité sur la mer Atlantique, dans le voisinage du Tropique, et même dans les mers des Indes et du Sud. Il forme des bancs quelquefois si serrés qu'ils retardent la navigation. Ils serveut de retraite à une immensité de sertulaires, d'hydres et autres polypiers, ainsi que je l'ai observé. Il est bon à manger, et il est étonnant que les marins n'en fassent aucun usage.

Le VAREC DENTÉ a la tige applatie, dichotome, dentée sur ses bords; la fructification terminale et tuberculeuse. Il se trouve très-

abondamment sur les côtes de France.

Le VAREC VÉSICULEUX a la tige applatie, dichotome, entière; des vésicules géminées, axillaires, et la fructification terminale et tuberculée. Il se trouve très-abondamment sur les côtes de France.

Le Varre céranoïde a la tige plane, dichotome, très-entière, ponetuée, et terminée par deux folioles tuberculeuses et fructifères.

Il se trouve sur les côtes de France.

Le Varre noueux a la tige comprimée, dichotome; les feuilles distiques, entières, et les vésicules solitaires et ovoïdes. Il se trouve très-abondamment sur les côtes de France, et devient très-grand.

Le VAREC SILIQUEUX à la tige comprimée, rameuse; les feuilles

distiques, alternes et entières; la fructification terminale, oblongue et mucronée. Il se trouve sur les côtes de France, et se fait remarquer par ses fructifications nombreuses, qui ont toute l'apparence de siliques articulées. Il ne s'élève pas beaucoup.

Le Varic reniculace, dont les tiges sont filitormes, très-rameuses; les vésicules ovales et terminales; les folioles subdivisées, obtuses et fructifères à leur extrémité. Il se trouve sur les côtes de France.

Le VAREC ÉPINEUX a les feuilles filiformes, comprimées, trèsrameuses; les dents marginales, subulées, alternes et droites. Il se trouve dans la mer du Nord.

Le Varec des cuisines, Fucus edulis Rumphius, Amb. 6, tab. 74, no 3, a les tiges cylindriques, glabres, rameuses; les rameaux rapprochés, droits et bifides à leur extrémité. Il se trouve dans l'Inde, et sert, comme on l'a déjà dit, à la nourriture des hommes. Le commandeur de Suffren, qui étoit ami de la bonne chère, en avoit apporté à Paris uns cargaison pour son usage, au retour de la belle campagne qu'il fit dans cette mer, et le faisoit employer à la confection de la sauce des mets qu'on servoit sur sa table.

2°. Les varecs globifères, c'est-à-dire qui sont chargés de glo-

bules simples, épars sur la plante. On y distingue:

Le VAREC FIL, dont la tige représente un fil simple très-long, un peu fragile et opaque. Il se trouve dans les mers du Nord.

Le Vanec géant à la tige filiforme, comprimée, dichotome; chaque branche terminée par une vésicule globuleuse, pédonculée, terminale, avec un crochet au-dessous. Il se trouve dans la haute mer, et acquiert une longueur immense, ainsi qu'il a déjà été dit.

Le VAREC PURPURIN a les tiges filiformes très-rameuses; les rameaux alternes, ramassés et globulifères. Il se trouve dans les mers d'Europe. Il est souvent rouge.

Le Varre Plumeux a les tiges cartilagineuses, lancéolées, bipinnées, plumeuses et très-rameuses. Il se trouve dans les mers d'Europe, et varie en rouge, en blanc sale et en brun clair. On le trouve souvent mêlé dans les boutiques de pharmacie, avec la coralline rouge ou mousse de Corse, mais il n'est pas probable qu'il jouisse des mêmes propriétés anthelmentiques.

Le VARRC CARTILAGINEUX a les tiges cartilagineuses, comprimées, bipinnées, et les découpures linéaires. Il se trouve dans les

mers d'Europe, et est souvent rouge.

C'est principalement avec ces trois dernières espèces, qui ne s'élèvent que de trois à six pouces, dont la couleur est agréable à la vue, et les branches disposées en forme d'arbre, que l'on fait ces tableaux si communs dans les villes de l'intérieur, et encore plus sur les bords de la mer. Pour les exécuter comme il faut, on doit laver plusieurs fois les varecs qu'on y emploie dans de l'eau douce, et les tendre dans l'eau même sur un tamis, afin de pouvoir disposer les branches de la manière la plus avantageuse. On les laisse sécher en partie sur le tamis, ensuite on les transporte, après les avoir légèrement enduits d'une dissolution de gomme arabique, sur la feuille de papier où ils doivent figurer, et on les y comprime avec une planche unie ou un livre relié. Il est quelques-uns de ces tableaux com-

posés de manière à produire un effet très-pittoresque, soit par le mé-

lange des couleurs, soit par la délicatesse des formes.

5°. Les varecs à pinceaux, c'est-à-dire ceux qui ont des corpuscules ovales, terminés en pinceaux. On en compte trois espèces, toutes excessivement rares.

40. Les varecs membraneux , ou qui offrent un feuillage transparent

et colore, tels que :

Le Vance sancuin, qui a les feuilles ovales, oblongues, trèsentières, pétiolées, et la tige cylindrique et rameuse. Il est commun sur les côtes d'Espagne et même de France.

5º. Les varecs radicans, dont les feuilles sortent immédialement

de la racine. On y compte:

Le Varec Palmé, qui a les feuilles palmées et planes. Il se trouve dans les mers d'Europe, et se fait remarquer par sa couleur rouge,

Le VARSC ESCULENT à les feuilles simples, entières, ensiformes, et la base quadrangulaire. Il se trouve abondamment dans les mers d'Europe. On le mange habituellement dans le Nord, soit cru, soit cuit avec du bouillon ou du lait. On assure que c'est un bon manger. Je ne l'ai goûté que cru, et ne lui ai pas trouvé d'autre savenr que celle de la marée légèrement modifiée.

Le Varec saccharin a les feuilles presque simples, ensiformes, le pied cylindrique et très-court. Il se trouve dans les mers d'Europe, et se mangé comme le précédent, avec lequel on le confond. Ils sont

toas deux d'une belle couleur verte.

6°. Les varecs qui sont percès de trous. Il n'y en a que trois qui ne différent des précèdens, que parce qu'ils sont perforés d'outre en outre.

On trouve plusieurs espèces nouvelles de varecs, figurés dans les Actes de la Société Linnéenne de Londres, et dans la Monographie de ceux qui sont propres aux côtes d'Angleterre. On renvoie le lecteur à ce dernier ouvrage, comme au nieilleur qui ait encore paru à leur sujet. (B.)

VARÉCA, Vareca, genre de plantes incomplétement connu, mais cependant mentionné dans Gærtner. Il offre pour fruit une baie supérieure, uniloculaire, composée de plusieurs cellules partielles, à l'intérieur desquelles sont attachées les semences. Voyez Gærtner, pl. 60.

Le varéca croît à Ceylan. (B.)

VAREGO, nom qu'on donne en Ligurie à la camelée, On emploie dans ce pays la racine pilée de cette plante pour empoisonner les étangs et en prendre plus aisément les poissons. Voyez au mot CAMELÉE. (B.)

VARI, espèce de makis. Voyez Maki-vari. (S.)

VARIA ou VARIUS; le chardonneret dans quelques auteurs latins, à cause de l'agréable variété de son plumage. Voyez Chardonneret. (S.)

VARI-COSSI. Voyez Maki-vari. (S.)

VARIÉTÉ. (botanique.) Voyez le mot Individu. (D.)

. . .

petites masses par la force de leur affinité. La seule différence qu'il y ait, c'est que dans le porphyre ces molécules se sont trouvées disposées à former des cristaux polyedres, et dans

les variolites, des cristaux sphériques.

Si ce n'est pas là le langage des cristallographes, c'est au moins (à ce que je crois) celui de la nature; car on voit par la forme constante de ces globules, qu'ils ne sont pas plus l'effet du hasard que toute autre cristallisation. Ils présentent ordinairement deux ou trois couches concentriques très-distinctes, très-régulières et très-nettement prononcées, souvent avec un petit point central d'une couleur différente. Il arrive même, ainsi que Saussure l'a observé, qu'il part de ce centre des rayons qui vont aboutir à tous les points de la circonférence (tout comme on l'observe dans les globules du granit de Corse, qui ne diffère des variolites que par le plus grand volume des parties qui le composent); aussi cet illustre observateur n'hésite-t-il pas de regarder les globules des variolites comme des véritables cristallisations.

Et ce qui achèveroit de le prouver, s'il en étoit besoin, c'est qu'il arrive quelquefois de voir dans la même pâte et des globules et des cristaux polyèdres; de sorte que la roche est en même temps une roche glanduleuse et un porphyre. L'ophite ou serpentin offre souvent des globules très-réguliers et d'un beau vert. J'ai rapporté de Sibérie un porphyre qui vient d'une montagne appelée Strelka ou la Flèche, voisine de Sélenghinsk, dans lequel les globules verts sont presque aussi fréquens que les cristaux de feld-spath. Or il est bien évident que ces deux substances en se réunissant obéissoient à la même puissance, dont l'action n'a été que très-légèrement modifiée dans l'une et dans l'autre.

### Variolites de la Durance.

Les plus belles variolites, celles qu'on voit dans toutes les collections de minéralogie, sont celles qu'on désigne sous le nom de variolites de la Durance, parce qu'on les trouve parmi les galets de cette rivière.

Saussure pense, comme Ferber, que la pâte de cette pierre est la même que celle du serpentin ( ou ophite), et il donne en conéquence le nom d'ophibase à cette substance. La pâte des variolites, de même que celle du serpentin, est d'une couleur verte tirant sur le noir, presque sans éclat; l'une et l'autre donnent beaucoup de feu contre l'acter, et se laissent pourtant un peu entamer à la lime: dans l'une et dans l'autre la pesanteur spécifique est la même; au chalumeau l'une et l'autre se fondent en un émail noir et luisant, également attirable à l'aimant. (Cette substance est le grun-stein de Wenner.)

Les grains de ces variolites sont d'une couleur blanche verdâtre, somme les cristaux de feld-spath dans le serpentin; et Saussure les regarde comme étant parfaitement de la même nature; il les rapporte à l'espèce qu'il a nommée feld-spath gras. Ils sont translucides, et leur cassure présente des lames triangulaires, qui divergent du centre à la circonférence.

Saussure observe qu'on voit souvent dans ces variolites des grains réunis comme ceux d'une petite vérole confluente; et il ajoute, que ce phénomène n'est pas favorable à l'hypothèse de Daubenton qui les supposoit formés, chacun à part, dans des caux tournoyantes : il avoit dit la même chose des globules du granit de Corse; il est vrai que ce savant n'avoit observé le règne minéral que dans les cabinets.

On voit souvent dans la pâte de ces variolites des grains de pyrite; et l'on sait que Latourrette y avoit trouvé des lames d'argent natif-

(Journ. de Phys. , t. 4.)

Faujas de Saint-Fond et Guettard nous apprennent que les roches qui fournissent ces variolites, sont dans les montagues qui bordent la vallée de Servière dans le Briançonnais, d'où leurs fragmens sont roulés dans la Durance par les torrens de cette vallée.

# Variolites à base de Pétrosilex.

On trouve près de Fréjus une variolite, dont la pâte présente des conches paralièles, les unes vertes, les autres d'un violet pâle; elle est translucide sur les bords, elle fait feu contre l'acier, et se fond au chalumeau, mais difficilement: Saussure la regarde comme un

pétrosilex qui se rapproche de la nature du silex-

Les globules sont disséminés dans les couches des deux couleurs, et ceux qui se trouvent dans les couches violettes sont quelquefoisenveloppés de la matière des couches vertes. Leur grosseur varie depuis celle d'un grain de millet jusqu'à celle d'un pois. Ils sont d'une couleur grise tirant sur le violet. Leur cassure offre, dans les uns des rayons divergens du centre à la circonférence; dans les autres des cereles concentriques; quelques-uns présentent les deux accidens réunis.

« Ces grains, dit Saussure, portent donc l'empreinte de la cris-» tallisation, et paroissent avoir été formés en même temps que la

» pâte qui les lie. (§: 1449.)

Le même observateur a vu des variolites à base de pétrosilex, sur les bords de la Sésia, près de Verceil : leurs globules offroient troisou quatre couches concentriques. (§. 1321.)

## Variolite à base de horn-blende ...

Les bords de l'Isère offrent une variolite dont la pâte est une hornblende à lames planes, brillantes, un peu striées, d'un noir terne tirant sur le vert.

Les glandes d'une ou deux lignes de diamètre, sont, les unes arrondies, les autres tendant un peu à la forme rhomboïdale; elles sont d'un blanc sale pointillé de vert, sur-tout vers le centre. Leur matière est un feld-spath grenu: les points verts sont de horn-blende.

On y voit aussi des glandes qui paroissent composées de delphinite

ou rayonnante vitreuse, consusément cristallisée.

« Cette pierre, dit Saussure, contient donc tous les matériaux du » granit oculé de Corse; il ne lui a manqué que plus de régularité » dans la cristallisation pour produire cette belle et singulière roche ». (§. 1577.)

#### Variolites du Drac.

Le Drac est un torrent qui prend sa source dans la partie supérieure de la vallée de Champoléon, où sont les montagnes dont il entraîne les débris jusque dans l'Isère, où il se jette un peu au-dessous de Grenoble. Ce sont ces pierres roulées auxquelles on donne le nom de variolites; mais il me semble que tout concourt à prouver que cette substance n'appartient nullement aux roches primitives, et que c'est au contraire une vraie lave, et que le lieu d'où elle vient est un ancien volcan, ainsi que le pensoit le chevalier de Lamanon, cet observateur aussi plein de zèle que de lumières, qui a péri dans la malheureuse expédition de Lapeyrouse.

D'après la description que donne Saussure de ces variolites, lamatière qui en forme la base est une wacke de couleur grisc ou brune, dans laquelle sont disséminées quelques lames très-minces, les unes

de spath calcaire, les autres de feld-spath.

Les grains que renferme cette pâte, sont ou arrondis ou ovales, de la grosseur d'un pois, plus ou moins. « La plupart, dit Saussure, » sont d'un spath calcaire blanc; leurs parties discernables sont des » lames rhomboïdales, planes et brillantes. La structure de ces grains » n'a donc aucun rapport avec celle des cellules qui les renferment, » puisqu'ils ne sont composés ni de couches concentriques à ces celm lules, ni de rayons convergens à leur centre ».

Il ajoute que lorsqu'on fait dissoudre dans les acides la partie calcaire de ces grains, on voit quelques-unes de leurs cellules tapissées

de pelits cristaux quartzeux.

Il ajoute encore qu'outre les grains calcaires, il y en a de couleur verte, dont les uns sont de la nature de la stéatite, et les autres de

grun-erdé ou terre verte de Vérone.

J'observerai d'abord que tous ces caractères annoncent une matière l'volcanique. 1°. La wacke est toujours un basalte ou une lave en décomposition. 2°. Saussure reconnoît que la formation des globules n'a rien de commun avec celle des alvéoles; et en este il est évident que ces alvéoles étoient antérieures au spath calcaire, puisqu'elles étoient déjà tapissées de cristaux quartzeux à l'époque de sa formation: or il n'y a jamais que les produits volcaniques qui aient de ces alvéoles sphéroïdales vides, qui sont des soussilures produites par les fluides expansibles pendant leur incandescence. 3°. La terre verte de Vérone ne se trouve que dans les anciennes matières volcaniques qui se décomposent: Voyez Terre verte.

Au reste, comme dans une question de cette nature ce sont sur-tout les circonstances géologiques qui peuvent nous éclairer, jetons un coup-d'œil sur le lieu natal de ces pierres.

« C'est à M. le chevalier de Lamanon, dit Saussure, que l'on doit

» la connoissance des montagnes dont ces variolites sont les débris. Il » regardoit ces pierres comme des laves, et il fut bien confirmé dans » cette opinion, lorsqu'il vit dans les rochers où elles ont leur source, » des colonnes polyèdres taillées par la nature en forme de basalte ». (§. 1574-)

Il y avoit vu bien autre chose encore. Voici quelques mots de la lettre qu'il écrivit à ce sujet, et qui se trouve dans les Affiches de

Dauphiné (nº 23, 10 octobre 1783).

a Mon goût pour l'Histoire naturelle m'a attiré pour la seconde fois » dans vos montagnes; je viens d'y découvrir un superbe volcan éteint, » qui ne le cède en rien à ceux du Vivarais et de l'Auvergne... On » y voit une masse de basalte qui, de la base au sommet, a plus de » neuf cents toises de hauteur... J'y ai trouvé des basaltes prisma» tiques, des laves spongieuses... Je ferai connoître la marche que » j'ai suivie pour parvenir à la découverte de ce volcan éteint, le » beau cratère qu'on y voit encore, la mine de pouzzolane qui s'y » trouve, des pierres meulières volcaniques, aussi bonnes que celles » d'Agde en Languedoc, etc.».

Si des fails aussi précis pouvoient être révoqués en doute, il suffiroit, pour les confirmer, de rappeler ce qu'écrivoit un mois après le célèbre naturaliste Villars, qui fut sur les lieux avec mon respectable ami Prunel Delière et le P. Ducros, pour vérifier la découverte de Lamanon; et comme il y avoit discordance dans les opinions, Villars n'affirme rien d'une manière positive; mais les faits qu'il rapporte

parlent suffisamment.

Il convient d'abord que le Drac roule une grande quantité de pierres volcaniformes, et que le hameau du Châtelard est hâti sur un rocher

qui, par sa couleur, imite les laves solides.

Ce hameau est voisin du lieu nommé les muandes ou les pâturages du Tout-Rond, dénomination qui vient de la forme du local, qui est une enceinte circulaire environnée de montagnes. Ces pâturages, dit Villars, forment un grand bassin d'environ huit cents toises de diamètre, ouvert au midi comme un plat à barbe. (C'est cette enceinte que Lamanon regardoit comme un cratère, et il paroît que ce n'étoit

pas sans raison. )

a Parvenu aux muandes du Tout-Rond, ajoute Villars, on s'élève » sur le sommet du puits par le quartier appelé Peyre-Neire (Pierre-Noire), où l'on voit des couches, suivant l'inclinaison de la montague, d'une terre rouge inattaquable aux acides, et semblable à la pouzzolane, couverte par une plus grande couche en forme de brèche » ou de poudingue... Une troisième couche de rocher noirâtre ou brun, » couleur de lave, le plus souvent criblé à sa superficie par des pores » arrondis de deux lignes jusqu'à six, remplis de spath calcaire...».

Villars ajoute, que ces couches se prolongent dans les montagnes voisines; qu'elles imitent les matières volcaniques par leur couleur et quelquefois par leur situation, et que Lamanon ne sera pas le seul qui croira ces montagnes volcanisées. (Affiches de Dauphiné, nº 27,

7 novembre 1785.)

Je laisse à juger maintenant s'il n'est pas infiniment probable que

les Alpes du Dauphiné, et que les prétendues variolites du Drac sont des produits de ce volcan.

### Variolite de Sibérie.

J'ai trouvé sur le bord de l'Angara, près de sa sortie du lac Baîkal, une singulière espèce de variolite à fond blanc et globules noirs. La matière de la pâte est translucide; on voit qu'elle est composée d'un mélange de deux substances, qui paroissent être le quartz et le feld-apath: elle se fond au chalumeau, mais difficilement, et donne de vives étincelles contre l'acier.

Les grains sont sphériques, ils se touchent presque tous; ils sont d'un volume à-peu-près égal, et de la grosseur d'un grain de poivre. Dans la cassure fraîche, ils paroissent d'un tissu homogène; ceux de la surface qui ont éprouvé un commencement de décomposition, paroissent composés de plusieurs couches concentriques: leur malière semble être un mélange de cornéenne et de stéatite, avec quelques

portions de la substance qui les enveloppe.

C'est la seule variolite que j'aie trouvée dans cette vaste contrée, à moins qu'on ne donne ce nom au jaspe œillé des monts Oural, dont j'ai parlé dans l'article JASPE. J'ai aussi plusieurs amygdaloïdes dans le goût des variolites du Drac; mais les circonstances locales m'ont semblé prouver avec évidence que c'étoient d'anciennes laves : je ne les ai point vues dans la Sibérie proprement dite, mais seulement dans la contrée plus orientale appelée Daourie, aux environs du fleuve Amour. Voyez Amygdaloïdes et Toad-stone. (PAT.)

VARNAR , le *guépier en* langue arabe. (S.)

VARYEY, nom que donne Bruce, dans son Foyage en

Abyssinie, au Sébestier. Foyez ce mot. (B.)

VASA (Psittacus niger Lath., pl. enl., nº 500, ordre Pies, genre du Perroquet. Voyez ces mots.). Suivant Flaccourt, vasa est le nom que ce perroquet porte à Madagascar. Il a treize pouces et demi de longueur et un peu moins de grosseur que le perroquet gris; la tête, le cou et tout le corps sont d'un noir lavé d'une légère teinte de bleuâtre; les grandes couvertures des ailes d'un cendré brun tirant sur le vert; les pennes de la même couleur du côté extérieur et d'un cendré brun uniforme du côté interne et en dessous; celles de la queue d'un noir tirant au bleu en dessus et d'un noir pur en dessous; l'œil est entouré d'une peau blanchâtre; le bec et l'espèce de cire qui en recouvre la base, sont d'un blanc légèrement teint de couleur de chair, les pieds rougeâtres et les ongles noirs. (Vieill.)

VASE DE MER, limon gras et onctueux que la mer rejette sur ses bords, ou qu'elle accumule dans les anses, les golfes, et autres endroits où ses eaux sont tranquilles. Cette vase est principalement composée de débris d'animaux marins. Quand elle est exposée à l'air, elle répand cette odeur

49

nauséabonde, connue sous le nom d'odeur de marée, et rend malsain le séjour des lieux où elle demeure à découvert. (PAT.)

VASES MYRRHINS ou MURRHINS. Voyez Mur-RHINS. (PAT.)

VASSET. C'est ainsi qu'une coquille du genre des sabots, a été appelée par Adanson. C'est le turbo afer de Gmelin. Voyez au mot Sabot. (B.)

VATERIE, Vateria, nom d'un genre de plantes établi par Linnœus, et figuré par Lamarck pl. 475 de ses Illustrations. Valh ayant remarqué que ce genre étoit fondé sur une erreur d'observation, l'a réuni aux Gantrres. (Voyez ce mot.) Mais Loureiro, dans sa Flore de la Cochinchine, en a décrit une nouvelle espèce, dont le fruit est une capsule uniloculaire et monosperme, à trois lobes et à trois valves, ce qui semble exiger son rétablissement.

Cette vaterie est un grand arbre à rameaux flexueux, à feuilles alternes, lancéolées, très-entières, à fleurs petites, blanches, portées sur des grappes terminales, à capsules rouges, qu'on trouve dans les forêts de la Cochinchine, et dont le bois, qui est rouge et solide, sert à la construction des

maisons. (B.)

VATIQUE, Vatica, arbre de la Chine, à rameaux striés on anguleux et velus; à fenilles alternes, pétiolées, en cœurovales, très-entières, glabres et nerveuses; à fleurs disposées en panicules terminales, qui forme un genre dans la dodécandrie monogynie.

Ce genre, qui est figuré pl. 397 des Illustrations de Lamarck, offre pour caractère un calice à cinq divisions; une corolle de cinq pétales; quinze anthères sessiles à quatre loges; un ovaire supérieur à cinq angles, surmonté d'un style en spirale

à stigmate obtus.

Le fruit est une capsule à trois loges à une seule semence. Le vatique croît à la Chine, où il sert à des opérations de devination et de magie. (B.)

VATSONIE, Watsonia, genre établi par Miller, Icon. 198, tab. 297, nº 2, sur une plante que Linnæus a placée parmi les Antholyses, sous le nom d'antholyse merianella; Wildenow, parmi les GLAYEULS, sous le nom de gladiolus merianellus, genre que Lamarck a appelé MÉRIANELLE. Voyez ces mots. (B.)

VAUCHERIE, Vaucheria, nom donné par Decandolle à un genre fait par Vaucher, aux dépens des Conferves de Linnæus. (Voyes ce mot.) Il offre pour caractère des filamens simples ou rameux, non cloisonnés, portant des bourgeons séminiformes, tantôt sessiles, tantôt pédonculés, sur leurs parois extérieures.

Vaucher a appelé ce genre ectosperme dans son travail sur les conferves, qui n'a paru que depuis l'impression de l'article Conferve, et dont on n'a point par conséquent pu faire usage pour sa rédaction. Il le divise en trois sections : les ectospermes à un grain, qui renferment trois espèces ; les éctospermes à deux grains, qui en renferment quatre, et les ectospermes à plusieurs grains, qui en renferment également quatre.

Les espèces de ce genre semblent prouver que l'opinion émise au mot Conferve , que les semences de ces plantes no sont véritablement que des bourgeons séminiformes, n'est pas généralement fondée. En effet Vaucher a remarqué que la plupart avoient ou des globules ou des espèces de cornes distinctes des semences, et qui fournissoient une matière qu'on pouvoit regarder comme une poussière fécondante. Je ne chercherai point à jeter du doute sur l'exactitude de cette observation, et en conséquence je regarderai ce genre comme faisant le passage entre les plantes réellement pourvues de graines et celles qui composent la famille qu'on doit aujourd'hui appeler des confervoïdes. Je remarquerai seulement que les prétendues graines ont plusieurs fois germé sous les yeux du savant précité, et que souvent il leur a vu pousser des tiges par les deux bouts opposés, ce qui semble prouver que ce ne sont pas de véritables semences, car l'expérience prouve que la plumule pousse seule une tige et la radicule seule une racine. (Voyez au mot Semence.) Il faut attendre que les nombreuses observations de Draparnaud soieut publiées pour fixer nos idées à cet égard, car Vaucher, prévenu qu'il devoit voir des graines, n'a peut-être pas porté assez de défiance 🗸 dans les conclusions qu'il a tirées des faits.

Les espèces les plus communes de ce genre sont:

La VAUCHERIE OVOÏDE, qui a les semences solitaires, pédonculées; le bourgeon séminiforme, ovale, articulé et pétiolé. Elle se rencontre très-fréquemment pendant l'hiver dans les eaux des marais. Ce que Vaucher appelle l'anthère est assez éloigné de la semence, pétiolée comme elle, mais elle n'est point articulée au tube, elle en est un prolongement. Cette anthère s'ouvre et se flétrit après avoir répandu sa poussière, tandis que la graine se détache sans s'ouvrir.

Cette espèce sait partie de celles confondues par Linnæus, sous le nom de conferva fontinalis. Elle est figurée n° 1 de l'ouvrage de

Vaucher.

La VAUCHERIE A HAMEÇON a les semences solitaires pedonculées, evales, portées sur un filament recourbé, qui est l'anthère. Elle se Trouve avec la précédente, mais plus rarement. Elle est figurée n° 2 du même ouvrage.

La VAUCHERIE TERRESTRE, Byesus velutina Linn., a les semences solitaires, applaties, pédonculées, portées sur leur anthère recourbée. Elle est figurée n° 3 de l'ouvrage précilé. Cette espèce qu'on trouve en automne et en hiver dans les terreins humides, semble, encore plus que les autres, prouver, par sa manière d'être, que ce genre fait la passage entre les plantes plus parfaites et les véritables conferves.

La VAUCHERIE GAZONNÉE à deux semences terminales, sessiles, séparées par un filament recourbé qui est l'authère. Elle se trouve sur le bord des fontaines et des autres eaux pures. Elle est figurés n° 4

de l'ouvrage de Vaucher.

La VAUCHERIE SESSILE à les semences conjuguées, solitaires, oblongues, sessiles, et une anthère intermédiaire recourbée. Elle est figurée n° 7 de l'ouvrage de Vaucher. Elle se trouve dans les fossés.

La Vaucherie a bouquets a les semences ordinairement quatermées, ovales, pédouculées et une seule anthère. Elle est figurée nº 8 de l'ouvrage précité. Elle est des plus communes et se trouve dans tous les fossés au printemps.

La VAUCHERIE EN MASSUE à les extrémités terminées en massues qui donnent une poussière fécondante. Elle est figurée n° 10 de l'ouvrage de Vaucher, qui n'a pu observer ses graines, et qui soupçonne qu'elle est dioïque. Elle est très-commune dans les eaux des fontaines et des ruisseaux d'eau pure.

La VAUCHERIE A APPENDICES a des appendices séminiformes sans organes mâles. Elle est figurée n° 11 de l'ouvrage précité. Elle se trouve dans les eaux salées de la saline de Lons-le-Saulnier. Cette espèce paroît bien n'avoir pas d'anthères, et rentrer, en conséquence, complétement dans les véritables Conferves. Voyex ce mot et le mot Oscillaire qui lui sert de complément. (B.)

VAUTOUR ( Vultur ), genre de l'ordre des Oiseaux DE PROIE. (Voyez ce mot.) Caractères : le bec droit, crochu seulement vers la pointe; tête dénuée de plumes dans la plupart; la peau qui recouvre l'occiput nue; langue charnue, souvent biside à son extrémité. Pennant, dans son Genera of birds, ajoute que la base du bec est couverte d'une peau épaisse; que les narines différent dans les espèces; que la langue est grande et charnue; que la tête, les joues et souvent le cou, sont nus dans des individus, et converts dans d'autres de duvet ou de poils courts; que le cou est susceptible de rétraction; que le jabot est souvent proéminent sur la poitrine; que les pieds et les doigts sont couverts de grandes écailles ; que le doigt extérieur est joint à l'intermédiaire par une forte membrane; que les ongles sont larges, peu crochus et comme émoussés; qu'enfin l'intérieur des ailes est couvert de duvet. Latham.

J'observerai que le bec, ainsi conformé, ne présente pas

de différence caractéristique entre le vautour et l'aigle, puisque celui de ce dernier ne se recourbe pas non plus à sa naissance. Quant au caractère tiré de la proéminence du jabot sur la poitrine, il est équivoque; car il est de ces oiseaux, le griffon par exemple, qui, bien loin d'avoir le jabot proéminent, l'a si rentré en dedans, qu'il y a audessous de son cou et à la place du jabot un creux assex grand pour y mettre le poing. Enfin, la peau épaisse qui recouvre la base du bec n'est pas un caractère assez tranchant pour distinguer les vautours des faucons. De tous les caractères tirés de la partie antérieure de ces oiseaux, le plus distinctif est la nudité plus ou moins grande de la tête et du cou. A cela, l'on peut ajouter qu'ils ont les yeux à fleur de, tête, au lieu que les aigles, avec lesquels le vulgaire les confond, les ont enfoncés dans l'orbite. Ils en diffèrent encore, du moins le plus grand nombre, par leurs oreilles découvertes, par la forme de leurs ongles, ceux des aigles étant presque demi-circulaires, et par leurs jambes, dans la plupart dénuées de plumes. Mais outre ces caractères, qui ne sont que méthodiques, il en est de plus saillans, qui ne peuvent induire en erreur, puisqu'ils ne permettent pas de confondre les vrais vautours avec aucuns des autres oiseaux de proie. Leur port est incliné et à demi-horizontal, position qui indique la bassesse de leur nature, au lieu que l'aigle se tient sièrement droit et presque perpendiculaire sur ses pieds... S'ils sont à terre, où ils se tiennent communément, leurs ailes sont pendantes et leur queue traînante : aussi le bout . des pennes est-il presque toujours usé. Leur vol est pesant, et ils ont beaucoup de peine à prendre leur plein essor. Enfin, ce sont les seuls oiseaux de proie qui volent et vivent en troupes.

Leur genre de vie, leurs mœurs et leurs habitudes présentent des caractères encore plus saillans. Les vautours sont lâches, infects, dégoûtans, bassement gourmands, voraces et cruels; ils ne combattent guère les vivans que quand ils ne peuvent s'assouvir sur les morts; encore se mettent-ils en nombre et plusieurs contre un, et il n'y a qu'eux qui s'acharnent sur les cadavres au point de les déchiqueter jusqu'aux os. La corruption, l'infection les attire au lieu de les repousser. Les éperviers, les faucons, et jusqu'aux plus petits oiseaux, montrent plus de courage, car ils chassent seuls; presque tous dédaignent la chair morte, et refusent celle qui est corrompue. Dans les oiseaux comparés aux quadrupèdes, le vautour semble réunir la force et la cruaulé du tigre avec la lâcheté et la gourmandise du

chacal, qui se met également en troupes pour dévorer les charognes et déterrer les cadavres, tandis que l'aigle a le courage, la noblesse, la magnanimité et la munificence du lion. Buffon.

Doués d'un odorat très-fin, l'odenr de la chair corrompue les attire de très-loin; ils y volent en troupes, et toutes les espèces sont admises indistinctement à ce banquet dégoûtant. S'ils sont pressés par la faim, ils descendent près des habitations, et n'osent attaquer que les paisibles et timides habitans des basse-cours.

La famille des vautours est répandue également dans les trois continens, mais elle est plus nombreuse dans les pays méridionaux; cependant, ils ne paroissent pas redouter le froid et chercher la chaleur de préférence, puisqu'ils vivent dans nos pays septentrionaux en plus grand nombre sur les plus hautes montagnes, et ne descendent dans la plaine que rarement. Dans les pays chauds, tels que l'Egypte, le Pérou. la Guiane, le Brésil, où les vautours sont très-nombreux et d'une très-grande utilité, puisqu'ils nettoient la surface de la terre des immondices et des débris d'animaux morts, qui, en se corrompant, infecteroient l'atmosphère, on les voit plus souvent dans la plaine que sur les hautes montagnes : ils s'approchent des lieux habités, se répandent dès la pointe du jour dans les villes et villages, et rendent des services essentiels aux habitans, en se gorgeant de toutes les immondices qui sont dans les rues. Sous nos climats, les vautours habitent durant la belle saison, comme je l'ai dit, les montagnes les plus élevées, les plus désertes : c'est là, dit Belon, qu'ils batissent leur nid contre des rochers escarpés et dans des lieux inaccessibles. L'on n'est pas d'accord sur le nombre de leurs œufs; des auteurs leur en donnent deux, et d'autres plus. Par une suite de leur conformation, ils ne portent pas dans leurs serres la nourriture de leurs petits, comme les aigles, qui déchirent leur proie dans l'air même pour les distribuer à leur famille; mais ils en remplissent leur jabot, et la dégorgent ensuite dans le bec de chacun des petits. Sonnini. En hiver, ils fuient les glaces et les neiges, et vont le passer sous un climat plus doux.

Le Vautour (Vultur cinereus Lath., pl. enl., nº 425.). Ce vautour a beauconp de ressemblance avec le vautour Arrian (Voy. ce mot.), mais il en diffère, et des autres, par le long duvet brun qui couvre la tête et le cou; par une espèce de cravate blanche qui part des joues et qui borde de chaque côté le duvet brun et raz qui recouvre la partie anté-

rieure du cou, et par ses doigts jaunes.

Il a trois pieds six pouces de longueur; le bec long de quatre pouces, et la queue d'un pied; sept pieds dix pouces d'envergure; tout le plumage d'un brun sombre dans des individus, noirâtre dans d'autres; les pieds couverts jusqu'aux doigts de plumes brunes.

Le vautour se trouve sur les plus hautes montagnes de l'Europe et de l'Asie, et est connu en Arragon, sous le nom de vuitre. Lorsqu'il digère ou qu'il dort, son cou est rentré dans ses épaules, et sa tête est

comme encapuchonnée par les plumes de la nuque.

Le VAUTOUR A AIGRETTES ( Vultur cristatus Lath. ). Il paroît trèsdouteux que cet oiseau, qui n'est connu que d'après Gesner, soit un véritable vautour; ses habitudes, son genre de vie, sa manière de chasser, son goût pour les animaux vivans, indiqueroient plutôt un aigle. Quoi qu'il en soit, plus courageux que ces congénères, il poursuit les oiseaux de toute espèce, et en fait sa proie : il chasse aussi les lièvres, les lapins, les petits renards, les petits faons et n'épargne pas même le poisson; non-seulement, il poursuit sa proie au vol en s'élancant du sommet d'un arbre ou de quelque rocher élevé, mais encore à la course ; car il marche bien, et fait des pas de quinze pouces d'étendue; il mange aussi la chair, les entrailles des cadavres; il est d'une telle férocité qu'on ne peut l'apprivoiser : quoique d'une extrême voracité, il peut supporter la faim pendant quatorze jours. On a trouvé ces oiseaux en Alsace, au mois de janvier 1513, et l'année suivante; on en trouva d'autres dans un nid qui étoit construit sur un gros chêne très-élevé, à quelque distance de la ville de Misen.

Ce vautour a le bec noir et crochu par le bout; de vilains yeux; le corps grand et fort; les ailes larges; la queue longue et droite, le plumage d'un roux-noirâtre; les pieds jaunes, et près de six pieds de vol; lorsqu'il est en repos à terre, ou perché, il redresse les plumes de sa tête qui lui font alors comme deux cornes que l'on n'apperçoit

plus quand il vole.

Les Allemands l'appellent hasengeier (vautour aux lièvres); ils lui donnent encore d'autres noms. Voyez l'Hist nat. de Buffon, éd. de Sonnini.

Le VAUTOUR DES ALPES. Voyez VAUTOUR PERCNOPTÈRE.

Le VAUTOUR D'ARABIE. Voyez VAUTOUR MOINE et VAUMOUR

proprement dit.

Le Vautour armé (Hist. nat. de Buffon, édition de Sonnini.). Cet oiseau, dont parle un voyageur anglais, Brown, se trouve len Nubie, où l'espèce est très-nombreuse. Ce voyageur l'appelle vautour à tête blanche, et c'est à quoi se borne tout ce qu'il nous dit de son plumage; mais ce vautour a un caractère particulier; son aile est armée à son extrémité d'une excroissance cornée, ressemblante à l'éperon d'un vieux coq. Cette arme très-pointue et très-forte le rend redoutable à qui ose l'atlaquer. Un fluide qui a l'odeur du muse, suinte de quelque partie de son corps et vraisemblablement des narines. Il est renommé par sa force étonnante et sa longévité dans le pays de Dar-Four, en Egypte, où l'on en voit par milliers.

Le Vautour arrianus (Vultur arrianus Daudin.). Cette nouvelle espèce dont nous devons la connoissance aux recherches de Picot-Lapeyrouse, est connue sous ce nom dans plusieurs contrées des Pyrénées. Son port est ignoble; son cou est arqué en avant; quoique très-lâche, il se défend avec courage et avec opiniatreté lorsqu'il est

blessé. Elle n'est pas sédentaire sur les Pyrénées, car on en a tné dans les plaines des environs de Toulouse. L'arrian a trois pieds et demi de longueur et huit pieds et demi d'envergure; le plumage d'un brun très-foncé, excepté les pennes des ailes et de la queue qui sont noires; le bec noirâtre, et long de trois pouces six lignes; la tête couverte d'un duvet raz, brun, mélangé de roux; les oreilles découvertes; la gorga garnie de quelques poils longs et noirs; le cou absolument nu presque vers sa moitié, et d'un blanc bleuâtre; l'autre partie du cou entouré d'une sorte de fraise qui se jette en arrière, et qui est composée de plumes longues etéroites; au-dessous de cette fraise, le bas du cou est couvert d'un duvet long let épais par-derrière, très-raz et très-foncé par-devant; l'œsophage est proéminent; les pieds sont nus et bleuâtres.

Le Vautour Barbu. C'est sous ce nom que Mauduyt a décrit le Gypaère des Alpes. Voyez ce mot.

Le VAUTOUR DU BENGALE. Voyez VAUTOUR D'EGYPTE.

Le VAUTOUR BLANG. Foyes PETIT VAUTOUR.

Le VAUTOUR BORA-MORANG (Vultur audax Lath.). Boora-morang est le nom de ce vautour de la Nouvelle-Hollande; sa taille est inconnue; mais il paroît être d'une très-grande espèce, puisqu'il tue les plus grands animaux, et qu'il ose même attaquer les hommes.

Il a le bec d'un jaune pûle et noir à sa pointe; les pieds couverts de plumes jusqu'aux doigts; les côtés de la tête dénués de plumes jusqu'au-delà des yeux, et d'une couleur très-pâle; les pennes des ailes et de la queue d'un brun obscur, et le reste du corps d'un brun presque noir. Nouvelle espèce.

Le VAUTOUR DU BRÉSIL. Voyez URUEU.

Le VAUTOUR BRUN. Voyez VAUTOUR DE MALTE.

Le Vautour de la Californie (Vultur Californianus Lath.). Cet oiseau de proie, qui a été depuis peu rapporté de la Californie, a, dit Latham, beaucoup de rapports avec le condor; il en a presque la taille; son plumage est généralement noir; les pennes secondaires ont leur extrémité blanchâtre, et leurs couvertures tendent au brun; les aîles, lorsqu'elles sont en repos, s'étendent jusqu'au bout de la queue, dont les pennes sont égales entr'elles; la têle et le con sont entièrement dénués de plumes, et de couleur rongeâtre; on remarque une raie noirâtre sur le front et deux autres sur l'occiput; le bec est d'une teinte pâle; le bas du cou est entouré d'un paquet de plumes courles et noires, et le dessous du corps de plumes lâches, duveteuses et de même couleur; les pieds sont noirs. Nouvelle espèce.

Le VAUTOUR CENDRÉ. Voyes VAUTOUR PROPREMENT DIT.

Le VAUTOUR CHANGOUN. Voyez CHANGOUN.

Le VAUTOUR CHASSE PIENTE. Voyez CHASSE FIENTE.

Le Vaurour connon. J'ajouterai, à la description que Sonnini a faite de ce vautour, au mot Connon, que Latham le présente de nouveau dans son second suppl. Tho the general Synopsis, mais sous un plumage un peu différent et avec une espèce de couronne sur la tête. (Voyez pl. 122 de l'ouvrage cité.) L'individu qui a servi de modèle à

cette peinture, est, ainsi que sa femelle, dans le Muséum Leverian, à Londres.

Le mâle à dix pieds d'envergure ; la tête et le cou couverts d'un duvet cendré; une lougue membrane caronculée, pareille à celle du cog, dentelée irrégulièrement à son sommet, est posée sur le sommet de la tête. Il a, ainsi que le roi des vautours, une proéminence qui pend sur la poitrine ; son plumage est généralement noir ; une fraise ou une sorte de collier composé de poils blancs entoure le cou dans sa partie inférieure; les plus petites couvertures des ailes sont toutes noires; les moyennes ont du gris blanchâtre à leur extrémité; cette couleur forme sur l'aile, lorsqu'elle est dans l'état de repos, une bande transversale; enfin les plus grandes convertures sont moitié blanches et moitié noires; ces deux couleurs se divisent obliquement; les pennes primaires sont totalement noires; cette teinte termine les secondaires qu'un blanc grisâtre colore entièrement ; les pennes de la queue sont coupées carrément à leur extrémite, et ont de longueur treize à quinze pouces; de longues plumes couvrent les jambes : les pieds sont brans et très-forts; les ongles émoussés et noirs; le bec est de cette dernière couleur , terminé de blanc , et très-pou crochu ; l'iris d'un roux brun ; les narines sont cachées dans un enfoncement qui est à la base du bec; quand les ailes sont conchées le long du corps, le dos paroît tout blanc, quoiqu'il soit noir, parce qu'alors les couvertures le recouvrent en entier. La femelle ne diffère guère qu'en ce qu'elle est un peu plus petite. ..

Cette description indique un individu d'un plumage plus parfait que celui décrit par le Père Feuillée. (Voyex Condon) Ses couleurs ont des rapports avec une des variétés du roi des vautours; mais on ne peut les confondre avec cet oiseau, quoiqu'il ait, ainsi que lui, une sorte de couronne, puisque ses ailes et sa queue out beaucoup plus de longueur; en outre, il est d'une taille bien supérieure, et ses jambes sont couvertes de plumes longues, tandis qu'elles sont courtes

dans l'autre.

Le VAUTOUR DORÉ. Buffon s'est mépris en donnant ce vautour, qui est le gyparte des Alpes, pour une simple variété du griffon, puisqu'on a reconnu que c'est une expèce distincte. C'est aux excellentes observations de M. de Lapeyrouse que nous devons cette distinction: avant lui, cet oiseau n'étoit indiqué par les ornithologistes que trèsconfusément, sur la foi de Gesner. Voyez Gypatre des Alpes.

Le Vautour d'Enyfte (Vultur percnopterus, var. Lath.). L'ormithologiste anglais trouve que ce vautour a de l'analogie avec le vautour percnoptère, puisqu'il en fait une variété; Mauduyt le décrit dans l'Encyc. méth. sous le nom de sacre d'Egypte, d'après la dénoimination que lui a imposée Belon; mais il avoue qu'on doit plusôt le rayer de cette famille pour le ranger dans celle des vautours. Sonnini lui trouve beaucoup de rapports avec le petit vautour ou le vautour de Norwège, et de très-marqués avec l'ourigourap de Levaillant; Latham rapporte ce dernier au petit vautour, ainsi que sont vautour du Bengule. En donnant les descriptions de ces vautours, nous mettrons le lecteur dans le cas d'apprécier ces différens rapprochemens.

Cette espère, que les Européens qui fréquentent l'Egypte connoissent sons la dénomination de poule de Pharaon, est nommée par les Turcs abbobas, c'est-à-dire père blanc; les Egyptiens et les Maures l'appellent rachamah, noms que l'on a appliqués mal-à-propos à plusieurs oiseaux d'un tout autre genre, comme le pélican, la cigo-

gne, le cygne.

Ce vautour, tel que le décrit Bruce (Voyage en Nubie et en Abyssinie), a le bec très-fort, très-pointu, et le bout noir, sur la longueur d'environ trois quarts de pouce; le reste est couvert d'une membrane jaune et charnue qui l'enveloppe par-dessus et par-dessous, ainsi que le devant de la tete et le dessous de la gorge, et qui se termine en pointe très-aigue au bas du cou. Cette membrane très-ridée a le dessous parseme de quelques poils; les ouvertures des narines sont très-larges, ainsi que les oritices de l'oreille, qui ne sont recouverts par aucune espèce de plumes; depuis le milieu de la tête. où finit la membrane jaune, jusqu'à la queue, le corps est parfaitement blanc; mais les grandes plumes des ailes sont noires et au nombre de six; après celles-là, il y en a trois petites d'un gris de fer et plus claires; elles sont recouvertes par trois autres encore plus petites. et semblables par la forme, mais dont la couleur est gris rouillé : les convertures des grandes plumes des ailes ont le bout gris de fer de la longueur de cinq quarts de pouce, et le reste est parfaitement

La queue du rachamah est fort large et d'abord très-épaisse; mais elle va en diminuant et se termine en pointe, quoiqu'elle ne soit pas composée de grandes pennes et qu'elle ne dépasse pas le bout des ailes de plus d'un demi-pouce; sa caisse est couverte d'un duvet très-doux jusqu'à la jointure de la jambe; ses jambes sont d'un blanc sale et presque conleur de chair, et elles sont couvertes de tubercules charnus et noirs; ses ongles sont noirs, très-forts et très-crochus. La femelle est brune.

Il cherche sans cesse les charognes les plus puantes; il exhalo lui-même une odeur infecte, et des qu'il est mort, il se putréfie-

C'est un crime que de tuer ces oiseaux auprès du Caire.

A ces détails Sonnini ajoute que ces vautours ne sont point faronches en Egypte; on les y voit sur les terrasses des maisons, dans les villes les plus populeuses et les plus bruyantes, n'être point inquiets et vivre en toute sécurité au milieu des hommes qui les ménagent et les nourrissent avec soin; ils frequentent aussi les déserts, et ils y dévorent les cadavres des hommes et des animaux qui perissent dans ces vastes. espaces consacrés à la nudité et à la désolation de la plus aride stérilité. Ils ne quittent jamais l'Egypte; ou les trouve aussi en Syrie et dans quelques autres contrées de la Turquie ; mais ils y sont moins nombreux qu'en Egypte, parce qu'ils n'y jouissent pas des mêmes prérogatives, et qu'une antique consideration n'y accompagne pas lenr existence ; car ils étoient des oiseaux sacres chez les auciens Egyptiens.... Ils rendent en effet de tres-grands services à cette contree, en partageant avec d'autres oiseaux, egalement sacres dans l'antiquité, le soin de la parger des rats et des reptiles qui abondent dans ce pays fécond et limoneux, et en devorent les cadavres et les immondices qui, sous un ciel brûlant et sur une terre souvent humectée par les inoudations du fleuve qui l'arrose, répandroient dans l'atmosphère des exhalaisons malfaisantes. Les campagnes de la Palestine demeureroient incultes et abandonnées, si ces vautours ne les débarrassoient d'une quantité prodigieuse de rats et de souris qui y pullulent.

L'ourigourap décrit par Levaillant dans son Hist. nat. des Oiseaux d'Afrique, et dont le nom signifie dans la langue des grands Namaquois, corbeau blanc, est appelé hou-goop par les Hottentots de la colonie du Cap de Bonne-Espérance, et witte kraai par les Européens, noms qui ont la même signification de corbeau blanc. Quoique cet oiseau ne soit point un corbeau, il en a la démarche et le vol, et à-peuprès la même manière de vivre.

Ce vautour a le front, le tour des yeux et les jones jusqu'aux oreilles nus et d'une couleur safranée plus vive à la base du bec; la gorge garnie d'un duvet rare et fin, qui laisse appercevoir la peau jaunâtre, ridée et capable d'une grande extension; le haut de sa têle et tout son cou couverts de plumes longues et effilées; le plumage généralement d'un blanc teinté de fauve; les grandes pennes des ailes noires; les moyennes de couleur fauve sur leur côté extérieur, et noirâtre sur l'intérieur; la queue étagée et d'un blanc roux; le bout du bec et les ongles noirâtres; les pieds d'un brun jaunâtre.

La femelle ne diffère du mâle qu'en ce qu'elle est un peu plus grande et que la couleur de la base du bec et celle de la tête sont moins rougeâtres et tirent davantage sur le jaune.

Le jeune a toute la partie nue de la tête et de la gorge couverte d'un duvet grisâtre, et dans la saison des amours, la couleur du bec du mâle est plus rouge que pendant le reste de l'année. La ponte, au rapport des Hottentots, est de trois et quelquefois de quatre œufs.

Les ourigouraps ne vivent point en troupes, à moins que quelque proie ne les attire et ne les réunisse; on ne les trouve que par paires; le mâle et la femelle ne se quittent jamais; ils construisent leurs nids dans les rochers.

Ces vautours sont rares aux environs du Cap de Bonne-Espérance, très-communs chez les petits Namaquois, et en bien plus grand nombre sur les bords de la rivière d'Orange et chez les grands Namaquois; ils sont peu farouches et se laissent aisément approcher. Les sauvages ne leur font aucun mal, parce qu'ils purgent leurs enceintes des immondices qui s'y trouvent toujours en abondance.

Le vautour du Bengale (Vultur leucocephalus, var.), figuré pl. 1 du General synopsis de Latham, a deux pieds six pouces de longueur; la base du bec couleur de plomb et la pointe noire; l'œil d'un brun foncé; la tête et le cou dénués de plumes, et seulement couverts d'un duvet de couleur brune; mais l'occiput, la gorge et le devant du cou sont totalement nus, d'un brun clair et quelque peu ridés; le bas du cou entouré d'une espèce de fraise composée de plumes courtes; le corps en dessus d'un brun noir, plus pâle sur les ailes; les pennes noires; le dessous du corps d'une teinte plus pâle, et les tiges des plumes blanches ou fauves; les plumes des jambes pareilles; les pieds d'un brun foncé et les ongles noirs.

Le VAUTOUR PAUVE. Foyez GRIPPON.

Le Vautour de Cinci (Vultur Ginginianus Lath.). Nous devons la connoissance de ce vautour à Sonnerat, qui l'a décrit dans son Voyage aux Indes et à la Chine, tom. 2, pag. 124. Ce naturaliste nous apprend qu'il a la taille d'un dindon; le front, la base du bec, les joues, la gorge, nus, et d'une couleur de chair an peu rougeâtre; les plumes du derrière de la tête et du cou, longues, étroites et de couleur blanche; les petites plumes des aîles, le dos, le ventre et la queue de la même couleur; les grandes plumes des aîles noires; l'iria rouge; le bec et les pieds grisâtres.

Si on n'avoit égard, dit Sonnerat, qu'au caractère du bec, on ne pourroit placer cet oisean dans le genre des vautours; car son bec ressemble absolument à celui du dindon; aussi les habitans de la côte de Coromandel, n'ayant égard qu'à cette forme, lui ont donné le nom de dindon sauvage; mais il a tous les autres caractères du vautour; les narines découvertes; la base du bec couverte d'une peau nae; l'espace qui est entre les narines et les yeux, garni d'un petit

duvet qui ressemble à du poil.

Ce cautour a le vol rapide et léger, mais, ainsi que les autres, il est d'une insatiable gloutonnerie et sans courage; il aime aussi beaucoup les reptiles; il se tient presque toujours seul dans des endroits

marécageux, et sur quelque terre, d'où il guette sa proie.

Une autre espèce de vautour, dont on parle dans les Essais philosophiques sur les mœurs de divers oiseaux étrangers, se trouve aussi dans les mêmes contrées. Le mâle a le plumage marbré de brun, et la femelle de gris de fer; la tête et la moitié du cou sont nues, ridées, couvertes de tubercules d'un jaune rougeâtre, avec des poils entre chacune. On voit souvent ces vautours se rassembler en troupes de vingt à trente pour dévorer les animaux morts.

Le GRAND VAUTOUR. Voyes VAUTOUR proprement dit.

Le GRAND VAUTOUR CENDRÉ. Voyez VAUTOUR proprement dit.

Le GRAND VAUTOUR DES INDES (Vultur Indicus Lath.). Grosseur de l'oie; tête couverte d'un petit duvet séparé, qui ressemble à du poil; cou très-long à proportion du corps, garni de distance en distance de plumes très-fihes, placées par petits paquets; plumes de la poitrine, courtes, rudes et pareilles à un poil ras; celles du bas du cou en arrière longues, étroites, terminées en pointe et d'un roux presque mordoré; petites plumes des ailes, celles du dos et du croupion couleur de terre d'ombre, terminées par une bande d'une couleur beaucoup plus claire; grandes pennes des ailes et de la queue noires; iris rouge; bec et pieds noirs.

Ces vautours très-voraces se tiennent pendant le jour sur les bords de la mer, pour prendre les poissons morts que les vagues jettent sur le rivage; ils vivent généralement de chairs corrompues et déterrent les cadavres; ils ont le vol lourd, quoiqu'ils aient les ailes fortes. (Sonnerat, Voyage aux Indes et à la Chine, pl. 105.)

Ces grands vautours des Indes ont la vue très-perçante et le sens de l'odorat exquis; ils se rassemblent avec une promptitude remarquable dans les lieux où les hommes se dévouent à la mort et au carage; il en est de même lorsqu'un animal tombe mort; il se présente à l'instant quelques vautours que l'on n'avoit point apperçus auparavant dans le voisinage; de sorte que dans l'Inde ces oiseaux passent pour être doués d'un instinct prophétique, par lequel ils pressentent les combats, et sont avertis de la mort des animaux.

Le Vautour huppé. Voyez Vautour a aigrettes.

Le VAUTOUR DES INDES (Voyez LE GRAND VAUTOUR DES INDES); c'est aussi dans Albin le nom du Roi des Vautours. Voyez ce mol.

Le VAUTOUR JAUNE. Foyes GRIFFON.

Le VAUTOUR JOTA. Voyes JOTA.

Le Vautour aux lièvres. Voyez Vautour a aigrettes.

Le Vautour de Malte (Vultur fuscus Lath., pl. enl. 427.) est le vautour brun de Brisson; sa grosseur est un peu supéricure à celle du faisan; sa longueur de deux pieds et ses ailes pliées s'étendent jusqu'aux trois quarts de sa queue; le dessus de la tête est couvert d'un duvet brun, et le cou revêtu de plumes étroites d'un brun noirâtre; le reste du plumage d'une nuance de brun plus foncée et variée de quelques taches blanches sur les couvertures des ailes; cette couleur termine trois ou quaire des grandes pennes, et est maculée de brun; le bec est noir; les pieds sont jaunâtres et les ongles noirâtres.

M. de Lapeyrouse fait mention de ce vautour sous le nom de vilain; il a été vu sur les Pyrénées et quelquesois à Malte. Il est,

suivant Sonnini, de la même espèce que celui d'Egypte.

Le Vautour moine (Vultur monachus). Ce vautour, ainsi désigué par Linnæus, à cause de l'espèce de capuchon formé par le long duvet de sa tête, a été donné par ce naturaliste et plusieurs autres comme espèce distincte du vautour proprement dit; Lapey-rouse et Sonnini le rapportent à ce dernier: Levaillant l'a. encore décrit et fait figurer dans ses Oiseaux d'Afrique, sous le nom de Chincou (Voyez ce mot.), et le donne pour un oiseau de la Chine; cependant, dit Latham, on doit en douter, puisque c'est le même que le vautour moine de Linnæus; le vautour d'Arabie de Brisson est l'individu figuré dans Edwards, pl. 290. Cette figure a donné lieu à la méprise de ceux qui en font une espèce distincte, en ce qu'ells représente la tête de l'oiseau chargée d'une espèce de callosité, tandis que dans la description du même auteur il est seulement question d'une huppe.

Le VAUTOUR NOIR (Vultur niger Lath.). Buffon a fait une méprise en désignant ce vautour comme une variété du griffon; mais c'est avec raison qu'il le rapporte au vautour proprement dit, dans l'article du VAUTOUR A AIGRETTES: puisque Belon, qui, le premier l'a indiqué, ne le sépare pas du cendré, qui est le vautour commun; de plus, un excellent observateur, Picut Lapeyrouse, est du même sentiment. Brisson et Latham en font une espèce distincte.

Ce vautour est totalement noir, excepté sur les ailes et la queue qui sont brunes; les pieds sont couverts de plumes jusqu'aux doigts,

et sa taille égale celle du vautour doré. LATHAM.

Le VAUTOUR DE NORWÈGE. Voyez PETIT VAUTOUR.

Le VAUTOUR ORICOU. Voyez ORICOU.

Le Vautour ourigourap. Voyez Vautour d'Égypte.

Le Vautour para. Voy. Roi des Vautours, au mot Vautour.
Le Vautour percnoptère (Vultur percnopterus Lath., pl. enl. n°. 426.). Cette espèce que l'on voit en troupes nombreuses sur les Alpes et les Pyrénées, les abandonne pendant l'hiver; il paroît qu'elle est aussi répandue en Afrique, puisque Levaillant dit l'avoir vue au Cap de Bonne-Espérance sur la montagne de la Table, qu'elle ne quitte que dans les graudes tempètes du sud-est; Sonnini l'a aussi rencontrée en Égypte et dans le Levant, où les Turcs et les Grecs font grand cas de sa graisse; ils s'en servent comme d'un excellent topique pour appaiser les douleurs du rhumatisme. Son nom en grec moderne est skania: celui de percnoptère, tiré du grec ancien, a été adopté par Buffon, pour le distinguer de tous les autres: les Catalans l'appellent trencalos.

Ce vautour, dit Aristote, a tous les vices de l'aigle, sans avoir aucune de ses bonnes qualités, se laissant chasser et battre par les corbeaux, étant parcesseux à la chasse, pesant au vol, toujours criant, lamentant, toujours affamé et cherchant les cadavres. Outre cela, cet oiseau d'une vilaine figure et mal proportionné, est dégoûtant par l'écoulement continuel d'une humeur qui sort de ses natines et de deux autres trous qu'il a dans le bec, par lesquels s'écoule la salive. Son jabot est proéminent, et lorsqu'il est à terre, il a, comme la

plupart des autres, l'habitude de tenir les ailes étendues.

Le mâle a trois pieds deux pouces de longueur et huit pieds d'envergure ; la femelle a six pouces de plus, et son envergure est de neaf pieds. L'un et l'autre sont de couleur différente; le mâle est blanc et la femelle brune, mais seulement dans l'état d'adulte; les pennes des ailes et celles de la queue sont noires; la tête est alongée; les yeux sont petits; la tête et le cou, dégarnis de plumes, sont couverts d'un duvet ras, épais et très - blanc, au travers duquel l'on apperçoit la couleur bleuâtre de la peau; le duvet du jabot est brun, encadré de blanc; une espèce de cravate, composée de plumes lonques, étroites et un peu roides, entoure le bas du cou; les pieds sont nus et d'un gris plombé.

Les jeunes sont d'une couleur pâle, tachetés de jaune et de brun

en dessus et jaunâtres en dessous.

Le Petit Vautour (Vultur leucocephalus Lath., pl. enl., nº 449.). Busson rapporte à cette espèce le vautour à tête blanche de Brisson; cependant il y a quelque dissernce entre ces deux oiseaux. Le dernier a le bec bleuâtre, terminé de noir; l'iris d'un rouge sombre; la taille d'un grand coq; le corps suligineux, taché de couleur marron; la tête et le cou blancs avec des lignes brunes; les pennes des ailes moitié blanches, moitié noirâtres; la queue blanche à la base, ensuite brune, et blanchâtre à la pointe; les pieds couverts de plumes d'un jaune soncé.

Celui de Buffon, nommé dans la pl. enl. vautour de Norwège, varie en ce que la tête et le cou sont dénués de plumes et d'une couleur rougeaire; le corps presque entièrement blanc, excepté les pennes qui sont noires; le hec jaune, et noir à la pointe; les pieds sont blancs, et les ongles noirs.

Buffon lui rapporte encore le VAUTOUR D'EGYPTE; mais les antres-

uaturalistes en font une espèce distincte. ( Voyez ce mot. ) Enfin nous devons à M. de Lapeyrouse de nouveaux renseignemens sur le petit vautour, qui paroissent assez précis pour distinguer cette espèce de toutes les autres.

Ce vautour, qu'on appelle alimoche dans le haut Cominges, a deux pieds deux pouces de longueur; cinq pieds d'envergure; le plumage d'un blanc sale mélé de brun; les grandes pennes des ailes noires, les autres couleur de suie; la tête nue, jaune et parsemée d'un duvet blanc fort peu épais; le bec long de deux pouces et demi et de couleur de corne; une protubérance nue sur l'estomac de couleur de safran, ainsi que la membrane de la base du hec; les pieds nus, cendrés; les jambes déliées et plus longues que dans les autres espèces de vautours.

L'alimoche s'accommode de toute espèce de nourriture; il fait la guerre aux lapins, aux rais, aux petits oiseaux et même à la volaille; il vit en société avec les autres vautours, et, comme eux, se nourrit de charogne; il semble même renchérir en quelque sorte sur cea congénères, car il a une prédilection marquée pour les excrémens des hommes.

Cette espèce habite le sommet des hautes montagnes de l'Europe, les Alpes et les Pyrénées, au moins durant l'été; on le prend quelquefois à son passage au printemps, dans les plaines de nos contrées méridionales.

Le Vautour Plaintif (Vultur planeus Lath.; Falco planeus Linn., édit. 13.). Cet oiseau ayant la peau des joues, du tour des yeux et du devant du cou dénuée de plumes, Latham a trouvé ce caractère suffisant pour en faire un vautour; mais d'autres naturalistes trouvent que quelques places nues de la tête n'offrent point un rapprochement assez complet, lorsque d'autres caractères plus décides s'y opposent.

Au reste, c'est au capitaine Cook que l'on doit la connoissance de cet aigle ou vautour; il l'a trouvé sur les rochers de la Terre-de-Feu,

dans son second voyage autour du monde.

Sa tête est surmontée d'une huppe noire qui se courbe en arrière; un jaune orangé colore la peau nue des côtés de la tête, celle qui recouvre le bec presque jusqu'à sa pointe, et les pieds; des raies brunes en ondes se font remarquer sur la teinte grise du dessus du corps et de la poitrine; le dessous du corps est noir; les pennes des ailes sont brunes, à l'exception des quatre premières qui sont blanches, ainsi que celles de la queue, ayec des bandes transversales, et leur extrémité est noire; le bec est de cette dernière couleur à sa pointe, et la longueur totale de l'oiseau est de vingt-cinq pouces.

Sonnini rapporte à cette espèce un aigle des îles Moluques, dont parle Dom Pernetty dans son Voyage aux îles Malouines. Voyez son

édition de l'Hist. nat. de Buffon.

Le Roi des Vautours ( Vultur papa Laih., pl. enl., nº 428.). Ce ne peut être d'après une taille et une force supérieure à celles des autres vautours, que les Européens ont donné à celui-ci le titre de roi, puisqu'il en est de plus forts et de plus grands que lui. Seroit-ce d'après sa heauté, car en essait il est le plus beau de tous, ou ne seroit-ce.

pas plutôt son espèce de créte dentelée qui lui auroit mérité cette qualification? caractère qui l'a distingué jusqu'à présent de tous les oiseaux de son genre, dont la tête entière est privée de toute protubérance saillante. Mais it ne seroit plus le seul, puisque depuis peu Latham a décrit et fait figurer dans le second Suppl. to the general Synopsis of Birds, un individu qu'il donne pour un condor, dont la tête est aussi parée de cette espèce de diadème. (Voyez ci-dessus Vautour condor.) Au reste, nous ne pouvons qu'basarder des conjectures, puisque personne ne paroît instruit des motifs qui out décidé à loi donner cette dénomination, plus convenable que le nom latin papa,

francisé depuis peu pour l'appliquer à un vautour.

Le roi des vautours, ou des zopilotes, comme l'appelle Navarette (Voyez Recueil des Voyages, par Purchasse.), ou roi des tzopllotes, nom que les Mexicains donnent à un vautour, ou enfin roi des couroumona, dénomination qu'il porte à Cayenne, a deux pieds deux à trois ponces de longueur, depuis le bout du bec jusqu'à celui des pieds ou de la quene, et de la grosseur d'un dindon femelle; ses ailes sont moins grandes à proportion que celles des autres vautours, et sa queue n'a guère que huit ponces de long; le bec est assez fort et épais, d'abord droit et direct, et seulement crochu au bout; des individus l'ont entièrement rouge, dans d'autres il ne l'est qu'à son extrémité et noir dans son milieu; la base du bec est environnée et couverte d'une peau de couleur orangée, large et s'élevant de chaque côté jusqu'au haut de la tête; les narines, de forme oblongue, sont placées dans celte peau, qui s'élève sur le front comme une crête dentelée, mobile, et qui tombe indifféremment d'un côté ou de l'autre, sclon le mouvement de la tête que fait l'oiseau; une peau rouge écarlate entoure les yeux, et l'iris est d'un gris de perle; la tête et le cou sont dénués de plumes, et couverts d'une peau de couleur de chair sur le haut de la tête, d'un rouge vif sur le derrière, et plus terne sur le devant; une petite touffe de duvet noir s'élève au-dessous du derrière de la tête; une peau ridée de couleur brunâtre, mêlée de bleu et de rouge dans sa partie postérieure, en sort, et s'étend de chaque côté sous la gorge; cette peau est rayée de petites lignes de duvet noir, et une tache d'un pourpre brun se fait remarquer entre le bec et les yeux; il y a sur chaque côté de la partie supérieure du haut du cou une petite ligne longitudinale de duvet noir, et l'espace contenu entre ces deux lignes est d'un jaune terne ; les côtés du haut du cou sont d'une couleur ronge, qui se change en descendant par nuances en jaune; au-dessons de la partie nue du cou est une espèce de fraise, formée par des plumes donces assez longues et d'un cendré foncé; ce collier, qui entoure le cou entier et descend sur la poitrine, est assez ample pour que l'oiseau puisse, en se resserrant, y cacher son cou et partie de sa têle, comme dans un capuchon; les plumes de la poitrine, du ventre, des cuisses, des jambes et celles du dessous de la queue sont blanches et teintes d'un peu d'aurore; celles du cronpion et du dessus de la queue sont blanches dans des individus, noires dans d'autres; les pennes des ailes et de la queue sont de cette dernière couleur ; les pieds et les ongles d'un blanc sale ou jaunatres; d'autres ont les ongles noirâtres ou rougeafres, et tous les out fort courts et peu crochus.

On trouve dans cette espèce plusieurs variétés, probablement de sexe ou d'âge: les unes ont le dessus du corps de couleur cendrée-plombée foncée, et chaque plume est hordée d'une nuance plus claire; les pennes des ailes d'un brun-noir, et les couvertures mélangées de blanc et de brun-noirâtre: d'autres ont le plumage en entier de cette dernière couleur. Mauduyt soupçonne que ce sont des jeunes.

Ce vautour est commun dans les confrées méridionales de l'Amérique. On le trouve au Pérou, à la Guiane et au Mexique: mais il ne faut pas le coufondre avec le cosquauhtli de Hernandez, décrit par Laët, qui a les plumes noires par tout le corps. excepté au cou et autour de la poitrine où elles sont d'un noir-rougissant les ailes noires et mêlées de couleur cendrée, pourpre et fauve au reste; les ongles sont recourbés; le bec semblable au papagais, rouge au bout; les trous des narines ouverts; les yeux noirs; les prunelles fauves: les paupières de couleur rouge, et le front d'un rouge de sang et rempli de plusieurs rides, lesquelles il fronce et ouvre à la façon des coqs d'Inde, où il y a quelque peu de poil crépa comme celui des nègres; la queue est semblable à celle d'un aigle, noire dessus et cendrée dessous. Cette description de Laët ne convient point au roi des vautours, mais à l'urubu qui se trouve aussi au Mexique.

On trouve aussi ces vautours à la Floride, mais ils n'y paroissent guère que lorsque les plaines ont été brûlées soit par le tonnerre ou par le fait des Indiens qui mettent le feu aux herbes pour faire lever le gibier. On les voit alors arriver de fort loin, ils se rassemblent de tous côtés, s'approchent par degrés des plaines en feu, et descendent sur la terre encore couverte de cendres chaudes; ils ramassent les serpens grillés, les grenouilles, les lézards, et en remplissent leur ample jabot. Il est alors aisé de les tuer; ils sont si occupés de leur repas, qu'ils bravent tout danger et ne s'épouvantent de rien. Les Creeks ou Muscogulges, font leur étendard royal avec les plumes de la queue de cet oiseau auxquelles ils donnent un nom qui signifie queue d'aigle. Ils portent cet étendard quand ils vont à la guerre; mais alors ils peignent une bande rouge entre les taches brunes. Dans les négociations et autres occasions pacifiques, ils le portent neuf, propre et blanc. (Voyage dans les parties sud de l'Amérique septentrionale, par William Bartram.)

Le roi des vautours vit, comme les autres, de proie morte, et n'attaque que les animaux les plus foibles, comme rats, lézards, serpens; il se nourrit même des excrémens des animaux et des hommes: aussi, exhale-t-il une très-mauvaise odeur, et si tenace, qu'elle ne se perd pas même au bout de plus de vingt ans que la peau est desséchée.

Nota. On a mis par méprise le nom d'urubu à la pl. enl. citée cidessus; c'est à celui de la pl. enl. nº 182 (le vautour du Brésil),

qu'appartient ce nom.

Le Vautour royal de Pondichéry (Vultur Ponticerianus Lath.). Sonnerat est encore le premier qui ait décrit ce vautour; il lui donne la taille d'une très-grosse oie; le bec courtet très-crochu; la base du bec couverte d'une peau nue; les pieds courts et forts; les ongles crochus; la tête et le cou nus, et en partie couverts d'un petit duvet; le front plat; la tête très-grosse; une membrane fort mince sur le cou dénuée de plumes; d'une couleur rouge qui commence au-dessous des oreilles,

s'élargit en s'arrondissant dans le milieu et s'étend jusqu'au bas du cou; la tête, le cou et la poitrine de couleur de chair; le derrière de la tête et l'espace entre les narines et les yeux, garnis d'un petit duvet; le cou en devant et la poitrine aussi garnis de distance en distance de petites plumes fines de la même couleur, et placées par petits paquets; le dos, le ventre, les ailes et la queue noirs; l'iris rouge; le bec noir et les pieds jaunes. (Voyage aux Indes et à la Chine, pl. 104.)

Cette espèce se trouve à Pondichéry et dans les contrés voisines. Le Vautour a tête blanche. Voyez Petit Vautour. (Vieill.)

VAUTOUR DES AGNEAUX. Foyez GYPAÈTE DES ALPES. (S.)

VAUTOUR (GRAND) LANIER. C'est, dans Frisch, le busard des marais. Il est inutile de prévenir que cette dénomination est impropre, cet oiseau n'ayant point les caractères des vautours. Voyez Busard. (S.)

VAUTOUR LANIER MOYEN, dénomination malà-propos appliquée, par Frisch, au HARPAXE. Voyez ce mot. (S.)

VAUTOUR A PIEDS VELUS ou A CULOTTE DE PLUMES. Par cette dénomination composée, Frisch a désigné le Faucon a tête elanche. Voyez ce mot. (S.)

VAUTOUR DES QUADRUPEDES, dénomination donnée au glouton, à cause de sa voracité. Voyez GLOUTON. (S.)

VAUTOUR ROUGE on COULEUR DE BRIQUE. est, dans Rzaczynsky (Amt. Hist. nat. Pol.), le même que le Griffon. Voyez ce mot. (S.)

VAUTOUR A TÊTE BLANCHE (Vultur abicilla), Othon Fabricius a désigné, par cette dénomination, le pygargue, parce que cet oiseau de proie a le front nu entre les yeux et les narines (Fauna Groënlandica); mais cet attribut ne suffit pas pour que l'on assimile le pygargue aux vautours, dont la tête entière est nue, ainsi qu'une partie du cou, et qui d'ailleurs différent en beaucoup d'autres points du Pygargue. Voyez ce mot. (S.)

VAUTRAIT (vénerie), chasse des bêtes noires. L'équipage entretenu pour cette chasse se nomme aussi vautrait. (S.)

VAUTROT. Voyez GEAL (VIEILL.)

VEAU, petit de la vache et du taureau. Voyez l'article de la VACHE. (S.)

VEAU MARIN, nom donné, par les navigateurs, au phoque commun. Voyez le mot Phoque. (S.)

VEAU DE MER. Voyez VEAU MARIN. (S.)

VEBÈRE, Webera, nom donné par Gmelin au Métrin d'Aublet. Voyez ce mot.

Schréber a donné le même nom à un autre genre de la pentandrie monogynie, qui offre pour caractère un calice très-petit à cinq divisions; une corolle monopétale à cinq divisions contournées; un ovaire supérieur à style élevé et à stigmate en massue.

Le fruit est une baie à deux loges monospermes.

Ce genre contient trois espèces, dont l'une est la Ron-DELÉTIE ASIATIQUE de Linnæus, qui est sans épines, dont les feuilles sont oblongues, aigues, et les fleurs en corymbes terminaux. C'est un arbrisseau de l'Inde, figuré pl. 23 du second volume de Rhéède. Voyez au mot RONDELÉTIE.

L'autre est la Vébère tétrandre, qui est épineuse, dont les feuilles sont arrondies, les fleurs tétrandres, et forment de petits bouquets axillaires. C'est un arbrisseau qui a été décrit par Lamarck sous le nom de cauti, et par Burman sous celui de gmeline. Il croît sur la côte de Coromandel.

Ensin, Bridel a encore appelé de même un genre de la famille des Mousses, dont le caractère consiste à avoir des fleurs hermaphrodites; le péristome externe à seize dents acérées, et l'interne formé d'une membrane plissée en carène et munie de cils. Il a pour tipe le bry penché de Gmelin. Voyez au mot BRY et au mot Mousse. (B.)

VEDÈLE, Wedelia, genre de plantes établi par Jacquin aux dépens des polymnies de Linnœus. Il diffère de ce dernier genre, parce que ses semences sont aigrettées. Voyez au mot Polymnie. (B.)

VEGETAL, VEGETAUX, corps vivans non suscep-

tibles de changer de place à volonté.

Nous considérons dans le végétal, 1°. les propriétés physiques, forme, hauteur, périmètre, couleur, et, pénétrant dans sa structure interne, nous examinerons la texture de l'épiderme, de l'écorce et de ses parties; 2°. celles du liber, de l'aubier, du bois, des fibres, des vaisseaux propres, séveux, aériens, du canal médullaire et ses expansions. Nous éclairant de l'observation et de l'étude de ces parties, nous arriverons naturellement aux fonctions des végétaux, telles que la lignification, l'irritabilité, la sensibilité, la circulation, la respiration, la digestion, la nutrition, les sécrétions, la génération; ces fonctions examinées, nous mettrons le végétal en contact avec tous les corps simples ou indécomposés qu'on appelle élémentaires, la lumière, le ealorique, l'oxigène, l'azote, l'hydrogène, le carbone, les

terres, les sels, les substances ûcres, irritantes, stupéfiantes, et nous déduirons des phénomènes que nous présentera cette manière neuve de traiter ce beau sujet, des considérations utiles sur la pathologie végétale et la physique des plantes, pour éclairer, autant qu'il nous sera possible, les diverses parties de l'agriculture: nous tâcherons de démontrer aussi que la physique des végétaux est liée aux plus grands phénomènes de la nature, et que son étude approfondie donne la démonstration des vérités les plus utiles aux progrès des sciences naturelles.

# §. I. Végétal considéré dans ses attributions Particulières.

## Propriétés physiques.

Nous ne pourrions écrire longuement sur les formes extérieures des plantes, ni sur leur structure intime, sans répéter ce que nous avons dit au mot Arbre, que nous avons traité dans ses rapports avec la physique générale; de même que si nous enssions parlé de l'ensemble des végétaux, parce que nous avons pensé que dans un ouvrage destiné aux gens du monde, il falloit que le mot arbre, qui renferme la section la plus majestueuse des corps vivans non locomobiles, présentat de l'intérêt, et offrit quelques sujets de méditation sur les caractères de bien public que les grands végétaux offrent, dans l'état actuel des forêts, chez les peuples civilisés. Nous y renvoyons donc, ainsi qu'aux mots Fleurs, Feuilles, Graines, Semences, pour les détails anatomiques des diverses parties végétales. Les faits que nous avons consignés dans ces articles, aidés des travaux et des expériences des physiologistes des plantes qui nous ont précédés dans cette vaste et féconde carrière, éclairés par les recherches plus récentes de Saussure, de Sénébier, de Desfontaines, ou guidés par des travaux qui sont propres à mon frère Henri Tolland et à moi; ces faits, dis-je, doivent être connus de quiconque veut remonter à la source des phénomènes que présentent les fonctions végétales que nous allons examiner.

## §. II. Des fonctions vécétales.

On appelle fonctions l'exercice libre et facile de toute partie animée. L'ensemble des fonctions bien exécutées constitue la vie et la santé; toute circonstance qui les augmente ou qui les diminue, donne lieu à l'état de maladic. Nous ne nous occuperons ici que des fonctions se faisant bien, c'est-à-dire opportunes, pour constituer l'état de santé parfaite, ayant traité au mot Arbre les fonctions lésées, c'est-à-dire les maladies des végétaux, que nous avons considérées d'une manière concise et analytique, autant qu'il nous a été possible. Nous y renvoyons encore le lecteur qui desire connoître l'histoire plus complète du végétal.

Nous aurions peut-être dû réduire les fonctions végétales à un moins grand nombre, parce que les phénomènes de la vie des plantes sont moins compliqués que dans les animaux: toutefois nous tâcherons de démontrer que les êtres végétaux possèdent toutes les fonctions des animaux, mais moins énergiquement, parce que leur organisation est moins com-

pliquée.

En disant que les plantes po sèdent, dans les proportions nécessaires à leur existence, toutes les fonctions de l'animal, ce n'est pas dire qu'elles en partagent aucune faculté; car celles ci supposent une volonié, et les fonctions sont passives dans tous les corps vivans, animaux et plantes, c'est-à-dire indépendantes de la volonté. La volonté est l'apanage de l'homme; l'instinct seulement a été donné aux bêtes et aux végétaux.

#### Première fonction. Irritabilité.

L'irritabilité est une propriété de la fibre végétale, par laquelle elle se contracte sur elle-même, à la manière de la fibre animale touchée par un corps quelconque, comme on le remarque dans la sensitive (mimosa pudica) lorsqu'on sa touche. Cette propriété se fait appercevoir même sans aucun contact, si ce n'est celui de la lumière, qui occasionne des mouvemens dans diverses parties végétales, comme le redressement des feuilles au lever du soleil. L'irritabilité végétale ne sauroit être niée d'après les phénomènes végétaux analogues à ce qu'on appelle *irritabilité* dans les corps animaux. Elle est beaucoup plus marquée dans certaines plantes que dans d'autres; elle est sur-tout remarquable dans l'hedisarum girans, le cactus opuntia, le cistus helianthemum, l'amarillis formosissima, &c. Elle est plus ou moins manifeste, non-seulement selon les espèces de plantes, mais encore selon les diverses parties d'un même végétal; elle existe par-tout, comme le prouve l'immersion d'eau froide sur une plante, dont toutes les parties se resserrent et prennent du ton. On fait cette expérience en ôtant en automne beaucoup de feuilles à une plante pour faire cesser ainsi sa végétation, et l'arrosant d'eau très-froide long-temps avant les froids, on VEG

69

l'habitue à contracter sa fibre et à ne pas geler, quoique abandonnée à elle-même, et sans cette précaution elle eût gelé. L'irritabilité est plus prononcée dans les organes de la fructification et à l'axe des feuilles qu'ailleurs.

## Deuxième fonction. Sensibilité végétale.

On ne peut, en physiologie, admettre de correspondance d'action agréable ou pénible que par l'intermède des nerfs, et il semble d'abord que les végétaux qui en paroissent dépourvus, ne soient susceptibles d'aucune sensibilité; cependant, si on considère que, dans les animaux, une foule de correspondances sympathiques ont lieu, sur-tout dans l'état pathologique, sans qu'on apperçoive les nerfs qui en sont conducteurs, on concevra que des phénomènes analogues peuvent avoir lieu dans les plantes dans un degré proportionné à leur susceptibilité, à leur capacité de sentir, de percevoir les impressions des objets extérieurs.

On ne refusera point d'admettre que les végétaux ne sont qu'une continuité de la chaîne qui lie tous les corps vivans; ils jouissent donc des propriétés des autres corps organisés dans les proportions nécessaires à leur existence et à leur mode

de vie.

J'appelle sensibilité la propriété de sentir, d'être affecté par les corps extérieurs sans que le corps sensible qui recoit l'impression en raisonne l'effet : considérées sous ce point de vue, les plantes sentent, carici sentirn'est pas juger, mais seulement percevoir. Lorsqu'une plante éprouve le besoin de la lumière, et qu'on la voit reverdir dès qu'elle est exposée à son action, n'est-ce pas le stimulus que le fluide lumineux exerce sur elle qui produit cet effet, et ne peut-on pas appeler sentiment cet irrésistible besoin qui la porte à le rechercher? Lorsque la sensitive, arrosée avec une dissolution d'opium, perd tout mouvement, n'est-ce pas un sentiment éteint? Enfin, lorsqu'on voit une foule de matières agir d'une manière différente sur la même plante, n'est-ce pas dans celle-ci autant de modes différens de sentir? Mais à quel phénomène rapporter l'instinct qui porte les plantes à jeter de longues racines pour traverser un sol stérile, et aller loin de-là chercher une terre plus alimentaire ou à fuir un sol qui leur répugne, si ce n'est à la sensibilité? Observez qu'on ne voit rien d'analogue dans les corps morts ou dans les minéraux, et que de tels phénomènes ne peuvent se rapporter aux attractions, qui ne s'exercent d'ailleurs que sur les corp privés de la vie; il est vrai de dire que cette sorte de sensibilité, que nous supposons exister dans les végétaux, est quelquefois plus marquée en eux que la sensibilité de certains animaux, qui n'ont des attributions animales qu'une organisation très-simple, et dans lesquelles on trouve peu de fonctions, si ce n'est en raisonnant par analogie, tels sont les oursins, l'étoite de mer, les polypes, &c.

#### Troisième fonction. Respiration.

On peut dire que les plantes respirent, en ce qu'elles inspirent et expirent de l'air comme le font les animaux, mais d'une manière absolument inverse. Les végétaux absorbent le gaz acide carbonique et dégagent l'oxigène; les animaux, au contraire, inspirent l'oxigène et dégagent de l'azote; c'est par ces respirations éternelles, animales et égétales, que les deux grandes séries de corps organisés (animaux et plantes) se suffisent et concourent à leur vie mutuelle; tel est au moins le résultat des expériences de Hales et d'Ingenhouz; mais j'ai modifié ces propositions, fort du sentiment et des expériences de Spallanzani. Voyez à ce sujet le mot Arbere.

Toutes les substances animales à l'état aériforme servent à la respiration végétale; le gaz acide carbonique y joue le plus beau rôle, et des physiciens d'une grande autorité pensent qu'il est exclusif dans cette fonction. J'ai tenté de démontrer ailleurs que l'azote étoit aussi décomposée dans les feuilles (poumons végétaux), car on ne peut concevoir la nutrition végétale sur les hauteurs, où le gaz acide carbonique manque nécessairement, à cause de sa pesanteur spécifique, sans y faire concourir l'azote.

## Quatrième fonction. Circulation.

La respiration suppose la circulation. L'air porté dans toutes les parties végétales y resserre les tubes végétaux, et les force ainsi à mouvoir les fluides qu'ils renferment. La circulation suppose elle-même des vaisseaux, et ceux-ci supposent des fluides qui les parcourent. Voyez au mot Arre l'histoiré des vaisseaux, et au mot Sève celle des fluides.

Il n'y a pas de circulation totale dans les plantes, mais seulement deux mouvemens de fluides, le mouvement d'ascension de la sève montante, et le mouvement de la sève descendante: la circulation montante a sa source dans la terre, et l'autre circulation prend sa source dans l'humidité atmosphérique; dans la première, les fluides sont aspirés par les racines; dans la seconde ils sont aspirés de l'air par les feuilles.

١

Le mécanisme de ces deux phénomènes et les forces qui déterminent ce mouvement de fluides, sont encore inexpliqués, si ce n'est de dire que les fluides végétaux sont absorbés et charriés par une force vitale inconnue, inhérente à la plante.

Lorsque le célèbre Harvey eut confirmé la circulation du sang (déjà soupçonnée par Hippocrate), les physiologistes des plantes tentèrent de découvrir des phénomènes analogues dans les végétaux, et plusieurs supposèrent l'existence des valvules pour empêcher le retour des fluides; ils crurent appercevoir aussi des anastomoses entre les vaisseaux de la sève montante et ceux de la sève descendante, comme on en voit aux extrémités des artères et aux radicules des veines dans les animaux.

La circulation végétale diffère de la circulation animale, en ce que, dans la première, elle est entière, part et revient à la même source, tandis que dans la deuxième elle est partielle et a deux sources; il n'ya pas de circulation proprement dite dans les végétaux, mais seulement deux mouvemens des fluides, et ces mouvemens diffèrent encore selon les familles des plantes.

## Cinquième fonction. Digestion.

Les sucs de la terre aspirés par les racines, et les fluides de l'atmosphère imbibés par les feuilles, sont digérés dans les utricules végétaux; là ils subissent des changemens de forme pour devenir alimentaires; l'eau se décompose et y fixe son hydrogène pour former les huiles et les résines; le gaz acide carbonique et d'autres substances s'y décomposent aussi et laissent du carbone qui forme le bois. L'oxigène, séparé de l'eau et de l'acide carbonique, s'échappe et va purifier l'air. Mais pour bien entendre ces combinaisons vitales, it faut savoir que l'eau est décomposable, et connoître la chimie végétale.

Les végétaux digèrent l'eau, l'acide carbonique, et beaucoup d'autres substances pour en composer des corps qu'on trouve en eux, soit qu'ils s'en échappent ou qu'ils proviennent de leur analyse, comme les sels, les gommes, le carbone, l'or, &c.

## Sixième fonction. Nutrition.

La nutrition végétale est le produit de l'action des ENGRAIS.

Les engrais sont les alimens végétaux, et ceux-ci sont d'autant mieux nourris que la digestion est plus complète;

78

les circonstances les plus favorables à la digestion, sont l'air libre et la lumière solaire.

Pour jeter plus de jour et mieux coordonner les idées sur la nutrition végétale, il faut parler de deux considérations importantes; 1°. la susceptibilité ou force assimilatrice de chaque plante; 2°. l'action des engrais ou alimens, et diviser ceux-ci en engrais stimulans permanens, dont l'action durable se fait longuement sentir; telles sont certaines substances animales et végétales, quelques terres, les marnes, &c.; en engrais stimulans diffusibles, dont l'action momentanée accélère la végétation d'une manière plus prompte, et tue les plantes, si elle est continuée dans de trop fortes proportions. Tels sont les sels de toutes espèces, les matières sur-oxigénées. Ces distinctions n'ont point encore été établies en physiologie végétale. J'en développerai les conséquences lorsque j'aurai terminé des expériences commencées à ce sujet.

Les seules substances qui proviennent des corps organisés nourrissent les plantes; la terre n'est alimentaire pour les végétaux que par les débris qu'elle contient des corps qui ont vécu. Toute substance métallique répugne à l'estomac des plantes, et lorsque la sève y en fait pénétrer une, elles périssent. Les émanations métalliques suffisent pour les tuer; exemple, les mines cachées sous une terre quelconque, qu'on sait être pour cela même frappée de stérilité.

Les terres chimiques pures seules n'ont aucune action sur la fibre végétale. Elles ne nourrissent pas les plantes. Voyes; pour les diverses périodes de la nutrition végétale, le mot

ARBRE.

## Septième fonction. Lignification.

Cette fonction est une conséquence nécessaire de la précédente. Le bois se forme, comme nous l'avons dit, avec le carbone que la digestion sépare des engrais, et que la nutrition assimile et dépose dans les moules organiques préexistans dans les végétaux. La lignification est d'autant plus complète que la nutrition a plus long-temps exercé son action, et que les parois des cellules du moule organique résistent davantage. Voyez au mot Arbre, accroissement des tiges.

## Huitième fonction. Sécrétions et Excrétions.

Les sécrétions végétales s'observent dans les divers phénomènes de la nutrition et de la digestion; elles se remarquent encore dans les glandes qui sécrètent et excrètent diverses substances, selon les espèces et les parties végétales. Nous avons vu les feuilles sécréter l'oxigène. Les glandes du citron sécrètent l'essence du citron; celles de l'ortie sécrètent l'humeur âcre qui produit un prurit ardent lorsqu'on touche cette plante.

Neuvième fonction. Génération.

Je n'ai point en vue d'énoncer ici les diverses hypothèses sur la génération. On peut consulter sur ce sujet le savant article de Virey. Je me bornerai seulement à esquisser les divers modes de reproduction et les principaux phénomènes

qui les accompagnent.

La reproduction étant le but essentiel de la nature dans les corps organises, toutes les forces vitales concourent d'une manière très-active à l'accomplir. Lorsque toutes les parties de la plante sont développées, ce n'est que l'appareil des nôces des plantes : la fécondation opérée, tout se flètrit, la vitalité de chaque partie refoule vers la semence pour la persectionner, et celle-ci mûre, la plante meurt, parce que ses destins sont accomplis. La fonction de la reproduction est la plus constante et la plus indépendante des maladies des végétaux. Plus les plantes souffrent, et plus elles produisent de semences. Fatiguez un végétal par des torsions ou par un mauvais sol, il fera un dernier effort pour se jeter en fleurs et en semences, et assurer la propagation ultérieure de son espèce. Dans les années sèches, les tiges des céréales sont courtes, mais l'épi est long et ses bales sont pleines de semences; mais cet empire de reproduction est une loi applicable même aux animaux, et on peut dire que tous les corps organises sont d'autant plus avides de se reproduire, qu'ils touchent davantage à leur fin, et sur-tout à la mort accidentelle.

Les phénomènes dont la génération s'accompagne ont été décrits au mot BOTANIQUE, en parlant du système sexuel; et pour ne pas me répéterici, je renvoie le lecteur à ce que j'ai dit aux articles PISTIL et OVAIRE, en traitant le mot ARBRE. Il nous reste à considérer les divers modes de reproduction; savoir: 1°. la génération par semence; 2°. la génération par

gemmes.

## Génération par Semence.

Il est démontré que la seule manière d'obtenir des individus qui procèdent de toutes les attributions de l'espèce primitive, est le moyen des semis ; la raison en est que la semence est un œuf fécondé jouissant des influences séminales qui donnent par-tout le caractère de la force. La théorie et l'expérience élayent cette proposition, ainsi que j'ai tenté de le démoutrer ailleurs. Voyez SEMIS.

XXIII.

#### Génération par Gemmes.

Cette sorte de reproduction est secondaire dans les végétaux; c'est une branche mise en terre, séparée ou non séparée de la plante (boutures et marcottes). Le besoin toujours pressant de la reproduction sollicite les germes de sortir de l'écorce et de se dérouler pour former un autre végétal; mais comme ces germes n'ont point été frappés par les influences séminales, ils produisent des plantes d'une fibre moins serrée, plus molle, et elles ne possèdent d'ailleurs plus la propriété de donner des semences fécondes; aussi ce mode de reproduction ne convient-il qu'aux plantes qu'on veut conserver dans un état de dégradation, comme les fleurs doubles, les fruits agréables à manger, les légumes, et tout autre végétal modifié par la main industrieuse du cultivateur.

#### S. III.

Après avoir considéré le végétal dans toute la plénitude de la vie, jouissant de ses fonctions, il nous reste à le considérer en contact avec les divers corps qui l'environnent; car si les fonctions supposent la vie, celle-ci suppose l'action des corps extérieurs pour la produire.

# Végétaux exposés à la lumière.

La lumière est indispensable à la vie végétale; toute planto qui en est privée s'étiole, blanchit et meurt. Ce sont les diverses modifications qu'on fait subir à l'action de la lumière sur les vegétaux qui déterminent en eux la maladie appelée pléthore végétale, qui les attendrit et augmente leur volume en même temps qu'elle diminue leur saveur, et les amène ainsi à l'état de plantes potagères; exemple, les feuilles des laitues liées, le cardon qu'on fait blanchir à l'ombre, et la chicorée amère, qui s'étiole en longues feuilles blanches qui prennent le nom de barbe de capucin.

La fibre végétale est d'autant plus robuste, et les végétaux sont d'autant plus résineux, qu'ils perçoivent un plus grand nombre de rayons solaires. La lumière favorise la digestion végétale, et celle-ci ne se fait pas à l'ombre, car les végétaux exposés au soleil sécrètent de l'oxigène, et à l'ombre ils re-

jettent les gaz impurs, tels qu'ils les ont expirés.

Végétal en contact avec divers gaz simples et composés.

Une plante mise en contact avec l'oxigène, avec le gaz azote, avec le gaz acide carbonique, meurt; avec une partie de gaz acide carbonique sur une d'air atmosphérique, les plantes périssent aussi; avec vingt-cinq parties de ce gaz, elles vivent foiblement; avec buit, elles végètent avec force.

Il résulte de ces expériences faites par M. de Saussure, que la végétation la plus forte est celle qui a lieu dans une terre tenant en dissolution de l'eau saturée d'acide carbonique, et dans une atmosphère chargée de ce gaz; la pratique confirme ces résultats. La végétation est très-belle dans le voisinage des excavations et des grottes souterraines qui contiennent le gaz acide carbonique fixé là par sa pesanteur relative. Pour faire jeter plus promptement des racines aux branches des diverses plantes qu'on multiplie par boutures, il faut les placer sous une cloche dont l'air intérieur soit méphitisé avec le gaz acide carbonique dans la proportion de six à dix parties sur cent d'air atmosphérique; j'ai l'expérience qu'en modifiant ainsi l'air environnant ces boutures, elles réussissent plus facilement. Il faut aussi les garantir de. la trop vive action de la lumière. J'ai fait enraciner des boutures des bois durs par ce procédé.

Il est souvent superflu de décanter du gaz acide carbonique sur les boutures; il suffit de leur ôter toute communication avec l'air extérieur, pour que celui qui se forme du terreau végétal dans lequel elles sont plantées, ue s'échappe pas. J'ai néanmoins éprouvé qu'il étoit avantageux de versor ce gaz dazs la cloche par une ouverture supérieure pratiquée à ce dessein. On détermine encore le développement des racines des jeunes boutures en les arrosant d'eau saturée de gazacide carbonique.

Les végétaux exposés aux émanations impures de toutes espèces, végètent mieux que dans l'air atmosphérique. Ces différences se remarquent sur le même végétal. Observez un arbre planté sur le bord d'un fumier, et vous verrez les rameaux dont les feuilles aspirent les émanations stercorales, plus robustes que ceux qui se portent du côté opposé.

Les végétaux qui aspirent et vivent le plus d'émanations impures, dégagent plus d'air pur ou oxigéné que les autres plantes. Il résulte de là la nécessité de planter des arbres dans les villes, les villages, et dans tous les lieux dont l'air est vicié par la respiration, les excrétions et désorganisations animales, puisque l'oxigène est le seul gaz qui puisse faire vivre l'homme et les bêtes, d'où naissent ces émanations impures, lesquelles seules peuvent aussi faire vivre les plantes;

76

ainsi s'établit une dépendance mutuelle et réciproque entre les corps animaux et végétaux.

#### Végétal avec l'eau pure.

Une plante mise dans l'eau distillée et le sable lavé, végète et s'accroît en tout sens, sans que le sable diminue. L'eau seule la nourrit dans cette circonstance; en se décomposant elle lui fournit les matériaux de sa structure; ainsi l'eau se décompose et crée le bois, les gommes, les résines, le fer, les sels et l'or, qu'on trouve à l'analyse d'une plante nourrie de cette manière. Cette vérité prouve toute l'importance des grands réservoirs d'eau par tout pays cultivé, et toute l'utilité des irrigations, pour que l'agriculture triomphe de la mauvaise qualité et de l'aridité du sol. La terre n'est que le point d'appui des plantes, et celles-ci peuvent vivre et accomplir toute leur destinée avec de l'eau et des gaz. Si la plante attire quelques principes fixes, végétaux et animaux, c'est sans doute un bienfait pour elle, puisque ce sont des matières assimilées à son organisation; mais ce n'est pas une nécessité, l'eau seule pouvant la nourrir.

#### Végétal avec les substances salines.

Les substances salines sont utiles dans les mélanges de terres; elles excitent les racines, et le stimulus se propageant jusqu'aux parties supérieures de la plante, lui donne du ton. Il faut modérer les doses de sel pour fertiliser les terres, et calculer aussi la qualité du sol; le sel commun et le plâtre conviennent dans les terres compactes, froides et visqueuses: on connoît les effets merveilleux de la poudrette (stercor hominis) sur la végétation, et cet effet se rapporte aux sels que cette matière desséchée contient. Pline avoit dit que cet engrais étoit le plus puissant de tous; mais la substance saline dont l'effet est le plus marqué sur les plantes, est l'acide muriatique oxigéné (esprit de sel). L'emploi des substances salines réclame des soins, car, mêlées à la terre à trop fortes doses, elles corrodent ou brûlent le tissu végétal. On sait que les anciens saloient les terres de leurs ennemis dans l'intention de condamner le sol à la stérilité, et d'en bannir les peuples.

## Végétal avec les terres chimiques pures.

Ces terres n'agissent sur la plante que dans l'état de combinaison saline ou savonneuse; états qui constituent le plâtre et les marnes.

#### Végétal avec les métaux.

Les émanations métalliques pures n'ont aucnne action sur la fibre ; mais les métaux oxidés ou portés à l'état de sels métalliques, tuent les plantes.

## Végétal avec les fluides aqueux colorés.

Ces fluides s'élèvent dans les végétaux, parcourent leurs tubes, signalent leurs traces, et servent à l'étude de la physiologie végétale sans nuire aux plantes.

## Végétal avec les matières narcotiques.

Arrosez la sensitive (mimosa pudica) et l'hedisarum girans avec une dissolution aqueuse d'opium pendant long-temps, ces plantes perdront leur sensibilité.

## Végétal en contact avec les matières fétides et odorantes.

Une eau légèrement aromatique et servant à l'arrosement continuelle d'une plante, lui communique son odeur, de même qu'une plante élevée dans un sol fétide, les racines sur-tout, ont une saveur analogue à celle de ce sol; exemple, les pommes de-terre cultivées aux environs de Paris, dans le voisinage des voiries, et toutes les autres racines poussées à la végétation à forme de fumier. Mais pour que ces effets s'apperçoivent, il faut que les matières odorantes soient mêlées aux terres en très-grande proportion, et que les végétaux soient d'un tissu très-mol, car nous avons vu que le propre des végétaux étoit de se nourrir de ces matières impures.

# Végétal mort. Analyse chimique.

Analyse par la voie humide. On obtient le muqueux, des matières colorantes, des extraits, des gommes, des résines, des huiles, des acides, de l'amidon, un squelette continu dans toutes ses parties, et non articulé.

Analyse par la voie sèche. On réduit par cette dernière analyse tous les produits obtenus par la voie humide en quatre principes élémentaires, savoir, l'hydrogène, l'oxigène, le gazacide carbonique, un peu d'azote; il reste un résidu composé de substances indécomposables, telles que les sels fixes, des terres, des métaux, la soude, la potasse, la silice, la chaux, le fer, l'or, &c.

6. IV. Végétal considéré dans ses rapports avec les ANIMAUX.

· Les anciens ont divisé tons les corps de la nature en trois règnes: minéraux, végétaux et animaux. Les minéraux croissent, a dit Linnæus, crescunt; les végétaux croissent et vivent, crescunt et vivunt; les animaux croissent, vivent et sentent, crescunt, vivunt et sentiunt; mais ces divisions qui remontent au temps d'Aristole, ne peuvent être considérées que comme caractères secondaires, car les végétaux sentent, perçuivent, ont des appétences, et doivent être considérés comme faisant suite à la série des corps organisés animaux, dont ils ne sont qu'une modification. Les modernes ont donc divisé tous les corps naturels en deux grandes séries, connues sous les titres généraux de corps organisés ou vivans et de corps inorganisés ou privés du mouvement vital. Les corps organisés se distinguent par trois grands caractères, dont l'ensemble constitue la vie animale et végétale. Ces caractères sont : la sensibilité, la caloricité et la motilité, dont les foyers principaux sont pour les auimaux, le cerveau, le cœur, les poumons, l'estomac; pour les végétaux, les feuilles, le collet des racines, les fleurs, les nœuds et articulations des feuilles, ainsi que l'ai tenté de le démontrer ailleurs.

. Il résulte de ces trois grands caractères les fonctions suivantes, communes à tous les êtres organisés : 1º. l'absorption ; 2º. la circulation totale ou partielle; 3°. les sécrétions; 4°. la génération; 5°. la nutrition. Les corps inorganisés ne jouissent d'aucunes de ces proprietés: ils sont caractérisés par , 1º. la force d'attraction; 2º. la justaposition; 3°. le retour à un état primitif. Telles sont les différences les plus tranchées qui séparent les deux divisions des corps de la na-

ture, considérés sous un point de vue général.

Examinons maintenant chacun de ces caractères avec plus de détails. En commençant par les corps vivans ou organisés, dont la mort donna successivement naissance aux corps privés de la vie ou inorgauisés, comme le démontrent l'histoire naturelle souterraine et les grandes catastrophes dont la terre a été le théâtre. 1°. On appelle sensibilité, la faculté dont jouissent les corps d'être affectes par d'autres corps; et on appelle sentimentalité, le produit ou l'exercice de cette saculté. La sensibilité est plus caractérisée dans les animaux que dans les plantes, où la sentimentalité ne paroît exister que sous le mode connu en physique animée sous le nom d'irritabilité contractible organique insensible, ce qui, pour le dire en passant, étaye l'opinion des modernes, qui pensent que l'irritabilité hallérienne n'est qu'une modification, n'est qu'un autre mode d'action de la sensibilité. 2°. La caloricité, en procédant analytiquement dans l'étude de l'animation d'un être, on voit qu'après la faculté de sentir ou susceptiinlité de vivre, la caloricité se développe.

La caloricité est la propriété inhérente aux seules corps organiques, d'entretenir en eux par l'action chimique et vitale de la respiration et de la digestion, une chaleur supérieure à celle des corps qui les environnent : cette propriété bien reconnue dans les animaux a été constatée aux plantes par des physiciens, dont l'auto-

rité eut prévalu, sans des expériences qui démontrent qu'en introduisant la boule d'un thermomètre dans un arbre, on reconnoît qu'il existe en lui une chaleur supérieure à celle des corps qui l'environnent. Mais je suppose que l'expérience ne soit point encore venue nous éclairer sur ce sujet. Le raisonnement ne nous porteroit-il pas à croire que les végétaux ont une caloricité supérieure à celle des corps qui les environnent? l'uniformité de la nature seroit violée, a dit l'immortel Buffon, si ayant accordé à tous les animaux un degré de chaleur supérieur à celui des corps inorganisés, elle l'avoit refusé aux végétaux, qui, comme les animaux, vivent. L'épiderme seul pourroit-il empêcher les fluides qui coulent dans l'écorce qui le recouvre de geler? Les boutons pourroient-ils croître l'hiver. et leur production molle et délicate supporter trente degrés de froid dans le nord et vingt dans le climat de la France? l'enveloppe mince qui les recouvre ponrroit-elle, quoiqu'elle soit le plus souvent enduite d'une matière visqueuse et indissoluble dans l'eau; ces enveloppes, dis-je, si multipliées qu'on les suppose, pourroient-elles empêcher le gel des bourgeons, s'il n'y avoit dans les plants une chaleur supérieure à celle de l'atmosphère ?

Ce n'est plus un problème à résoudre que de savoir si les plantes ont une chaleur propre, l'observation et l'expérience ont décidé l'affirmative. Mais si son existence est prouvée, on varie encore sur l'explication de sa cause. Cherchons à la découvrir : il seroit inutile de la chercher dans la décomposition de l'eau et de l'acide carbonique, absorbés par les feuilles et les racines, et décomposés ensuite dans les filières végétales, puique ces phénomènes qu'on peut comparer à la décomposition des gaz dans la respiration animale, ne pouvant s'observer en hiver sur des plantes, qui, dépourvues de feuilles ont cependant une chaleur supérieure à celle des corps qui les environnent; ainsi ce n'est pas dans la respiration végétale qu'il faut chercher la cause de ce phénomène dans l'hiver, quoiqu'il soit vrai de dire que dans cette saison le mouvement vital des plantes ait toujours une certaine activité qui fait croître les racines et développer les bourgeons.

Une foute de phénomènes donnent l'explication de la chaleur des plantes.

1°. La couleur sombre des plantes et leur qualité résineuse étant le moyen dont se sert la nature pour leur combiner la lumière et le calorique, on conçoit pourquoi le végétal est chaud, tandis que le marbre est froid; la raison en est, que les corps huileux et résineux ont une puisssance réfringente beaucoup plus considérable que les corps inertes, selon les observations de Newton, et que par conséquent les végétaux qui seuls contiennent l'huile et la résine, absorbent plus de calorique et de lumière que les autres corps : maintenant si on considère que les substances résineuses sont mauvais conducteurs du calorique, on aura une cause suffisante de la chaleur régétale.

2°. Le carbone étant mauvais conducteur du calorique et les plantes en contenant beaucoup, sur-tout dans les parties extérieures, comme

l'épiderme, on trouve encore ici une cause de la chaleur dans les végétaux.

3°. La chaleur intérieure de la terre étant plus marquée en hiver que celle de l'atmosphère, facilite l'ascension des fluides, et entretient.

un mouvement organique qui produit de la chaleur.

Tels sont les principaux argumens énoncés par les physiciens en faveur de la chaleur des plantes: cherchons dans la cohésion witale une autre cause de la chaleur des plantes; l'arrangement de la fibre organique; le reploiement de tant de vaisseaux dont toutes les parties vivantes sont composées; cette trame indéfinie de fibres et ubes que nous ne saurions poursuivre sans la rompre, ne peut-elle pas s'opposer jusqu'à un certain point à la dissipation du calorique et à l'action pénétrante des corps extérieurs? mais cette cinquième considération rentre dans la première et la deuxième; car si le tissu organique s'oppose à la dissipation du calorique, c'est à cause descorps résineux et carbonneux qui entrent dans sa composition. Si nous ajoutons à ces dispositions de tissu et de composition organiques, l'action active et non interrompue du principe qui anime les plantes dans toutes les saisons, nous aurons des raisons suffisantes de croire à la caloricité des végétaux.

Examinons maintenant le troisième caractère des corps organisés. Je veux dire la motilité.

La motilité résulte naturellement de la sensibilité et de la caloricité; c'est la faculté de se locomouvoir en totalité, comme font les animaux; ou partiellement, comme on l'observe dans les bras des végétaux qui s'agitent, tandis que les racines restent constamment. attachées au sol.

Tels sont les trois grands caractères qui différencient les êtres or-

ganisés des minéraux. Je passe aux corps inertes.

Les corps inorganiques on minéraux se reconnoissent à un seul caractère qu'on ne trouve pas dans les corps vivans; c'est la cristallisation, selon l'attraction newtonienne, que l'action vitale ne balance pas en eux comme elle le fait dans les corps organisés: ce sont sans doute ces forces vitales, ces forces d'attraction, qui, lutlant sans cesse dans les corps vivans, ont fait dire à Brown que la vie étois un état violent et forcé.

Tous les caractères que nous avons énoncés pour établir une différence entre les corps naturels, peuvent se réduire à deux. 1°. Forme eristalline pour les corps inorganisés. 2°. Structure fibreuse et vasculaire pour les corps organisés; c'est sur ces deux bases que reposent toutes les vérités, toutes les hypothèses de la physique animée.

Si nous considérons maintenant le mode d'accroissement, on voit que les corps organisés croissent de l'extérieur à l'intérieur, car leur accroissement se fait par juxta – position de parties similaires qui viennent successivement s'adapter, selon les loix de l'affinité aux formes cristallines primitives qui se sous-divisent par l'imagination jusqu'au-delà des sens, selon les recherches des modernes qui ne sont que la démonstration de cet adage de l'antiquité, simile venit au simile; axiome, qui, dans les écrits d'Hippocrate et d'Aristote.

peignoit l'idée que ces pères des sciences avoient de l'accroissement de tous les corps de la nature inertes ou vivans.

Les corps organisés, au contraire, croissent de l'intérieur à l'exté-

rient, ainsi que la nutrition va nous le démontrer. Soit qu'on dise avec Buffon qui a imité sur ce beau sujet les homéoméries d'Anaxagore, que les molécules organiques se combinent, s'arrangent de telle manière qu'elles forment un tout animé, quand elles se trouvent dans des circonstances favorables; soit qu'on dise avec le métaphysicien Bonnet, ou qu'on partage les belles et ingénieuses hypothèses de Spallanzani; soit, dis-je, que l'être animé, avant d'arriver à la vie , existe par molécules qui prennent par l'acte de la fécondation végétale et animale, les formes et les attributions des corps vivans, ou que ces êtres préexistent entiers avant la fécondation, et que, disseminés dans l'espace, ou emboités les uns dans les autres dans les ovaires végétaux et animaux, lesquels, par l'acte de l'évolution, les déroulent, les élèvent à la vie quand la force séminale ou d'autres circonstances viennent les stimuler : quelle que soit, dis-je, la valeur de ces hypothèses, il résulte pour nous, au sortir de ces explications métaphysiques, que l'être organisé se compose de fibres primitives qu'on doit considérer comme un ouvrage à réseau, lesquelles se distendent par la nutrition jusqu'au terme de leur distension et de leur capacité naturelles, pour former l'être animé jouissant de toutes les attributions de la vie. Mais l'action vitale continuant, la force assimilatrice continue nécessairement; les matériaux de la vie s'accumulent, se compriment dans des fibres qui ne peuvent plus se distendre : alors ces fibres et les parties nutritives qu'elles renferment, se solidifient et prennent la consistance osseuse ou ligneuse, et produisent enfin la mort qui doit être considérée comme un effet nécessaire et inévitable de la marche successive et non interrompue de la nutrition. Omnis progressio in qua non est causa aliqua ad regressum necessario finitur. Voyez le mot ARBRE.

Telle est l'explication de la proposition que j'ai émise, que les corps vivans croissent de l'intérieur à l'extérieur, par assimilation successive des sucs nutritifs, et par la distension progressive de tubes végétaux et animaux, tandis que les corps inorganisés, soumis à l'attraction newtonienne, croissent de l'extérieur à l'intérieur selon les loix de

la cristallisation.

Après avoir considéré les différences de texture, les différences d'organisation et de nutrition des corps de la nature, jetons un coup

d'œil sur les différences qu'ils offrent vus chimiquement.

Dans les corps inertes ou privés du mouvement organique, la chimie opère l'analyse et la synthèse; elle décompose et recompose; elle réunit par les procédés de nos laboratoires, la partie des corps qu'elle avoit désunis ; souvent elle crée de nouveaux composés qu'on ne trouve pas dans la nature, en combinant ensemble, par les affinités électives et complexes des corps mixtes, ternaires, quaternaires, etc., qui parlicipent dans de justes proportions des qualités primitives des élémens qui les composent ou qui en acquièrent de nouvelles. De plus, ces corps privés du mouvement organique, obéissent tous aux affinités particulières, pour former des masses qui obéissent elles-mêmes à l'attrac-

tion universelle, sans qu'aucune force intérieure s'y oppose, sans qu'une force vitale balance ces loix d'attraction. Dans les corps organisés ou vivans, la chimie décompose, disons plutôt qu'elle détruit, qu'elle désorganise, et qu'elle calcule et apprécie d'une manière exacte les produits qui s'échappent des débris de l'organisation. Jamais elle ne recompose, en ses élémens primitifs, une partie organique la moins compliquée. Une force intérieure, inconnue, inhérente aux corps vivans, on à leurs parties, arrête par-tout la chimie de nos laboratoires, quand elle veut pénétrer dans la chimie de l'organisation. Deux puissances luttent sans cesse dans les corps vivans, la puissance attractive de Newton et la force vitale; et s'il paroît étrange de dire avec Brown, que la vie est un état violent et forcé, cette défimition est au moins extrêmement juste; car l'action de vivre n'est que la résistance d'une puissance inconnue, qui réside dans les plantes et les animaux, et qui lutte un moment contre les affinités et les attractions qui gouvernent les corps inertes, et établissent l'équilibre et l'harmonie de l'univers. La vie est un instrument dont la nature se sert pour solidifier les fluides aériformes et les fluides aqueux, pour créer les pierres, les terres et les métaux, et tous les autres corps fixes qui se juxta-posent sans cesse à la surface du globe, et se décounposent ensuite par des loix inconnues, pour donner naissance à d'autres corps organisés. Ainsi la nature, vue en grand, n'est qu'une succession coutinue de naissances et de morts.

Tels sont les traits les plus saillans, les caractères les plus prononcés qui différencient les corps organisés des corps inorganisés. Abandon-nons les corps inertes qui ne font pas partie de la tâche que nous avons à remplir dans cet ouvrage; examinons les différences que présentent entreux les corps organisés, animaux, plantes.

La longue série des corps organisés se sous-divise en deux classes:

1°. l'une est celle des animaux; 2°. l'autre, celle des végélaux. —
Nous avons vu les caractères qui leur sont communs. — La sensibilité,
la caloricité, la motilité, et en dernière analyse de structure, la
forme vasculaire.

Maintenant si nous examinons un animal et une plante en particulier, nous voyons que l'animal marche et que la plante reste attachée au sol. L'un exerce la locomotion, l'autre ne peut l'exécuter. Ces
distinctions sont constantes et faciles à sentir : tout ce qu'on leur oppose est susceptible d'une réfutation complète. Ce seroit en vain qu'on
opposeroit des algues et d'autres plantes cryptogames à cette proposition. Le nostoc et tous ses analogues, les lichens gélatineux et les nombreuses métamorphoses et les formes variées qu'affectent les tremelles
dans toutes les périodes de leur existence, prouvent assez que ces productions, véritablement protées, sont moins des plantes que des réceptacles d'animanx microscopiques; mais nous reviendrons sur ce sujet
en parlant de la chaîne immense et non interrompue qui lie les corps
de la nature.

Un caractère extrêmement important, et qu'il faut noter avec soin pour différencier les plautes des animaux, est que dans ceux-ci le diamètre des vaisseaux diffère de son volume, tandis que les tubes des végétaux observent le même calibre, quelle que soit la grandeur des plantes. Cette ténuité du système vasculaire retardera toujours les progrès de la physique végétale, et nous forcera peut-être dans les temps, à substituer des hypothèses à la démonstration exacte du mécanisme des mouvemens des fluides végétaux et de leurs fonctions.

Si nous considérous maintenant les corps organisés soumis aux réactifs, aux instrumens de la chimie de nos laboratoires, nous voyons que toutes les parties des animaux fournissent de l'azote, et que les végétaux au contraire fournissent de l'oxigène, de l'air vital plus ou moins pur. Telle est la règle qui subit, cependant, des exceptions; mais si quelques plantes dégagent de l'azote, elles ont d'autres caractères qui les éloignent de l'animalité; et si quelques animaux dégagent de l'oxigène, ils ont aussi des caractères suffisans pour les séparer de la végétabilité.

Les sécrétions animales sont fétides, impures, toujours mortelles pour les animaux, et toujours utiles pour les plantes qui s'en nour-rissent, et qui purifient l'air atmosphérique par elles. Les sécrétions végétales sont utiles pour les animaux qui absorbent l'oxigène que les plantes aspirent, exposées aux rayons bienfaisans de la lumière solaire.

Il résulte en dernière considération, des différences dans les sécrétions et dans celles que la chimie nous fait connoître, 1°. que les animaux, considérés dans leur ensemble, sont plus azotés, et tendent plus à l'alkalescence; 2°. que les végétaux considérés dans leur ensemble, sont plus oxigénés et tendent à l'accescence.

Quelle est la cause de l'abondance de l'azote dans les animaux qui n'aspirent jamais ce gaz et qui en fournissent cependant une grande quantité à l'analyse chimique? Nous savons d'où provient l'oxigene si abondant dans les végétaux; mais nous ignorons d'où provient l'azote des animaux. Y a-t-il dans l'économie animale un ordre particulier de vaisseaux azotifères? Selon le soupçon de Brugnatelli, ces vaisseaux aspirent-ils l'air extérieur par la peau ou leséparent-ils de la masse d'air atmosphérique qui se présente soixantequinze fois par minute dans les vésicules pulmonaires de l'homme, pour l'entretien de la vie ? Cet azote, à-peu-près aussi abondant dans les frugivores que dans les carnivores, est-il un produit de la vitalité, qui convertit en gaz les nourritures végétales dont les herbivores se nourrissent? Cette conversion de matières végétales oxidées en matières animales azotées, explique comment les végétaux donnent naissance aux animaux, et comment la mort de ceux-ci explique la formation des minéraux.

Il nous reste maintenant une grande question à examiner. Quel est le point de séparation exacte, ou plutôt quels sont les traits d'union qui lient les plantes aux animaux? Quel est le point du cercle de la nature où réside le passage des animaux aux plantes?

Nous avons vu que les mêmes fonctions leur étoient communes, et que les nuances qu'on observe dans la manière d'être de ces fonctions, tenoient peut-être plus à l'insuffisance de nos connoissances qu'à l'organisation animale et végétale. Cherchons à approfondir une question tant de fois agitée, tant de fois combattue et toujours reproduite avec l'intérêt que présentent les grands sujets de la nature. Abordons la question; le champ des hypothèses qu'elle présente est

assez vaste pour que nous puissions nous y promener et disserter avec les naturalistes de tous les temps : Deus tradidit mundum disputationibus ,etc. Arrachons, s'il nous est possible, un fragment du voile épais qui couvre le sujet dans lequel nous osons entrer. Pénétrons avec les naturalistes de tous les siècles dans le sanctuaire de la nature ; pénétrons-y avec l'assurance qu'inspirent le sentiment du bien public et celui de la gloire. Commençons par cette partie peu connue de l'histoire naturelle organique dont les individus privés de la vie gisent ensevelis et confondus parmi les minéraux. Descendons dans les entrailles de la terre pour y observer la botanique et la zoologie souterraines. Des philosophes de l'antiquité ont prétendu que les matières qu'on appelle pétrifications animales ou végétales, ne provenoient pas des corps vivans c ils out pensé que les pétrifications n'étoient que des formes analogues. aux formes vivantes que la nature a voulu imprimer aux corps mertes, à l'argile, à la pierre et au carbone. Cette hypothèse, à laquelle il semble d'abord qu'on puisse ployer sa raison, mais qu'un examen attentif rejette, trouve peu de partisans de nos jours; elle détruit la proposition des naturalistes modernes sur les deux grands. caractères que nous avons établis pour différencier les corps vivans des corps inertes, puisque les substances de forme organique qu'on appelle pétrifications, se composent de matière inanimée, et n'observent ni la forme vasculaire des corps organisés, ni la forme cristalline des êtres inorganisés. Pourquoi, disent les partisans de cette hypothèse, la nature n'auroit-elle pas imprimé à la matière inerte les formes qu'elle a imprimées à la matière vivante? Pourquoi supposer que ces masses inertes qu'on trouve dans les entrailles de la terre ayant des formes animales et végétales, proviennent d'êtres. dont les analogues vivans n'existent plus ; tandis qu'on peut aussi bien supposer que la nature, extrêmement variée dans ses opérations, a créé des corps inorganiques doués des formes organiques extérieures des êtres vivaus, sans jouir cependant de leur attribution, sans jouir des facultés que donne le feu de la vie?

Nous ne nous attacherons pas'à démontrer l'insuffisance de ces argumens, dont l'invraisemblance repose sur l'histoire géologique du globe. Loin de nous une hypothèse combattue par la philosophie ancienne et moderne, imaginée par des esprits excentriques, dont le scepticisme répugne à tout sentiment d'ordre et de régularité dans les œuvres de la nature! Que ces hommes égarés par un pirrhonisme aveugle, et qui refusent d'admettre que les plantes et les animaux forment lesminéraux; que ces froids contemplateurs de la nature étudient l'histoire naturelle séculaire, et ils pourront alors franchir les bornes étroites d'une ponctualité scrupuleuse, qui rétrécit leur génie et enchaîne leur imagination. Quoi! ces ossemens entiers, ces débris de l'ossature animale et végétale, les palmiers, les rotans, les empreintes de poissons, les vers, les insectes, les conques si multipliées; les fruits de tant de formes, qui ont la dureté de la pierre, ne seroient pas les débris de l'organisation? Je pense le contraire ; et quiconque a médité ce sujet, partage mon sentiment.

Pourquoi les fossiles végétaux qu'on rencontre le plus abondamment dans les entrailles de la terre, appartiennent-ils à la classe des plantes monocotylédones plus souvent qu'à celles dicotylédones? La dureté, la compacité respective des corps ligneux dans ces deux sé-

ries de plantes en donnent-elles une raison suffisante?

Abandonnons le sombre domaine de la botanique souterraine, pour venir nous délasser à la surface de la terre, dans l'étude et la contemplation de la série immense des plantes cryptogames qui cachent sa nudité en même temps qu'elles la fertilisent. Cherchous à découvrir dans la nombreuse famille des algues et des champignons, le point d'union des plantes aux animaux; cherchons dans la chaîne indéfinie des corps naturels le point qui lie les corps organisés locomobiles, aux corps organisés non locomobiles.

Si nous jetous un regard attentif sur les tremelles qu'on regarde assez généralement comme des plantes, nous cherchons en vain en elles les attributions de la végétabilité : on n'y distingue aucune organisation vasculeuse; on ne peut y découvrir les centres de vitalité que nous avons démontré exister dans les plantes ; il n'y a ni fleurs, ni racines, ni feuilles véritables; un tissu mol et gélatineux les compose; elles n'affectent aucune forme déterminée; leur apparition à nos recherches est subordonnée à la circonstance d'un temps humide, qui les distend et nous les fait appercevoir. Enfin toutes les nuances de tremelles que Linnæus a décrites comme espèces, observées avec soin, ne paroissent être que le nostoc, qui se metamorphose à mesure qu'il vieillit, ou qu'il change de localités. Si on observe du nostoc dans un lieu bas et dont la surface soit couverte de pierres, on le voit prendre successivement la forme du tremella lichenoides de Linnæus, et continuant ses observations, on la voit participant des deux, c'est-àdire une partie du nostoc passée à l'état de tremella lichenoïdes et une autre partie conservant encore sa forme. Enfin on voit le nostoe passer successivement aux formes de lichen gélatineux, lichen crispus, lichen rupestris, tremella verrucosa, lichen fascicularis; et ou observe celles-ci se changer elles-mêmes en d'autres plantes, et le lichen granulatus, naître du lichen crispus, etc. Le docteur Carradori a déterminé les circonstances favorables à ces métamorphoses, et n'a rien apperçu dans ces productions qui pût indiquer la présence des sexes. Les recherches de cet auteur ont jeté un grand jour sur la matière qu'il a traitée. On peut consulter l'analyse que nous avons donnée de son mémoire dans les Annales de Chimie. D'après les recherches du docteur Carradori et les travaux de ceux qui l'ont précédé dans ce vaste champ d'observations, nous sommes portés à rejeter les tremelles du domaine des végétaux. Les observations du célèbre Adanson qui a vu les filets du nostoc éprouver des mouvemens de dilatation et de contraction, celles de Félix Fontana, qui a démontré que ses filamens, aiusi que ceux de l'ergot, étoient de véritables animaux qui meurent et reviennent à la vie par la seule action de l'eau; les recherches microscopiques de M. l'abbé Corti sur les tremelles, dans lesquelles il a vu des animaux faire des efforts pour s'éloigner de l'intérieur et s'arrêter vers les bords; celles de M. Scherer, qui a observé le même phénomène sur les tremelles des eaux chaudes. tendent plus à constater l'animalité du nostoc et à le considérer comme ane babitation-de petits animaux, qu'à le classer parmi les plantes.

J'ai observé beaucoup de tremelles dans diverses circonstances; et jamais je n'y ai apperçu de racines ni de semences; j'ai vu ces plantes se mouvoir d'elles - mêmes à mesure que la chaleur solaime les desséchoit; ce qui me porte à penser qu'il faut considérer ces prétendus végétaux comme un produit animal, comme étant l'habitation d'animaux microscopiques qui ont été observés par les ADANSON, les FONTANA, les CORTI, les SCHERER. D'autres considérations concourent encore à me déterminer; c'est que le nostoc analysé chimiquement, fournit tous les produits ammoniacaux de l'animalité, et que plusieurs animaux du monde microscopique, tels que ceux qui habitent les grains ergotés du seigle, périssent et reviennent à la vio comme ceux qui habitent les tremelles, par la seule immersion de l'eau ou l'exposition à la chaleur solaire.

Avant de sortir de la famille des algues, considérons le genre conferva, connu dès le temps de Pline qui en fait mention. Plusieurs plantes de ce genre observées dans des vases d'eaux stagnantes dégagent une multitude d'insectes ailés très-petits qui s'élèvent dans l'air en phalanges confuses, et qui périssent peu d'heures après. J'ai mis dans un vase l'eau verdie par les conferves naissantes; j'ai observé le vase pendant un mois plusieurs fois le jour, et j'ai vu des insectes nombreux en sortir à mesure que les conferves augmentoient la coloration de l'eau. Enfin les insectes cessérent de naître, et la conferve

cessa d'augmenter de volume à la superficie de l'eau.

Quant à la famille des champignons, trop peu connue sous les rapports physiologiques et sous le point de vue d'économie rurale, la considération de leur structure indique que ce sont des plantes dont les fonctions diffèrent des autres végétaux. Cependant l'électricité qui accélère la germination de toutes les semences végétales et qui hâte la végétation, tue constamment les germes des champignons et les champignons eux-mêmes nouvellement développés, phénomènes qui tendroient à les rapprocher des animaux, puisque les germes de ceux-ci, les œufs en général, périssent et ne peuvent éclore s'il survient un orage ou si on leur applique une électricité artificielle; mais des considérations de structure les conservent à l'empire de Flore.

Il résulte de tout ce qui a été dit, que le passage des plantes aux animaux est insensible pour nos sens grossiers et nos instrumens les plus parfaits. Il seroit peu philosophique de dire qu'il y ait des êtres mixtes, des êtres imparfaits qui, participant des animaux et des plantes, étades êtres imparfaits qui, participant des animaux et des plantes, étades et continuité de la chaîne qui les lie. Une telle proposition détruiroit toutes les idées d'ordre et de régularité dans les opérations de la nature; il ne peut y avoir d'ébauches de corps organisés; tout a sa raison suffisante, a dit Bonnet. Les tremelles, les conferves, les champignons, la série innombrable des animaux que renferment les substances lithophites et zoophites qui tapissent le fond des eaux, qui nagent à leur surface ou qui sont attachées à la terre, ont toutes leur fin particulière et une perfection nécessaire à leur existence, pour jouer leur rôle et accomplir leur destinée dans le monde.

Il est donc vrai de dire que tous les êtres organisés ont été projetés dans le même moule plus ou moins modifié, selon les formes nécessaires à charun d'eux, pour établir ainsi l'harmonie du monde animé. Depuis l'éléphant énorme jusqu'a l'animal microscopique, vingt-sept millions de fois plus petit qu'un ciron: depuis le vieux cèdre du Liban dont l'origine s'est effacée de la mêmoire des hommes jusqu'à la plus petite plante, on ne voit qu'une modification du premier plan de la nature organisée. Tous les êtres vivans se touchent par des nuances insensibles, et forment une chaîne continue qui lie

l'homme , les animaux et les plantes.

Si un examen exact de plusieurs cryptogames les sépare de l'empire de Flore, une foule de plantes de la même famille viennent en angmenter la tribu immense. Combien de plantes à peine visibles ou inconnues vivent aux dépens des parties des autres plantes, et les font périr en produisant des maladies de la peau végétale, de la même manière que l'acarus scabiei, et une foule d'autres insectes s'attachent au tissu animal pour produire les maladies cutanées! Tout ce que l'œil appérçoit sur les tiges, sur les feuilles, sur les fruits, et qu'on nomme taches, sont autant de plantes différentes qui se multiplient d'autant plus vite qu'elles sont plus petites, selon une loi constante de la nature, qui leur est commune avec les animaux. Les maladies connues en pathologie végétale sous les noms d'albigo, dicterus, de macula rubiginosa, de tabes, de rubigo cerealium, d'ustilago cerealium. sont dues à une foule de plantes cryptogames, dont la botanique microscopique s'enrichit tous les jours. La rouille des bles est l'effet de la présence du reticularia segetum ; la feuille du rosa arvensis nourrit le mucor rosarum ; le bouleau nourrit l'æcidium betulini ; les fenilles du charme nourrissent la spheria carpini décrite par Hoffman; la mousse nourrit le peziza glabra; le rubus idœus nourrit l'ascophora limbiflora ; les calices de la rose blanche et la surface inférieure de ses feuilles alimentent l'ascophora disciflora de Tode; les feuilles du enicus oleraceus nourrissent le mucor eniceus ; le mucor aceri , qui s'attache au parenchyme des feuilles du sycomore, fait périr cet arbre.

Chaque végétal a sa plante parasite plus ou moins apparente. Les végétaux, ainsi que les animaux, se sous-divisent au-delà du terme de nos sens. L'imagination, qui n'a pas de bornes, les conçoit aussi pelits, aussi multipliés que la métaphysique puisse concevoir la

divisibilité la plus indéfinie de la matière.

L'atmosphère tient en suspension les semences de plantes cryptogames et les œufs des animaux qui s'attachent et se développent partout; les lichens germent sur les pierres, s'y fixent, y enfoncent leurs suçoirs, et solidifient par le mécanisme de la vie les corps aériformes en humus végétal, qui doit servir de matrice à d'autres plantes. l'ai admiré ces phénomènes dans des positions où ces plantes cryptogames inconnues dans nos plaines fécondes commandent l'admiration; j'ai vu sur les Alpes et sur les Apennins la famille immense et indestructible des lichens de toutes couleurs, sur-tout les lichens de couleur d'ocre et de couleur jaune, que leur ténuité fait confondre au premier regard avec l'oxide de fer que les minéraux contienneut souvent. Il est à remarquer que les lichens sont très-peu communs sur les pierres granitiques et siliceuses, sans doute à cause de la plus grande dureté de ces pierres.

C'est ainsi qu'en étudiant l'histoire naturelle des plantes dans ses plus petits détails, le naturaliste, pressant la pensée, se transporte audelà de tout ce que ses yeux contemplent, ose atteindre dans tous ses points le cercle immense de la nature, et se rendre raison des phénomènes imposans de la fertilité toujours croissante des terres incultes et abandonnées à elles-mêmes; c'est ainsi qu'il conçoit l'accrétion de la terre et la diminution visible des eaux de l'Océan, et la chaleur toujours croissante de la planète que nous habitons, par la solidification des corps aériformes, des corps aqueux et de la matière de la lumière dans les viscères végétaux, tandis que la vie animale prépare et fournit la terre calcaire que la chimie hypothétique connoît en état de gaz sous le nom d'azote; c'est ainsi que, d'après l'examen approfondi de la nutrition et des fonctions de tous les corps vivans, il conçoit que les mines métalliques bitumineuses, schisteuses, proviennent des végétaux, et que les carrières granitiques et calcaires proviennent de l'organisation animale.

Il est facile de sentir, d'après ces vues générales des causes finales de l'organisation, que la connoissance de l'histoire naturelle est liée à la métaphysique, car c'est toujours des objets de la nature on des idées purement sensibles, que l'entendement déduit ses notions les plus abstraites. L'histoire du monde est toute entière dans la moindre molécule animée, et l'étude d'une mousse vient nous dévoiler les vérités les plus obscures, parce que l'art d'observer n'est

que l'attention appliquée à un objet particulier.

Nous avons vu les végétaux jouer le rôle le plus important dans la nature; nous les avons vu augmenter la température atmosphérique, fertiliser la terre, accroître son volume, et resserrer dans des bornes plus étroites les eaux de l'Océan; et nous vous avons suffisamment fait sentir l'importance d'une connoissance exacte de la physiologie végétale, pour éclairer l'agriculture, la médecine, la géolo-

gie, l'astronomie et la métaphysique.

Considérons maintenant les corps organiques sous un point de vue plus facile à saisir; considérons—les dans leurs rapports avec nos besoins, avec nos jouissances particulières; examinons—les dans les phénomènes qui lient leur existence à la nôtre, et réciproquement notre vie à la leur. Ce sujet est sans contredit l'un des plus beaux que présente la physiologie végétale: considérons l'analogie, les rapports, les traits de similarité qu'un observe entre la jeune plaute nouvellement germée et l'animal qui n'a point encore surgi à la lumière; examinons les fœtus végétaux et animaux, comparés dans leurs modes de nutrition.

C'est un fait démontré, que les semences ne peuvent germer dans les gaz non respirables, comme l'hydrogène, l'azote et les gaz acides carboniques, mais seulement dans un air oxigéné, et l'expérience a démontré que les plantes arrivées à l'âge adulte, dégagent de l'oxigène; ainsi les végétaux portent en eux la cause qui doit les faire naître; leurs feuilles stimulées par la lumière solaire, produisent l'oxigène, qui doit être considéré comme la cause efficiente, comme la circonstance nécessaire qui donne à la jeune plante renfermée en petit dans les semences, la faculté de rompre ses entraves tégumenteuses pous

l'élever à la vie. D'après cette idée, le pollen ou la poussière fécondante seroit la cause de la conception végétale dans les ovaires végétaux, et l'oxigène seroit la cause secondaire de la génération et la seule qui puisse déterminer l'évolution du germe. Ainsi la nature a volla que les plantes qui dégagent de l'acide carbonique dans l'âge le plus tendre, dégageassent de l'oxigène dans l'âge adulte, parce que jusqu'à cette époque formant des semences, elles avoient besoin de produire aussi un gaz vivifiant pour les faire germer: ainsi l'oxigène que dégagent les plantes a encore un autre bat que celui d'entretenir la respiration animale.

Il est digne de remarque, et sans doute très-intéressant pour l'hygiène, que la seule circonstance qui puisse faire vivre les animaux, soit aussi la seule qui puisse faire germer les plantes; ainsi l'oxigène dié de la nature, l'organisation cesseroit. Telle est la conséquence qu'une logique sévère doit inférer de l'examen de l'action de l'oxigène

sur l'économie animale vivante et sur l'évolution végétale.

Il est à remarquer aussi que les circonstances qui favorisent l'accroissement des plantes dans l'âge adulte, leur deviennent nuisibles dans l'âge le plus tendre. Ainsi la plante qui vient de se dérouler et de s'élever à la lumière, se nourrit dans les premiers momens de sa vie aux dépens du périsperme albumineux de la semence de laquelle l'évolution la fait sortir; de même que le fœtus se nourrit aux dépens des eaux de l'amnios, dans lesquelles il nage: la très-jeune plante ne peut respirer, et ne peut par conséquent décomposer et s'assimiler les alimens extérieurs des plantes adultes; de même que le fœtus ne sau-

roit vivre avec les alimens des adultes.

Mais si les plantes et les animaux présentent quelques traits de simi-'larité dans l'âge tendre, il en est bien autrement dans l'âge adulte, où tout ce qui nuit aux uns est utile aux autres, et réciproquement. Les matières excrémentitielles animales sont l'aliment des plantes, et les matières excrémentitielles végétales sont l'aliment des animaux; et c'est dans le mode de respiration de ces deux séries de corps que se trouvent les preuves de cette proposition. La respiration animale produit le gaz acide carbonique qui nourrit les plantes, et les fenilles dégagent l'oxigène qui seul peut faire vivre les animaux; mais il est remarquable que cet oxigene soit doué de la faculté exclusive de produire l'évolution végétale et l'entretien de la vie animale : ainsi on conçoit que les plantes pourroient exister sans les animaux, et que la vie de ceux-ci leur est subordonnée. Mais en poursuivant ce suiet. nous pourrions démontrer de la manière la plus rigoureuse que les plantes sont les êtres les plus importans de la nature; on verroit les végétaux s'assimiler, et digérer les corps aériformes et aqueux; solidifier la matière de la lumière, passer dans les corps animaux, y subir des changemens, devenir la base solide de la charpente animale qui se juxta-pose sans cesse à la surface du globe.

Mais voulous-nous des preuves de ces propositions? Esquissons quelques phénomènes qui lient les animaux aux plantes, et celles-ci

oux animaux.

XXIII.

En général, on peut dire que toutes les circonstances favorables à la nutrition végétale sont défavorables à la nutrition animale; ainsi

les substances charbonnées, les gaz impurs, le gaz acide carbonique, l'hydrogène azoté, sulfuré, carboné, les émanations putrides, animales, les dissolutions impures qui flottent dans l'air, les gaz septiques, les miasmes de toute nature, les substances putréfiées, les matières excrémentitielles animales, les substances organiques pourries, tout ce qui imprime un sentiment de degoût, d'inappétence, tout ce qui répugne aux animaux, doit être considéré comme l'aliment le plus favorable à la vie végétale, et par conséquent comme délétère pour l'homme et les animaux.

Les végétaux dégagent de l'oxigène et absorbent le gaz acide carbonique; tandis qu'au contraire, les animaux absorbent et expirent le gaz acide carbonique, et si on veut modifier cette proposition, qui se déduit d'expériences certaines, il résulte que les uns et les autres. périssent : ainsi la vie des plantes est subordonnée à la vie animale, et vice versa. Ces transitions éternelles des corps ou des produits animaux et végétaux les uns dans les autres, établissent une dependance réciproque entre tous les êtres vivans; des expériences faites en petit ont prouvé ces faits. Un animal sain et une plante saine. placés dans un vase perméable à la lumière et imperméable à l'air, se sont nourris mutuellement pendant un temps considérable. Le premier, par l'acte de la respiration, vicioit l'air, le combinoit à l'état de gaz acide carbonique, qui l'eût fait périr si le végétal, avide de ce gaz, ne l'eût absorbé et décomposé pour le ramener à l'état d'air respirable pour l'animal, qui le respirant une seconde fois, le dispose de nouveau à devenir le pabulum de la vie végétale.

Tels sont les résultats des expériences des Hales, de Bonnet, de Priestley et de Sénebier, sur les sécrétions végétales; résultats que nous avons voulu présenter, mais qu'une suite d'expériences faites par Saussure fils et par Spallanzani modifient.

Ce n'est, disent ces naturalistes, que lorsque la lumière solaire plane avec intensité sur les végétaux, que ceux-ci dégagent de l'oxigène. Les expériences de Spallanzani démontrent que dans la circonstance de l'action des rayons solaires ils en dégagent très-peu, et comme ils n'en dégagent jamais la nuit, ni dans un jour sombre ou pluvieux, et qu'au contraire, il est démontré qu'ils dégagent dans ces circonstances de l'acide carbonique, il résulte, calcul fait, qu'ils fournissent beaucoup plus d'acide carbonique que d'oxigène; ainsi il faudra chercher ailleurs que dans les plantes la source de l'air vital. Le célèbre naturaliste de l'école de Pavie, dont l'imagination étoit aussi ardente que ses expériences étoient certaines, se demandoit si les eaux de la mer ne se décomposoient pas pour produire l'air vital; et il avoit entrepris la solution de cette question importante, lorsqu'une mort imprévue vint l'enlever aux sciences et aux lettres.

Toutefois nous devons observer que, quoique des expériences faites par des physiciens célèbres aient établi toutes les propositions et les conclusions que nous venons d'énoncer, on ne doit point encore les considérer comme règles générales, parce que les expériences n'ont été faites que sur quelques végétaux, et que les conséquences qu'on a inférées ne peuvent être proposées comme loix applicables

à tous. Voyez pour la continuation de ce sujet, les considérations de Henri Tollard mon frère , G. III. (C. TOLLARD ainé. )

#### 6. III. VEGÉTAUX CONSIDÉRÉS COMME CRÉATEURS DES MINERAUX.

C'est une proposition généralement admise comme vraie que les corps inorganises proviennent des corps organisés, animaux ou plantes. L'étude de la nature dans ses éternels effets, a donné lieu aux naturalistes d'établir cette assertion, comme un axiome en histoire

La géologie a fourni les hypothèses, sur lesquelles cet axiome se fonde; mais ses preuves reposent plus particulièrement sur les phénomênes subséquens du mouvement organique, sur la nutrition en genéral.

La fonction importante de la nutrition assimile aux êtres vivans des substances alimentaires fluides et aériformes, qu'un mécanisme vital inconnu transforme et solidifie en substances inertes, qu'on trouve dans la composition organique des plantes et des animaux, Tels sont la chaux, le carbone, le fer, l'or, diverses substances salines simples , binaires et ternaires, etc.

Le terme de la vie arrivé, la désorganisation de ces êtres rend à la nature les diverses parties dont ils se composent, soit que ces parties séparées de l'atmosphère ou des alimens n'aient subi aucun changement, ou qu'elles aient été modifiées, composées ou décom-

posées par les forces vitales.

Cette désorganisation achevée, les substances qui, avant cette analyse spontanée, composoient l'être animé, sont attirées selon les loix des attractions vers leurs analogues, forment la terre que nous habitons et l'espace qui nous environne : ainsi la chaux que l'action vitale prepare plus abondamment, et les diverses substances salines se juxta - posent aux montagnes où on voit tant de traces de destructions animales.

Le carbone forme les mines bitumineuses où on voit encore l'empreinte d'espèces de plantes, dont les pareilles inconnues parmi nous, attestent assez les grandes catastrophes dont la terre a été le théâtre.

Le fer, l'or et les autres métaux sont attirés molécules à molécules vers les masses métalliques pures ou oxydées répandues dans la nature.

L'hydrogène le plus léger des fluides atmosphériques s'élève dans les régions célestes où les anciens philosophes l'ont connu sous le nom d'éther. Et la, si une étincelle électrique vient l'allumer, il forme en se combinant à l'oxygène les détonnations qui produisent les pluies d'orages.

L'azote et l'oxygène moins légers que l'hydrogène occupent la ré-

gion moyenne de l'atmosphère.

Le gaz acide carbonique, le plus pesant de tous, se fixe à la surface de la terre pour la fertiliser; parce qu'il est le pabulum de la vie

C'est ainsi que des débris de l'organisation se composent les êtres inorganisés. Mais, c'est sur-tout dans la composion des montagues calcaires et des mines charbonneuses qu'il faut observer les

effets de la chimie de la nature, dont le temps et l'espace seuls ont pu nous fournir les résultats. C'est dans l'étude de la botanique et de la zoologie souterraines qu'on trouve la démonstration de cette hypothèse (si toutefois une hypothèse est une démonstration).

D'après ce qui a été dit, il faut admettre cette conséquence, que toua les corps de la mature passent successivement de l'état de tissu vas-calaire qui appartient aux seuls corps vivans à celui de cristallisation qui est une attribution exclusive de la matière inerte. Mais cette conséquence trouve sa preuve dans l'observation des diverses époques de l'ossification et de la lignification.

Un tiesu meu et vasculaire compose un jeune animal ou une plante, qui, depuis peu de temps, a subi·l'évolution. La nutrition remplit peuà-peu les mailles de ce tissu; et quand tous les vaisseaux qui la composent sont pleins, la nutrition faisant ses derniers efforts les engosge, les obstrue, les ossifie, les oblière; enfin voilà l'être organisédevenu une matière inorganique; ou, en d'autres termes, voilà la mort
naturelle. Ainsi tous les efforts de la vie tendent à amener la mort, et
celle-oi n'est qu'une couséquence du mouvement des organes.

Il faudroit maintenant à l'appui de ce que je viens d'énoncer sinon des faits plus sensibles, au moins plus démonstratifs, car on peut objecter que les corpa inorganisés qu'on trouve dans les corps vivans y ont été portés par les divers canaux de la nutrition. Une telle objection est insoluble, car pour la résoudre complètement, il faudreit voir la nature procéder à la formation du tissu ligneux ou de la trame osseuse ; et ce n'est que par abstraction que nous raisonnons sur la formation des solides vivans; tout ce que nous savons sur cet objet est hypothétique. Mais quelle science n'a pas ses obscurités? Faut-il donc, parce que la synthèse nous manque pour faire un corps animé, désespérer de connottre jamais les ressorts de la vie ? Ce n'est que par des idées abstraites et en s'élevant par l'imagination au-delà des sens, qu'on peut appeacevoir le jeu de l'organisation, ses effets peu sensibles et ses résultats. Toutefois ce sujet n'est peut-être pas entièrement hypóthétique : des expériences ont appris qu'un animal nourri alternativement d'alimens culorés et non colorés, a formé des couches osseuses alternativement blanches et rouges; or la matière calcaire qui composoit les os ne pouvant être présumée exister antérieurement dans ces alimens, il est démontré ou au moins très-vraisemblable que cette matière a été composée dans les viscères animaux.

Une plante élevée et nourrie dans des vases remplis d'eau distillée seule, a fourni à l'analyse chimique tous les produits fixes, volatils et fluides qu'en retrouve dans la même espèce de plante qui a végété dans la terre. La physique végétale et la chimie expliquent ce phénomène, en disant que l'eau absorbée se décompose pour fournir son hydrogène qui forme le solide végétal, tandis que son oxigène s'exhale pour purisfier l'air.

C'est une vérité bien constatée en physique végétale, que le gas acide carbonique dépose son carbone dans les plantes, et que son oxigené s'exhale pour le même but que celui de la décomposition de l'eau dans les utricules des plantes.

Quant à l'azote si abondant dans la nature, Chaptal dit, que les

plantes l'absorbent et qu'elles le rendent à l'air; je pense non-seulement qu'elles l'absorbent, mais encore qu'elles le digérent en partie pour s'en nourrir et le solidifier en elles.

Quoique ces idées de transformation de la matière par les forces organiques paroissent d'abord paradoxales, elles deviennent familières à quiconque étudie la physiologie des plantes.

Voilà donc des gaz qui se convertissent en bois, en gommes, en

résines, en sels, etc., par l'acte de la végétation.

Je passe aux animaux. L'organisation ici étant plus compliquée, on ne peut expliquer chimiquement la formation des os; parce que le mécanisme de l'élaboration vitale de la matière osseuse nous est incounu et que les élémens de la chaux qui entrent pour une partie dans la composition osseuse n'ont été qu'apperçus et non démontrés par les efforts des chimistes. Ainsi dans l'état actuel de la physique animale, on est réduit à dire que les molécules osseuses se séparent du sang pour se déposer molécules à molécules dans un cylindre membraneux, état primitif des os.

Pour éclairer cette question, il faudroit qu'il fût prouvé que l'azote entre dans la composition de la chaux, selon le soupçon des chimistes modernes, et particulièrement de Fourcroy; alors on expliqueroit plus facilement comment les animaux, dans lesquels l'azote prédomine, préparent la chaux qui est la base solide de leur squelette.

Sous ce point de vue, et d'après ce que je viens de dire, la physique des plantes est plus avancée que la physique des animaux.

D'après ce qui a été exposé, on conçoit pourquoi la matière calcaire et la matière charbonneuse sont les deux substances les plus abondamment répandues dans la nature. Si rien n'arrête les progrès rapides de la chimie animale et de la physique végétale, il sera démontré un jour que ces deux substances se composent par la vie, et que peut-être elles se décomposent ensuite en tons les corps, que nous appelons élémentaires. Cette assertion acquerra d'autant plus de force, qu'on décomposera un plus grand nombre de corps encore indécomposés.

Je termine en rapportant quelques observations qui viennent à l'appui de ce que j'ai dit. On sait que les canaux s'obstruent en peu d'années par des plantes aquatiques, qui se convertissent en tourbe, dans laquelle on trouve abondamment de l'oxide de fer. Cette tourbe ôtée, les canaux s'obstruent de nouvean par une autre tourbe où le fer est encore manifeste en très-grande quantité. On peut conclure de cette observation, que les plantes composent ce fer avec d'autant plus de fondement, que le sol environnant ne contient aucun indice d'oxide de ce métal, et cette dernière circonstance se rencontre souvent.

La couleur rouge que les feuilles prennent en automne, ne provient-elle pas de la présence de l'oxide de fer, de même que de celle u'un acide ou d'une matière colorante?

Les plantes marécageuses, comme les spiagnum, les phellundrium, les nombreux carex, forment-elles dans leurs viscères le fer qu'elles contiennent, ou le tirent-elles du sol où elles sont fixées?

C'est un phénomène digne d'attention, que les feuilles prennent

que reon realisar se fine à l'oxide de fer que la présence moindre ace ittude rente, a me a ra dans un temps ou les raineaux de communication de rectuée avec la tige sont oblitères, parce qu'alors la rectue de dangues de servit une experience à faire, de servit realisant de principal de la rente de plante, confiendant et au des la rente de feuilles ne sont pas encore colorées, la rise dans la rente des revisent est moins rouge qu'en automne, la rise de la rente de leur force de végétation. La raine de la rise epoque où l'action vitale cesse dans les leurs la raine de leurs addres tembent sur la vase qu'ils colorent en teurs le raine de leurs addres tembent sur la vase qu'ils colorent en teurs le leur la rente de leur sépare?

tino desector un sur agree ou en les maturalistes ; savoir : si les plantes

became in a substant metalliques.

Note a conserve on authorized sont hypothétiques, je répondition que le la tout e min murent que par des hypothèses qu'on actioners and neuronneure de minimalies: enfin je dirois avec Bonnet, I hat the blue conserve de minimalies enfin je dirois avec Bonnet, I hat the blue conserve de minimalies authorized que si elle étoit moins actions a de marcher de feure L'illiand.)

NEW COUNTY MINERALES. Voyes DENDRITES et STILLOUISE PUR'S

VECETUL PETRIFIES. On les trouve principalement dans les terrents submineux. Foyes Bois agatisé, Bois permités, et les armées Fossiles, Pétrification, Houselle, Tripole, Par.

VEIGELE. Il cigelia arbuste à rameaux tétragones, à femilies opposées, péticlées, ovales, aiguës, dentées, veinées, velues sur les veines, et à fleurs rouges, ordinairement trois ensemble sur un même pédoncule dans les aisselles des feuilles et à l'extrémité des rameaux, qui forme un genre dans la pentandrie monogynie.

Ce genre offre pour caractère un calice à cinq divisions aubulées et droites; une corolle monopétale, infundibuliforme, à tube velu intérieurement, à limbe divisé en cinq parties obtuses; cinq étamines; un ovaire supérieur tétragone, tronqué, glabre, à style sortant de la base de l'ovaire, et à stig-

mate pelté plane.

In fruit est une semence nue.

La veigèle croît au Japon. Il est figuré pl. 105 des *Illustra*turus du Lamarck. (B.)

VEINE DE MEDINE. C'est le Dragoneau de Médine.

/ (β, )

S ANIMAUX, Venæ, φλίζις. Ce sont des

VEI 95

canaux membraneux de différens diamètres, destinés à rapporter au cœur le sang de tout le corps. Elles reprennent, aux extrémités des plus petites artères, le sang dont elles ont arrosé tous les organes, et le font remonter, au moyen de valvules placées à diverses distances, à l'oreillette et au ventricule droits du cœur. La tension et la fermeté des fibres musculaires dans la jeunesse, aide le sang veineux à remonter vers le cœur, et la force avec laquelle le sang artériel est poussé jusqu'aux plus fines artères, contribue peut-être à refouler cette liqueur dans les rameaux veineux, car ceux-ci n'ont point de pulsation et de contraction sur eux-mêmes comme les artères ; et leurs valvules empêchent le sang de redescendre. Quand on veut remplir les veines de sang, on les lie dans les parties supérieures, comme dans la saignée; au contraire, ce même moyen empêche le sang artériel de descendre dans les membres, et on le met en usage pour prévenir les hémorragies dans les amputations.

Nous disons aux mots ARTÈRES, CIRCULATION, COUR et SANG, quelles sont les différences entre le sang artériel et le

sang veineux. On pourra les consulter.

Lorsque le sang veineux est parvenu au ventricule droit du cœur par la veine sous clavière, il est renvoyé aux poumons par l'artère pulmonaire. C'est dans ce viscère qu'il subit un grand changement par l'action de l'air. (Voyez Respiration et Poumons.) Il devient d'un rouge plus vif, et prend toutes les qualités du sang artériel; il sort ensuite des poumons par la veine artérieuse ou pulmonaire, et se rend au ventricule gauche du cœur, lequel le renvoie à toutes les par-

ties du corps par les artères.

Le sang artériel est destiné à porter la nourriture aux différens organes du corps; les veines rapportant ce même sang appauvri par la perte de ses qualités nutritives, reçoivent le chyle, la lymphe et les autres humeurs capables de réparer ces qualités; l'assimilation exacte, la sanguification, ne s'opèrent que dans les poumons. Le système veineux restitue ce que le système artériel dépense. Dans la jeunesse, le systême artériel agissant avec force, porte beaucoup de nourriture aux organes, de sorte que l'accroissement est rapide; et le sang veineux ne pourroit pas suffire à cette grande dépense, si les jeunes animaux ne mangeoient pas abondamment. Au contraire, dans la vieillesse l'action du système artériel se ralentit par la rigidité que ces organes ont acquise, de sorte que le sang veineux s'enrichit et s'augmente de tout oe que le sang artériel ne dépense pas. Aussi, c'est à cet âge qu'arrive la pléthore veineuse, et qu'il ne se fait plus d'accroissement, et c'est encore par cette raison que les vieillards ont moins de besoin de manger que les jeunes gens. L'abondance du sang veineux dans les vieillards les rend sujets aux engorgemens de la veine porte, aux congestions sanguines du mésentère et du bas-ventre, aux hémorroïdes et aux varices. Ils ont le foie, la rate et les principaux viscères, remplis d'un sang noir, épais, stagnant, que les anciens paroissent avoir regardé comme l'atrabile. Le foie étoit, selon eux, le commun rendez-vous du système veineux, et le cœur, celui du système artériel; mais si le foyer principal du sang noir et veineux est le foie et quelques autres viscères du basventre; le foyer du sang rouge et artériel est les poumons et les principaux organes de la poitrine. De ceux-ci dépend la vigueur, l'accroissement du corps; des premiers viennent la foiblesse, les incommodités du vieil âge, et quelquefois la vi-

vacité de l'esprit. (V.)

VEINES DE BOIS. On donne ce nom, dans l'art de l'ébénisterie, aux bandes ou rayures colorées, droites ou courbes, plus ou moins larges, plus ou moins claires, qu'on apperçoit à la surface d'un bois poli, et qui tranchent avec le fond de sa couleur. Ces sortes de veines ajoutent beaucoup à la beauté des bois employés soit massifs, soit en placage. Le noyer, l'acajou et le mancenillier en ont de très-sensibles: dans ce dernier bois sur-tout, elles sont si multipliées et disposées si irrégulièrement, qu'une table de mancenillier ressemble à une table de marbre brun veiné. Quand, pour faire des meubles tels que des armoires, des bureaux, des commodes, &c. l'ébéniste assemble plusieurs pièces du même bois ou de bois différens, son art et son adresse consistent à assortir ces pièces de manière que les veines différentes qui se trouvent dans leur tissu, présentent, par leur mélange et leur rapport, un coup d'œil agréable. Quelquefois, au moyen de ces veines on imite, dans le placage, des desseins grossiers. La manière dont elles se forment dans le bois n'est pas facile à expliquer. Lorsqu'il est dans toute sa fraicheur et qu'il vient d'être poli, les veines qu'il offre alors sont moins apparentes ou plus claires qu'au bout de quelques années; leur couleur propre se renforce à mesure que le bois vieilits et ce changement a lieu beaucoup plutôt quand les meubles d'ébénisterie restent continuellemeut exposés au grand jour; ce qui semble prouver que les veines dont il s'agit sont dues en partie à l'influence de la lumière. Voyez les articles ARBRE, Bois et Végétaux.

Les feuilles ont aussi leurs veines. Ce sont de petits filets plus ou moins déliés qui forment, par leurs différentes direc-

97

tions et par leur croisement, une espèce de réseau entre les nervores principales qu'on remarque à la surface des feuilles.

VEINES MÉTALLIQUES. Voyez FILONS et MINES.

VEILLE (fauconnerie). On veille un oiseau de vol quand, pour le dresser, on l'empêche de dormir. (S.)

VEIRAT. C'est le nom des petits maquereaux sur quel-

ques ports de mer. Voyez au mot MAQUERRAU. (B.)

VEISSIE, Weissia, genre de plantes cryptogames de la famille des Mousses, introduit par Bridel, et dont le caractère consiste à avoir un péristome de seize dents; des fleurs dioïques; les mâles en tête. Il a pour type le bry paludeux de Linnæus. Voyez au mot BRY et au mot Mousse. (B.)

VÉLAGUE, Velaga, genre établi par Gærtner aux dépens des pentapètes de Linnæus. C'est le même que le Pré-ROSPERME de Schreber. Voyez ce mot. (B.)

VELANI, nom oriental d'une espèce de chêne, dont on emploie la cupule du gland dans la teinture noire. Voyez au mot Chène. (B.)

VELAR, Erysimum, genre de plantes à fleurs polypétalées, de la tétradynamie siliqueuse et de la famille des Cructpères, dont le caractère consiste en un calice de quatre folioles conniventes ou fermées; une corolle de quatre pétales; six étamines, dont deux plus courtes; un ovaire supérieur, accompagné de deux glandes et surmonté d'un style à stigmate capité.

Le fruit est une silique quadrigone.

Ce genre, qui est figuré pl. 564 des Illustrations de Lamarck, renferme des plantes à feuilles alternes, entières ou dentées, et à fleurs disposées en épis terminal. On en compte une quinzaine d'espèces, la plupart d'Europe, et dont les plus communes ou les plus importantes à connoître sont:

Le Velar des boutiques, qui a les siliques rapprochées des épis, et les feuilles irrégulièrement dentées et comme rongées. Il est annuel, et se trouve par toute l'Europe, autour des villes et des villages, sur les vieux murs, parmi les décombres. On l'appelle vulgairement la tortelle, l'herbe du chantre. Les feuilles ont une saveur salée, gluante, et s'emploient en décoction dans la toux invétérée, dans l'enrouement et l'extinction de voix. On en prépare un sirop, appelé sirop du chantre, parce qu'il est souvent utile à ceux qu'un excès de chant a faitgués. On en fait moins usage aujourd'hui qu'autrefois. Ventenat croit qu'il faut le rapporter aux Sysimbres. Foyez ce mot.

Le VELAR DU CHARPENTIER, Erysimum barbarea Linn., 2 les

feuilles inférieures en lyre, à lobe terminal arrondi, et les superieures presque ovales et dentées. Il est vivace, et se trouve par toute l'Europe, sur le bord des fossés, le long des ruisseaux, dans les champs un peu humides. Il est vulgairement connu sous le nom d'herbe aux charpentiers ou d'herbe de Sainte-Barbe. Il reste verd pendant l'hiver, et passe pour détersif et vulnéraire. On s'en sert fréquemment dans les campagnes pour accélérer la guérison des blessures.

Le Velar alliaire a les feuilles en cœur. Il est vivace, et se trouve en Europe dans les lieux ombragés et cultivés, c'est-à-dire dans les bosquets des jardins et les parcs. Il s'élève d'un à deux pieds, et ses larges feuilles ont une odeur d'ail très-marquée. Les vaches et les poules qui en mangent donnent du lait et des œufs qui ont son odeur. On l'ordonne en décoction dans l'asthme et les coliques venteuses, et en cataplasme contre la gangrène. (B.)

VELELLE, Velella, genre de vers radiaires qui offre pour caractère un corps libre, elliptique, cartilagineux intérieurement, gélatineux à l'extérieur, ayant sur son dos une crête élevée et tranchante insérée obliquement, et, en dessous,

une bouche centrale.

Ce genre n'est composé que de deux espèces, dont l'une avoit été placée par Linnœus parmi les méduses, et l'autre, par Forskal, parmi les holoturies; il a aussi beaucoup de rapports avec les physalides, avec qui il est confondu par les matelots, sous le nom de frégate ou de galère. Il est appelée valette dans la Méditerranée.

Les velelles sont ovales et applaties. Au-dessus de leur dos est une membrane de la largeur du corps, élevée, roide, qui leur sert comme de voile pour se conduire sur la surface des eaux. Cette membrane ressemble à une crête, et ne tient au corps que par son milieu, ses extrémités étant libres, ce qui donne à ces animaux les moyens de s'orienter à leur volonié.

Du reste, ces velelles ont la conformation des méduses; elles sont gélatineuses, phosphoriques, et causent, comme elles, des démangeaisons lorsqu'on les touche. Leur bouche est placée de même; ainsi, tout ce qu'on a dit de général à l'article de ces dernières, leur convient. (V. au mot Méduse.) On les mange frites sur la Méditerranée, au rapport de Forskal.

La VALELLE MUTIQUE est ovale et striée concentriquement. Elle a été figurée par Brown, Hist. nat. de la Jamaique. Elle se trouve

sur l'Atlantique et la Méditerranée.

La VALELLE TENTACULÉE est ovale et a des tentacules blancs autour de la bouche. Elle est figurée dans Forskal, Fauna Arabica, tab. 26, fig. K, et dans l'Encyclopédie, partie des Vers, pl. 90, fig. 3 et 4. Elle se trouve sur la Méditerranée. (B.)

VELÈZE, Velezia, plante herbacée à tige très-rameuse, dichotome, à feuilles alternes, linéaires, à fleurs axillaires



- Trichode comete .
  Trichode poisson.
  Trichode longite queue.
  Tritonie clavigere .
  Tubipore musique .
  Tubulaire entiere .
  Vaginelle d'eprimée .
  Vellelle tentaculee
- 9. Vérétille Phalloide. 10. Volvoce spherule. 11. Vorticelle limacine. 12. Vorticelle utriculée. 13. Vorticelle hémispherique. 14. Vorticelle rotatoire. 15. Loanthe d'ellis.

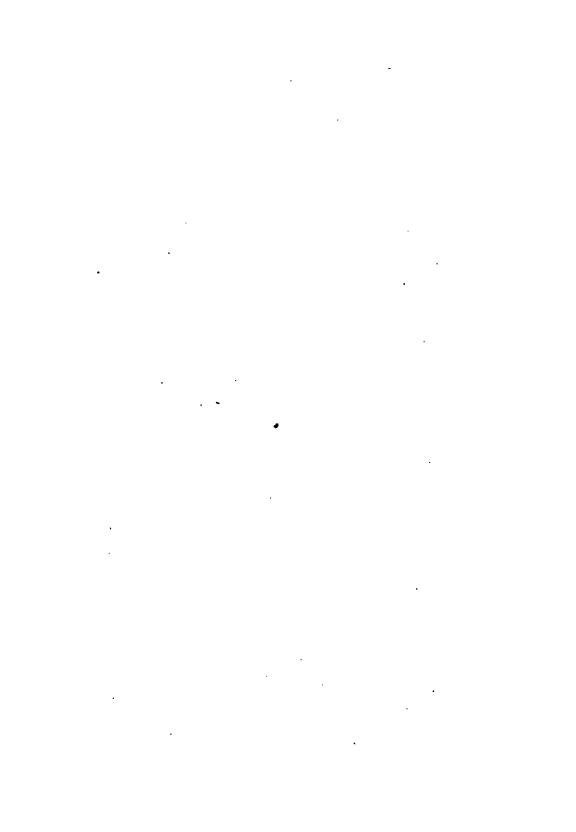

presque sessiles, qui forme un genre dans la pentandrie di-

gynie et dans la famille des CARYOPHYLLÉES.

Ce genre offre pour caractère un calice tubuleux, alongé, grêle, à cinq dents; une corolle de cinq pétales onguiculés, très-courts, à onglets filiformes, à lames échancrées; cinq étaminés; un ovaire supérieur, surmonté de deux styles.

Le fruit est une capsule cylindrique, uniloculaire, qua-

drivalve au sommet.

La velèze est annuelle, et se trouve très-abondamment dans les champs des parties méridionales de l'Europe. (B.)

VELLA, Vella, genre de plantes à fleurs polypétalées, de la tétradynamie siliculeuse et de la famille des CRUCI-PÈRES, qui offre pour caractère un calice de quatré folioles droites; une corolle de quatre pétales onguiculés, ouverts au sommet; six étamines, dont deux plus courtes; un ovaire supérieur oblong, surmonté d'un style à stigmate en tête.

Le fruit est une silicule globuleuse, à cloison plane, obtuse, deux fois plus longue que les valves, et à loges oligo-

spermes.

Ce genre, qui est figuré pl. 555 des Illustrations de La-

marck, renferme deux espèces.

L'une, le Vella annuel, a les feuilles pinnalifides et les

siliques pendantes. Il est annuel et vient en Espagne.

L'autre, le Vella faux cytise, a les feuilles entières, presque ovales, ciliées, et les siliques droites. Il est frutescent, et se trouve aussi en Espagne. (B.)

VELLÈJE, Velleïa, genre de plantes établi par Smith dans la pentandrie monogynie et dans la famille des CAMPANULACEES. Il offre pour caractère un calice de trois folioles; une corolle tubuleuse, à limbe à quatre divisions ouvertes; une capsule supérieure, uniloculaire, à quatre valves, et contenant un grand nombre de semences imbriquées.

Ce genre est très-voisin des Goodénies et des Scavoles. (Voyez ces mots.) Il renferme une plante sans tige qu'on

trouve en Australasie. (B.)

VELOURS ANGLOIS, nom donné par les marchands à une coquille du genre cône, qui a été figurée pl. 17, fig. C de la Conchyliologie de Favanne, et qui vient de la mer du Sud. Voyez au mot Cône. (B.)

VELOURS VER'T de Geoffroy. C'est le gribouri soyeux.

Voyez GRIBOURI. (O.)

VELTHEIME, Veltheimia, genre de plantes à fleurs incomplètes, de l'hexandrie monogynie, qui a été établi par Gleditsch, aux dépens des aletris de Linnæus. Il présente pour caractère une corolle tubulée, à cinq dents; point de calice; six étamines insérées au tube de la corolle; un ovaire surmonté d'un seul style.

Le fruit est une capsule à trois loges monospermes et à trois

ailes membraneuses.

On compte quatre espèces à ce genre, toutes propres au Cap de Bonne-Espérance. Les deux plus connues sont:

Le Veltheime a feuilles vertes, qui a les feuilles lancéolées, plissées, ondulées, obtuses, les divisions des fleurs arrondies et droites. C'est l'aletris du Cap de Linnæus. (Voyez au mot Aletris.) On le cultive fréquemment dans les jardins. Sa racine est charnue et sa hampe contournée.

La Veltheime uvaire a les feuilles ensiformes carénées et la hampe alongée. C'est l'aloe uvaria de Linnæus (B.)

VELU, nom spécifique d'un poisson du genre Baliste, Balistes tomentosus Linn. Voyez ce mot. (B.)

VELUE, nom donné par Goëdart à une chenille qui paroît être celle du bombix caja. (L.)

VELVOTTE, nom vulgaire d'une espèce de linaire commune dans les champs. Voyez au mot Linaire. (B.)

VENAISON (vénerie), chair et graisse du cerf. Lorsqu'il a beaucoup d'embonpoint ou de venaison, il est plus facile à forcer et meilleur à manger. Les cerfe de dis cors et les vieux cerfs sont ceux qui ont le plus de venaison; mais au temps du rut, elle contracte une odeur et un goût très-désagréables. Voyes CERP. (S.)

VENANA, Venana, arbre à feuilles alternes, ovales, rétuses, coriaces, glabres, à fleurs disposées en grappes lâches, terminales, sessiles et réunies au sommet de pédoncules très-larges et comprimés.

Cet arbre, qui forme un genre dans la pentandrie monogynie, et qui est figuré pl. 131 des *Illustrations* de Lamarck, offre pour caractère un calice court à cinq lobes; une corolle de cinq pétales ovales, arrondis; cinq étamines fertiles et un grand nombre de filamens stériles; un ovaire supériour, surmonté d'un style à stigmate obtus, presque trigone.

Le fruit est inconnu.

Le venana croît à Madagascar. (B.)

VENCU, nom chinois du Jambosier. Voyez ce mot. (B.) VENDANGETTE. Voy. GRIVE et MAUVIS. (VIEILL.)

VENDLANDE, Wendlandia, arbrisseau grimpant à rameaux cylindriques, striés, velus dans leur jeunesse, à seuilles alternes, pétiolées, ovales en cœur, glanduleuses, nucronées, très-entières, veinées, un peu velues en dessous,

et à seurs petites, blanches, velues à l'extérieur, naissant sur

de petites grappes axillaires et velues.

Cet arbrisseau forme, dans l'hexandrie hexagynie, un genre qui a pour caractère un calice de six folioles; une corolle de six pétales; six étamines; six ovaires supérieurs.

Le fruit est composé de six capsules uniloculaires et mo-

nospermes.

· La vendlande se trouve en Caroline. (B.)

VÉNÉRICARDE, Venericardia, genre de testacés fossiles de la classe des Bivalves, qui offre pour type caractéristique une coquille suborbiculaire, inéquilatérale, munie de côtes longitudinales à l'extérieur, ayant deux dents cardinales obliques non divergentes.

Ce genre a été établi par Lamarck. Il comprend deux coquilles fossiles qu'on trouve aux environs de Paris, et qui sont remarquables par leur épaisseur. L'une, la Vénéricarde, imbriquée, est figurée dans la Conchyliologie de Lister, tab. 497, fig. 52, et l'autre, la Vénéricarde a côtes applaties, l'est dans les Fossiles de Knorr, vol. 2, tab. 23,

fig. 5. (B.)

VENERIE. Lorsque, dans le premier âge du monde, la terre étoit encore couverte de forêts et de landes habitées par une multitude d'animaux, l'homme, encore en petit nombre et ne formant que des hordes rares et éparses, n'avoit pas besoin d'user de stratagêmes pour surprendre et tuer les bêtes sauvages, dont la chair lui servoit de nourriture et la peau de vêtemens; elles ne le fuyoient point, elles partageoient avec lui les fruits d'une végétation vigoureuse, comme elles voulurent partager ses récoltes dès qu'il fut devenu cultivateur; et le plus souvent alors il fut dans la nécessité de s'en défendre, loin d'être forcé de les chercher et de les attaquer. C'est ainsi que dans les vastes solitudes de quelques contrées méridionales de l'Amérique, où des forêts épaisses et aussi anciennes que le globe, entretiennent une fraicheur et une ombre éternelles, le sauvage, disséminé sur un sol que la nature a peuplé d'une foule innombrable de ses productions et qu'elle semble s'être réservé comme son propre domaine. sans crainte comme sans ambition, n'y détruit les êtres vivans dont il est entouré que pour ses besoins; il ne prend aucun plaisir à les tuer; il ne les harcèle pas inutilement, et leur multiplication est pour lui un vrai bienfait de la nature, auquel il n'a garde de s'opposer. Les armes qu'il emploie ne portent point au loin la terreur par des explosions retentissantes; il va seul; sa marche est légère; ses pieds, qu'aucune chaussure ne contraint jamais et presque aussi flexibles que ses mains, ne décèlent pas son approche par un bruit inquiétant; son corps absolument nu, se glisse avec aisance et souplesse entre les branches des arbres et les lianes, les fait à peine plier et n'avertit pas de son passage; le gibier est percé de ses flèches avant d'avoir été effrayé, et les mêmes traits atteindront d'autres animaux avec une égale facilité.

A mesure que, sur notre continent, les hommes ont formé de grandes réunions, les défrichemens ont dépouillé la terre de ses antiques futaies; des besoins réels ou factices ont commandé autour de ces sociétés tous les genres de destructions. Les animaux sauvages poursuivis de tous côtés par des attroupemens bruyans et nombreux, n'eurent plus pour refuge que l'enceinte de quelques bois, au lieu des immenses forêts qui leur servoient de demeure; ils cessèrent d'y trouver la tranquillité, et ils passèrent du calme de la solitude aux agitations d'une existence inquiète et continuellement menacée; le soin de leur propre conservation les rendit farouches à l'excès et aiguisa pour ainsi dire leur instinct; ils opposèrent la ruse à la force, et l'homme eût renoncé à les atteindre, s'il n'eût appelé à son aide une de leurs espèces, dont il sut mettre à profit le naturel carnassier, perfectionner l'intelligence, diriger la docilité, au point de la priver de toute volonté pour la soumettre absolument à la sienne. Des meutes de chiens, divisées en cohortes actives, devinrent les ennemis implacables des animaux dont ils partageoient naguère la vie sauvage et agitée. Il s'établit une sorte d'association guerrière entre l'homme et le chien : afin de rendre leur course moins inégale, le premier se servit encore des chevaux; la chasse cessa d'être un objet utile; l'appareil dont on l'environna en fit un des apanages du luxe et de la puissance; on lui traça des loix, des formules, une étiquette; et ce qui n'est que l'effet tout simple du besoin dans l'homme de la nature, devint ches los nutions civilisées un art et presqu'une science, à laquelle on a donné le nom de vénerie.

Et cut art fut en honneur dès les temps les plus anciens; la mythologie le consacra en lui donnant des dieux pour inventeurs et pour protecteurs; Apollon et Diane l'enseignèrent à Chiron pour récompenser sa justice, et Diane fut considérée comme la décase des chasseurs. C'étoit pour les Grecs une occupation, à laquelle ils attachoient beaucoup d'importance; Persee passoit ches eux pour le plus ancien des chasseurs; Alexandre, Cyrus, et d'autres grands hommes de la Grèce, firent de la chasse un exercice favori, et Xénophon, aussi penommé par ses talens militaires que par son savoir, exilé-

VEN

103

après sa fameuse retraite des Dix-Mille, composa les Cynégétiques ou Traité de la Chasse, sur les bords de la Selenonte, non loin du mont Pholoë, dont les forêts nourrissoient une quantité de cerfs et de sangliers, et près de la statue même de Diane. Les Romains s'adonnèrent aussi à la chasse et en firent une affaire importante: c'étoit l'amusement de la jeunesse de Rome. Emilius donna au jeune Scipion un équipage de chasse semblable à ceux des rois de Macédoine. Jules César, Pompée étoient de grands chasseurs. Plusieurs auteurs, tant grecs que romains, ont fait l'éloge de la chasse; Pline y voit l'origine des états monarchiques; mais l'homme sensible yappercevra d'une manière plus certaine, avec J. J. Rousseau, un exercice qui endurcit le cœur aussi bien que le corps.

Mais ce n'est ni l'éloge ni la critique de la chasse que j'ai entrepris d'écrire; un ouvrage de la nature de celui-ci ne comporte pas ces sortes de discussions, et je dois me borner à tracer rapidement les principaux détails de la vénerie, telle

qu'on la pratique de nos jours.

La vénerie proprement dite, est la chasse qui se fait avec une meute de chiens courans et un équipage, au cerf, au chevreuil, au daim, &c.; on l'appelle aussi chasse à cors et à cris, et encore chasse royale, parce que dans les pays soumis au régime féodal, elle est réservée aux princes et aux souverains. L'équipage particulier à la chasse du sanglier se nomme vautrait, et celui qui sert pour le loup, prend la dénomination de louveterie. Je réunirai dans cet article ces trois espèces de chasses qui se font avec des chiens courans, et j'ajouterai même quelques renseignemens au sujet de la chasse la plus à la portée du plus grand nombre et qui est aussi la plus commune, celle aux chiens d'arrêt ou chiens couchans.

La plupart des termes en usage en vénerie ayant été expliqués dans ce Dictionnaire à leur ordre alphabétique, je ne répéterai point ici leur signification; l'on n'y trouvera que celle des mots qui n'ont pas fait le sujet d'articles particuliers.

# Choix des Chiens pour la Vénerie proprement dite.

Le succès de la chasse dépend de la bonne composition de la meute.

Les Grecs disoient que de mauvais chiens peuvent dégoûter de la chasse ceux même qui l'aiment le plus; aussi apportoient-ils une grande attention dans le choix de leurs chiens: les qualités qu'ils exigeoient sont rapportées par Xénophon. « D'abord, dit-il, il faut que les chiens » de chasse soient grands, qu'ils aient la tête légère, courte et nerveuse; le bas du front marqué de rides; les yeux élevés, noirs, » brdlans; le front haut et large; les interstices prononcés; les oreilles » grandes, minces, sans poil par-derrière; le cou long, souple, rond;

» la poitrine large, assez charnue où elle quitte les épaules; les omo» plates un peu distantes l'une de l'autre; le train de devant court,
» droit, rond, musclé; les jointures droites; les côtes pas tout-à-fait
» plates, mais se dirigeant d'abord transversalement; les reins charnus,
» ni trop longs ni trop courts; les flaucs ni trop mous ni trop fermes,
» ni trop grands ni trop petits; les hanches arrondies, charnues en
» arrière, assez épaisses par le haut et comme se rapprochant inté» rieurement; que le bas-ventre et les parties adjacentes soient mollettes;
» la queue longue, droite et fine; les cuisses fermes; les hypocalies
» (les testicules) rouds, bien compactes; le train de derrière beaucoup
» plus haut que l'avant-train, et cependant dans une juste proportion;
» les pieds arrondis.

» De pareils chiens annonceront de la force, seront toujours bien » proportionnés, alertes, gais et bien en gueule. Il faut que les chiens » quétent en quitant promptement les sentiers battus, tenant toujours » le nez coutre terre, montrant de la joie aussi-tôt qu'ils ont saisi la » trace, rabattant les oreilles, portant les yeux çà et là, frappant de » leur queue, qu'ils roulent et déroulent, et s'avançant tous ensemble

» sur la trace du gibier.

» Quant à la couleur des chiens, il faut qu'elle ne soit ni rousse, » ni noire, ni tout-à-fait blanche; ces couleurs annoncent un animal » vulgaire, sauvage et non de bonne race. Les roux et les noirs doivent » avoir un poil blanc aux environs du front; les blancs seront mar» qués de roux au front; je veux un poil droît et long au haut des » cuisses, de même qu'aux reins et à la queue, mais plus court sur » le dos ». (Traité de la Chasse de Xénophon, traduction de M. Gail, chap. 4.)

Les auteurs modernes qui ont écrit sur la vénerie, n'ont presque rien ajouté au portrait que Xénophon a fait d'un bon chien courant; mais il n'est pas inutile d'observer que la couleur des chiens à laquelle les anciens, comme la plupart des modernes, ont voulu que l'on s'attachât, n'influe point sur la bonté de ces animaux, de même que la couleur du poil n'est point un indice des bonnes ou des mauvaises qualités du cheval et du bœuf, ainsi qu'on l'a faussement prétendu. Les chiens blancs, sans être les meilleurs, sont néanmoins les plus beaux; ils ont d'ailleurs un avantage, c'est qu'ils s'apperçoivent de fort loin, au lieu que l'on ne distingue pas aussi aisément ceux dont la robe a une teinte plus sombre.

L'on sent bien que tous ces signes extérieurs de la bonté d'un chien ne doivent pas être pris d'une manière absolue; il peut arriver qu'un chien qui réunit ces indices soit mauvais, tandis qu'un autre dont les formes n'ont pas une belle apparence, ait d'excellentes qualités. Afin qu'une meute soit belle dans son ensemble, il faut que les chiens qui la composent aient la même taille, ou, pour parler le langage de la vénerie, qu'ils soient bien roulés. Leur hauteur ordinaire est de vingt-deux à vingt-trois pouces; il y en a plus au-dessous qu'au-dessus de cette taille. Les beaux chiens de la grande meute du roi de France étoient hauts de vingt-quatre à vingt-cinq pouces. Ce qui importe le plus, c'est que les chiens de la même sueute soient tous du même pied en de la même vitesse.

L'article CHIEN de ce Dictionnaire renserme quelques indications au sujet des diverses races de chiens courans. Chaque pays en a de différentes, mille canum patrice, dit Gratius (cyn. vers. 144). Je n'entreprendrai pas de décrire toutes ces nuances: on en comptoit trois principales à Lacédémone: la premiere et la plus renommée étuit celle du pays même; la seconde provenoit d'un chien de Lacédémone et d'un molosse;

Nam, qualis molossus aut fulvus lacon Amica vis pastoribus. HORAT. ep. 6.

la troisième étoit produite par le mélange de la race du pays avec l'éspèce du renard. Xénophon ne fait mention que de deux races de chiens, les castorides et les alopécides, toutes deux originaires de la Laconie, et dont le mélange produisit de nombreuses variétés. Il en est arrivé de même des deux races principales connues de nos jours, celle de France et celle d'Augleterre; il est résulté de leur croisement une multitude de nuances dans lesquelles on démêle à peine les races dont elles dérivent.

Les chiens que les Anglais nomment chiens du cerf, n'ont pas moins de vingt-quatre pouces de hauteur, et l'on peut les regarder comme les meilleurs de l'Europe, lorsqu'ils sont bien dressés. Ils ont le sentiment exquis, la voix bonne et forte, beaucoup de vigueur, et une très-grande vitesse. L'on donne la préférence à ceux qui viennent du nord de l'Angleterre. La plus grande et la plus belle race de cette île s'appelle race royale; les chiens de cette race sont blancs et marquetés de noir; viennent ensuite les beaubis, puis les ligrés, parmi lesquels on distingue encore les grands et les petits.

Il y, a aussi trois races principales de chiens courans en France; mais comme on les a mélées avec les races anglaises, il n'est plus possible de se reconnoître au milieu de la confusion qui est résultée de mélanges successifs.

#### Du Chenil.

Le lieu où sont renfermés les chiens de chasse se nomme chenil. Il doit être proportionné au nombre des chiens que l'on y nourrit; les portes et les fenêtres du bâtiment doivent être tournées vers le nord ou l'orient, l'exposition du midi ne vaut rien. L'air est nécessaire à la bonne santé des chiens au chenil, de même qu'à celle des chevaux et des bœufs tenus à l'etable. Au lieu de carreaux aux fenêtres. il seroit bon, ce me semble, de les boucher seulement avec un canevas clair, qui n'empêcheroit pas la libre circulation de l'air et ne permettroit pas l'entrée aux mouches dont les chiens sont fort tourmentés en été. La chambre où ces animaux sont logés, sera élevée de trois pieds au-dessus du sol, et dans son pourtour on construira, à un pied de terre, des espèces de bancs, profonds de deux pieds et demi, avec un rebord de quatre à cinq pouces, pour empêcher la paille de tomber : ce sont les lits des chiens : on y fait plusieurs petits trous pour laisser passer l'urine des chiens fatigués ou paresseux. Les murailles du chenil doivent être recrépies avec soin et blanchies souvent, afin que les insectes rongeurs ne puissent y pulluler.

XXIII.

ļ

Dufouilloux conseille de bâtir deux chambres, l'une plus spacieuse que l'autre, et dans laquelle il y ait une cheminée grande et largé, pour y faire du feu quand le froid est rigoureux ou quand les chiens reviennent mouillés de la chasse. L'ou a conservé cet usage en France jusqu'au règne de Louis x IV. Il y avoit dans les chenils de Versailles de grandes cheminées, environnées de grillages de fer; mais depuis long-temps on ne s'en servoit plus. Cependant cette méthode ne peut que contribuer à entretenir la santé et la vigueur des chiens, qui de leur nature sont très-sensibles au froid, sur-tout lorsqu'il est mêlé d'humidité.

Une grande cour bien applanie devant la chambre des chiens est très-ulile ; elle leur sert de préau , où ils vont quand ils veulent s'ébattre au soleil. Cette précaution, à laquelle nos anciens veneurs ne manquoient jamais, empêchoit les chiens de devenir galeux, et c'est à tort qu'on ne la suit plus aussi généralement. Un ruisseau d'eau vive doit traverser la cour; il faut du moins qu'il y ait une fontaine qui verse ses eaux dans une auge en pierre d'un pied et demi de haut, et que l'on nettoie souvent. Si l'on ne peut avoir ni ruisseau ni fontaine, ou donnera à boire aux chiens dans des baquets, que l'on a soin de tenir propres, et jamais dans des vases de cuivre; l'on fera hien aussi de ficher en terre, dans la cour, plusieurs bâtons entourés de paille, contre lesquels les chiens viennent pisser, ce qui les empéche de mouiller la paille de leurs bancs. Nos veneurs actuels rejettent ces dispositions employées par leurs prédécesseurs, parce qu'ils prétendent que les chiens, en jouant ou se battant, ou en sortant de leur chambre avec précipitation, peuvent se faire différentes blessures.

# De la nourriture des Chiens et des soins qu'ils exigent.

Quoique, généralement parlant, l'on ne fasse pas beaucoup d'attention au choix de la nourriture que l'on donne aux chiens, il est néanmoins certain que la négligence sur ce sujet peut occasionner la ruine entière de la meute. Anciennement les chiens de la vénerie du roi de France mangeoient du plus beau et du meilleur pain de froment; aujourd'hui on les nourrit pour l'ordinaire avec du pain d'orge pure. Dans plusieurs pays on leur donne de la farine d'avoine, à laquelle le son est mêlé, et que l'on détrempe dans des lavures; la portion de cette farine est d'une jointée pour chaque chien. Quelle que soit celle que l'on emploie, il faut veiller à ce qu'elle ne soit point échauffée, et que l'eau qu'on y mèle soit pure; le pain doit être bien cuit, et on ne le présente jamais aux chiens au moment qu'il sort du four.

Il y a des équipages où les chiens ont de la soupe tous les jours; dans d'autres on ne leur en fait que de deux jours l'un, et le jour d'intervalle on leur présente du pain, rompu ou découpé en petits morceaux On ne les fait jamais manger dans leur chambre, mais on les faitsortir dans la cour, où sont des baquets ou des auges en bois qui contiennent le pain ou la soupe: ils mangent deux fois le jour. Quand ils doivent chasser, on ne leur laisse prendre le matin que le quart de la ration ordinaire, afin qu'ils ne soient pas trop remplis et trop lourds; mais le soir on leur prépare une bonne soupe, après laquella

vient la curée. Des valets de chiens doivent toujours assister à cea repas, fouet ou houssine en main, afin de corriger les chiens hargueux

qui se jettent sur les autres et les empêchent de manger.

Lorsqu'il se trouve quelques-uns de ces animaux trop chargés d'embonpoint pour bien chasser, on les retient dans la chambre pendant que les autres mangent, ce qui s'appelle mettre au gras, et on ne les liche qu'an bout de quelques instans. Si au contraire il y en a de trop maigres, on les fait manger à part, et on leur donne quelque nourriture plus succulente, telle que de la soupe, du lait, du bouillon et même de la viande.

Voici en abrégé ce qui se pratiquoit à Versailles pour le service de la vénerie du roi. En été, les valets de chiens doivent se trouver au chenil à cinq heures du matin, pour faire sortir et promener les limiers, les lices en chaleur et les chiens boiteux ou malades. Le valet de chiens qui sort de garde et qui a passé la nuit dans le chenil, est chargé de le bien nettoyer et balayer, de mettre la paille des bancs par terre et de la paille fraîche sur les bancs, de nettoyer et vider les baquets et les auges. Le valet qui prend la garde, aide son camarade à nétoyer et à enlever les fumiers, ainsi qu'à mettre de l'eau fraîche dans toutes les auges. A six heures on promène la meute; on tient les chiens ensemble le plus qu'il est possible, excepte ceux qui se vident ou qui mangent de l'herbe, ce qu'il faut leur laisser faire.

Celui qui a la direction de la meute, examine les chiens boileux et ceux qui paroissent tristes; il regarde si ces derniers ont la gueule bonne; pour cela on leur lave les lèvres, et si on y remarque une pâleur qui n'est pas ordinaire, on est assuré qu'ils sont malades, et on ne les mêne point à la chasse jusqu'à ce qu'ils soient bien refaits

et rétablis.

Après avoir fait promener les chiens pendant environ une heure, on les ramène au chenil. Chaque valet a une étrille, une brosse, un peigne, des ciseaux et une couple; il prend un chien avec sa couple, lui place les deux pieds de devant sur le bord du banc, commence à le bien peigner, à rebrousser les poils d'un bout à l'antre; ensuite il le brosse par tout le corps, lui passe la main sous le ventre, entre les cuisses, pour voir s'il n'y a pas quelqu'ordure, qu'il a soin d'ôter; il examine aussi si le chien n'a point de dentlées, c'est-à-dire de coups de dents de la nuit; s'il en trouve, ou un commencement de dartre, il coupe le poil autour du mal pour le panser. A chaque chien on doit bien nétoyer la brosse sur l'étrille.

Quand ce pausement de la main est terminé, on donne le premier repas, après lequel l'on soigne les estropiés et les malades. On laisse les chiens tranquilles jusqu'à cinq heures du soir, qu'on recommence les mêmes fonctions, à l'exception du pausement de la main, qui ne doit se faire que le matin. En hiver, on ne les promène qu'à huit heures

du matin, et le soir à trois heures.

C'est le premier valet qui est chargé du pansement des malades et des blessés, sous les yeux et les ordres du directeur de la meute, qui lui-même est tenu de rendre compte au commandant, auquel il fait part de tous les détails qui concernent le service de la meute, et dont il prend les ordres.

#### Des moladies des Chiens.

Git on no neglige an une des precautions qui viennent d'être indiquiere a on tout en pratique regulièrement le pansement de la main, au approprié à la conserve de des chers qu'à celle des chevaux et partire de sons locces des esses viendent presque lamais exercer l'an avergacite à la marche de la tales viendent presque lamais exercer l'an avergacite à la marche de la tales viendent des chiens, au l'angle de la company de la tales et l'entre de la company de

... wir is with the mine who is other soil suiet, est la in the state of the same and th waren unnungmen la maladie trantament am : elle se elit Evoit comand A l'epoque and the ter meuter en fu-e de la companya de l and the second sections of the first victims er in marin der der dazur et les er er till die um inflamma-- ... a mighan avec rapidie er ger all andte un eleminwas a militera nurulente par and the first abuttle decounter, souvent if

. . . . zw.....

conocie de remédes contre cette maladie , et proconocie de remédes contre cette maladie , et proconocie citrolique ; j'en ai éprouvé l'efficacité sur conocie mais il faut administrer ce reméde au commenciadie, et ne pas attendre qu'elle ait atteint son derconnele trente gouties d'ether avec un demi-seiler de bonteille à large ouverture ; on agite fortement la boncont l'ouverture bouchée , afin d'empêcher l'évaporation. changement total, et au bout de quelques jours le mal est entièrement guéri. L'on peut hâter l'effet de ce remède en faisant renifier au chient de l'eau de luce, qui est un mélange d'éther vitriolique et d'huile de succin, et qui provoque une évacuation très – abondante par les narines.

Ce moyen curatif d'une maladie extrêmement dangereuse pour les chiens étant le seul que j'aie éprouvé et qui m'ait réussi, je ne pais que rapporter quelques autres remêdes non moins efficaces sans doute, puisqu'ils sont présentés par des hommes recommandables. M. Gouri de Champgrand, auteur d'un Traité de Vénerie et de Chasse, dit que de tous les remêdes que l'on a essayés contre la morve des chiens, celui qui lui a paru le meilleur et qui en a guéri un plus grand nombre, est, après leur avoir fait prendre deux on trois 'grains d'émétique, de les tenir bien chaudement, et de leur seringuer, plusieurs fois par jour, dans le nez, du vinaigre dans lequel on a mis infuser du tabac.

MM. Desgraviers, auciens commandans des véneries du prince de Conty. à qui l'on doit un petit, mais très-bon livre, intitule l'Art du valet de limier, imprime en 178½, ont anionce comme certain, d'après une longue suite d'épreuves, un traitement pour la maladie des chiens jetans et toussans. Un pareil témoignage mérite toute confiance; et c'est rendre service aux propriétaires de chiens, aussi bien qu'entrer dans les vues de MM. Desgraviers, que donner une plus

grande publicité à leur méthode.

Il faut, disent ces habiles veneurs, traiter la maladie dès qu'elle est déclarée, et la suivre avec exactitude; sans quoi, si vous lui laissez faire des progrès, elle deviendra beaucoup plus difficile à guérir, et souvent même incurable. Ayez donc le plus grand soin, dès que vous vous appercevrez qu'un chien tousse et jette, de le séparer et de parfumer le chenil d'herbes aromatiques, en y joignant de la graine de genièvre et de la sabine, et cela pendant plusieurs jours, pour épurer l'air du chenil, et le préserver de la contagion. (Nota que le moyen de désinfecter les étables, indiqué à l'article du TAUREAU, est bien préférable à la combustion de quelques plantes, qui ne purifie point l'air.) Injectez encore du vinaigre dans le nez de tous vos chiens également pendant plusieurs jours, et observez qu'il ne faut point les saigner.

Si la maladie est bien forte dans le chien que vous allez traiter, il faut commencer par lui passer un séton au - dessous de chaque oreille; on le graissera tous les jours deux fois de suppuratif, pour attirer l'humeur et décharger le cerveau : on le laisse jusqu'à parfaite guérison. Mettez dans une fiole du fort vinaigre, joignez-y deux bonnes pincées de poivre et de l'ail bien écrasé : versez de ce vinaigre trois fois par jour dans le nez de votre chien, d'abord le matin; et voici comme il faut s'y prendre: Une personne lui tient les pattes de devant d'une main, de l'autre main lui lève le nez les pattes de devant d'une main, de l'autre main lui lève le nex de sa main, et le renversant sur les narines du chien, introduit le vinaigre dans les nazeaux; ce qui excite, par le picottement du poivre, un grand éternument, et force le chien à expectorer l'humeur

qui lui bouche la respiration : cela étant fait, vous laissez le chien en liberté se promener sur l'herbe, ce qui l'excitera à éternuer encore davantage. L'éternument fini, vous lui donnez un lavement de décoction d'orge, le promenez pendant une demi-heure : après. vous lui faites prendre quatre grains de soufre doré d'antimoine de la seconde lotion, que vous délayez dans un demi-verre d'eau. A midi, du vinaigre dans le nez, un quart-d'heure de promenade, et en rentrant un peu de soupe claire; le soir, du vinaigre. Le second jour, le matin, un lavement, une demi-heure de promenade, et en rentrant, quatre grains de turbit minéral, que vous délayez de même : le reste de la journée, comme le premier jour; pour boisson, pendant la maladie du chien, du petit-lait ou de l'eau blanche, dans laquelle vous mettrez une ou deux cuillerées de miel, selon la quantité d'eau. Le troisième jour, au matin, le vinaigre, un lavement, demiheure de promenade, et en rentrant une médecine de suie, qui se fait ainsi : Prenez de la suie de la grosseur d'un œuf : mettez-la infuser dans un demi-setier d'eau, et faites prendre ce mélange au chien le lendemain matin; à midi, le viuaigre, un quart-d'heure de promenade, et peu de soupe; le soir, un lavement, du vinaigre, demiheure de promenade, et une seconde médecine de suie en rentrant, Le quatrième jour, laissez reposer le chien : vous ne lui ferez point prendre de médecine : vous ferez le surplus de ce que nous venons d'indiquer; et si le chien ne boit pas bien son eau blanche, vous lui on ferez prendre malgré lui deux verres à demi-heure de ses lavemens , en yljoignant du miel. Vous recommencerez le cinquième jour comme au premier, et continuerez comme les jours suivans; et quand il y aura un mieux sensible, vous cesserez l'usage du soufre et du turbit; laissex du repos au chien, en lui donnant simplement, un jour, des lavemens; un autre jour, une once de manne; un autre jour, une médecine de suie, en continuant le vinaigre jusqu'à parfaite guérison, et vous lui augmenterez son manger. Le chien étant totalement guéri, vons le laisserez reposer pendant cinq à six jours; après quoi, vous le purgerez pour une dernière fois, et le remettrez à sa nourriture ordinaire au bout de quinze jours de guérison totale; pour lors vous saignerez le chien. Il faut faire faire quarantaine aux chiens qui ont été malades, avant que de les remettre avec les autres; cela n'empêcho pas qu'au bout de trois semaines de guérison, leur ayant bien fait prendre l'air et parsumé leur chenil, vous ne puissiez les mener à la chasse avec ceux qui n'ont point eu la maladie, les mettant toujours seuls en rentrant au chenil, pour achever leur temps.

Enfin les Mémoires de la Société d'Agriculture, Arts et Commerce des Arkennes, ont présenté plus récemment deux méthodes pour le traitement de la maladie des chiens. Le premier, qui est de M. Grunwald, secrétaire perpétuel de la même société, et que l'expérience répétée plusieurs fois l'autorise à conseiller avec confiance, consiste en ce qui suit:

Quaud on s'apperçoit qu'un chien fait souvent des efforts comme pour arracher quelque chose de la gorge, qu'il est triste, qu'il reste plus volontiers couché que d'ordinaire, qu'il est pesant à se lever quaud on l'appelle, qu'il a le mes blanc et sec, les oreilles chandes, etc. ; il faut recourir , sur-le-champ , au vomitif. Trois grains de tartre émétique dans du lait, sont la dose régulière pour un chien de moyenne taille. Souvent ce remede seul suffit pour le garantir, si l'on s'y prend à temps; mais si, au bout de deux ou trois jours, on voit que le chien a les yeux cernés, chassieux, les nazeaux humides, coulans, et qu'il continue de râcler, il faut lui préparer une pâte avec du beurre frais et de la fleur de soufre, autant qu'on peut y en faire entrer sans la rendre trop sèche : on en donnera trois ou quatre fois par jour, gros comme une noix muscade ou une petite noix; ces bols doivent le purger doucement, et il faut en continuer l'usage, en en augmentant peu à peu le volume ou le nombre des doses, jusqu'à parfaite guérison. Une chose bien essentielle à remarquer, est qu'il ne faut pas s'en laisser imposer par les apparences de mieux qu'on observe quelquefois au malade. L'espérance illusoire que l'on conçoit mal-a-propos, et sans être fondée, fait périr tous les jours les chiens qu'on seroit le plus intéressé et le plus curieux de con-

Si le chien jette déjà par le nez une mucosité jaune, épaisse, abondante, il faut, outre le vomitif et les bols de soufre, lui faire passer un large séton le plus près de la tête qu'on peut. Le premier maréchalferrant à portée est capable de faire cette opération. Il faut que le chien porte ce séton jusqu'à ce que sa convalescence soit bien affermie.

An moyen de ce traitement, M. Grunwald a guéri des chiens qui ne vouloient presque plus se lever, ni boire, ni manger; qui ne faisoient que se trainer, en se culbutant de droite et de gauche, à cause de la pesanteur de la tête, dont les nazeaux étoient presque bouchés par la mucosité desséchée, les yeux couverts, le nez affilé, etc.

Quelquefois la maladie se jette sur le train de derrière; et dans ce cas on est souvent le jouet de l'attente de la guérison. On la verra se réaliser, si l'on fait avaler au chien malade, soir et matin, d'abord gros comme une lentille, et en augmentant peu à peu le volume, jusqu'à celui d'un gros pois, de foie de soufre, pétri avec un peu de mie de pain. Dans le commencement, il faut faire avaler de force ces boulettes; mais au bout d'un jour ou deux, la répugnance se passe. Tout berger, ou maître de chien, peut préparer le foie de soufre, en faisant fondre ensemble, dans une petite casserollette de terre vernissée, deux parties de fleur de soufre et une partie de potasse: on remue le métange avec un petit bâton de bois, jusqu'à ce que tout soit bien mêlé, d'une couleur aurore plus ou moins foncée, et en petits grumeaux; il faut prendre garde que le soufre ne prenne feu.

Autre traitement de la même maladie, par M. Cassan, pharmacien en chef de l'hôpital militaire de Mezières, et membre de la Société

d'Agriculture des Ardennes.

On reconnoît que le chien gagne la maladie, à son air triste, à la présence d'une matière blanche qui lui découle du coin de l'œil, à une humour visqueuse qui lui bouche les narines : quand il en est déjà attaqué, il chancèle, sait à peine se soutenir, se traîne, maigrit considérablement, prend des crampes et finit par mourir. Plusieurs de ces chiens ouverls ont présenté le poumon abcédé et le foie en-flammé.

Les moyens suivans ont constamment réussi dans la cure de cette maladie.

L'animal sera purgé avec deux parties de soufre sublimé (fleur de soufre), et une partie de jalap en poudre, dont on formera un bol, avec quantité suffisante de miel: on lui fait boire, dans la matinée, du lait ou de l'eau de son. La dose, pour un chien ordinaire, est de deux gros de fleur de soufre et d'un gros de jalap.

Dès le lendemain on le mettra à l'usage de l'opiat suivant, pris une fois le jour, à la grosseur d'une noisette ; on le répète, en lais-

sant un jour d'intervalle.

Prenez muriate de mercure doux (mercure doux), demi-gros; poudre d'acore odorant, deux gros; poudre de rhubarbe, une once; térrébenthine de Venise, une once; jaune d'œuf, n° 1; miel blanc, q. s.

Formez un opiat de moyenne consistance, dont la dose se règle sur la taille du chien.

On pratique sur le cou de l'animal, à deux doigts en arrière, et un peu en dessous de l'oreille, un séton. Pour cet effet, le poil sera coupé le plus ras possible; et au moyen d'un carrelet, on lui passe un cordon plat, de quatre lignes de large, imprégné de beurre, dans lequel on mélaugera dix-huit'à vingt grains de poudre de cantharides par once.

Il faut observer que l'établissement du séton n'est nécessaire que dans les cas qui résistent aux remèdes précédens et aux fomigations dont nous allons parler. Ces cas sont très-rares et ne se rencontrent pas une fois sur dix.

Les fumigations annoncées se feront tous les soirs, avec de la racine séchée et pulvérisée d'ellébore pied de griffon. Pour cela on renferme le chien dans un petit espace, dans lequel on place un couvet, sur lequel on projette de cette racine, de façon à saturer l'atmosphère du lieu, et forcer l'animal à en respirer la vapeur.

Il faut, pendant tout le traitement, le garantir de tout refroidissement, et ne lni donner d'autre nourriture que de la soupe, et de l'eau de son pour boisson. Ce traitement dure ordinairement quinze jours plus ou moins.

Je me suis étendu au sujet de l'épizootie, communément appelée maladie des chiens, parce qu'elle est extrémement funeste à cette espèce d'animaux, et qu'elle se manifeste assez souvent, sans néanmoins que l'on puisse regarder ses retours comme périodiques. Je serai plus court dans l'énumération et les moyens curatifs des autres maladies.

Lorsqu'il s'agit de faire avaler quelque breuvage à un chien, on tient ordinairement l'animal entre les jambes et on lui ouvre la gueule pour y verser le liquide. Une autre méthode est recommandée par MM. Desgraviers: on met le breuvage dans une fiole comme celle à orgeat, et au lieu d'ouvrir la gueule du chien, on en tire à soi les coins d'un côté, de façon qu'ils fassent entonnoir; l'on y verse tout doucement le liquide, avec la précaution de s'arrêter quand le chien tousse, et de le laisser reprendre.

La saignée des chiens se fait avec la lancette ou la slamme, et aux

mêmes veines que les chevaux. On ne leur tire pour l'ordinaire que deux oncès de sang.

Si l'on veut connoître l'état du pouls d'un chien, on le tâte à l'ar-

tère du dedans de la cuisse.

Veut-on purger les chiens? s'il ne s'agit que d'une indisposition légère ou de les préparer à quelque traitement, il suffira de leur donner de la soupe faite avec une tête de mouton et deux onces de fleur 
de soufre. Une autre purgation a été indiquée précédemment dans 
le traitement de MM. Desgraviers pour la maladie des chiens. Ou purge 
aussi avec une once de manne, fondue sur un feu doux dans une 
suffisante quantité d'eau. Dufouilloux prescrit la recette suivante : 
prenez une once et demie de casse bien mondée; deux gros et demi 
de staphisaigre en poudre, et autant de scammonée, préparée dans du 
vinaigre blanc; quatre onces d'huile d'olive; mélez le tout ensemble 
sur un feu doux. Cette formule est celle d'un fort purgatif, aussi Dufouilloux le conseille-t-il comme un préliminaire dans le traitement 
de la rage; mais dans les cas ordinaires l'on n'emploiera que les purgations dont on a parlé précédemment.

Dans les différentes maladies des chiens, on leur fait prendre des lavemens que l'on compose avec les mêmes plantes et les mêmes drogues que dans la médecine humaine, mais à moindre dose. Le lavement le plus convenable pour guérir les tranchées des chiens, qui sont quelquefois si aiguës qu'ils se mordent les flancs, hurlent et se roulent à terre, se fait avec de l'eau chaude, dans laquelle on fait fondre deux chandelles pour trois lavemens. On promène le chien malade, et si au bout d'un quart-d'heure, il ne paroit pas soulagé, on lui donne un second lavement et même un troisième. En général, ces lavemens font un très-bon effet dans presque toutes les maladies des

chiens, et l'on ne sauroit trop les employer.

Les chiens sont sujets aux ve. s, et on leur en voit quelquesois sortir du fondement. Du jus d'absinthe, de l'aloës hépatique, de la staphisaigre, de chacun deux dragmes, une dragme de corne de cerf brûlée, autant de soufre, le tout melé avec un demi-verre d'huile de noix, sorment un bon vermisuge.

La rétention d'urine se guérit par une potion faite avec des feuilles de guimauve, des asperges, des racines de fenouil et de ronces, à poids égal, et bouillies dans du vin blanc jusqu'à la réduction

da tiore

Pour guérir les chiens du flux de sang qui est, pour ces animaux une maladie contagieuse, on leur donne de la bonne soupe, dans laquelle on mêle de la terre sigillée, ou l'on fait une bouillie fort épaisse avec de la farine de fêves, à laquelle on ajoute aussi de la terre

sigillés.

Les maladies inflammatoires des chiens se reconnoissent à une forte fièvre, au battement des flancs, à la lividité des lèvres et des gencives, à la perte de l'appétit, à la maigreur. Dès le moment que ces symptômes se montrent, saignez deux fois le chien à deux jours différens. Si les saignées ne procurent pas de soulagement, faites-lui prendre un bain d'eau tiède, deux fois par jour, pendant une demi-heure-Pour ce bain, couchez l'animal dans un baquet, de façon qu'il ait du

l'eau par-dessus le dos; tenez-lui d'une main la tête hors de l'eau continuellement, et frottez-lui le ventre et les reins. Au bout d'une demibeure laissez-le se lever, se promener et se coucher au soleil si c'est l'été; mais l'hiver tenez-le dans un lieu chaud et point exposé au vent; avant de le faire sortir tout-à-fait de l'eau, faites-lui prendre un bon setier de bouillon léger. Donnez-lui à midi un lavement rafraîchissant, et un quart-d'heure après un verre du breuvage suivant: Prenez une poignée de farine d'orge, délayez-la dans de l'eau près du feu, laissev-lui jeter un bouillon, et passez par un linge; dans un verre de cette eau blanche, faites fondre du miel de la grosseur d'un œuf, et faites avaler au chien. Vous pouvez aussi lai donner de cette eau en lavement. A trois heures le second bain, et sur les cinq à six heures un bouillon. Purgez de deux jours l'un avec un bol composé de blanc de baleine, de fleur de soufre, de gomme adragant, de miel de Narbonne, de chaque un gros; roulez ce bol dans le blanc de baleine, et le faites avaler au chien en lui jetant un peu d'eau dans la gueule. Quand la fièvre commence à tomber, donnez par gradation des bouillons plus nourrissans, diminuez le nombre des bains, et augmentez la nourriture jusqu'à faire manger de petits morceaux de viande ; lorsque le chien sera guéri, purgez-le avec deux onces de casse mondée, et faites-lui manger de la bonne soupe. (Extrait de l'Art du valet de limier.)

Les chiens ont quelquefois des attaques d'épilepsie; pendant l'accès on leur perce une oreille avec une lancette ou un canif bien aiguisé.

La grande chaleur fait tomber à la chasse ces animaux en défaillance. Pour les faire revenir, il suffit de les jeter à l'eau, ou si l'on est loin d'un ruisseau ou d'une mare, on leur ouvre la veine.

De tous les maux extérieurs des chiens, la gale est le plus commun. Pour la guérir, il est à propos de saigner et de purger le chien qui en est attaqué, puis on le frotte chaudement avec de l'huile de noix, du vieux oing et du soufre incorporés ensemble. Le cambouis des roues des forges est aussi un fort bon liniment, on le fait chauffer, on en frotte le chien que l'on ne lave que trois jours après. Lorsque la gale est invétérée, l'on emploie l'onguent suivant, que les anciens veneurs ont recommandé: Prenez trois livres de noix, une livre et demis d'huile de cade, deux livres de vieux oing, trois livres de miel commun et une livre et demie de vinaigre; faites bouillir le tout ensemble, jusqu'à réduction de moitié; ajoutez poix et résine, de chaque deux livres et demie, cire neuve demi-livre; faites fondre le tout ensemble en remuant toujours avec un bâton, et quand tout est fonduvous le retirez du feu et y jetez une livre et demie de soufre, deux livres de conperose, douze onces de verdet, remuez le tont jusqu'à ce qu'il soit froid. Avant de frotter les chiens de cet onguent, lavez-les avec de l'eau et du sel, puis frottez-les près d'un grand feu, afin que l'onguent pénètre mieux dans le cuir. Cela fait, attachez-les devant le feu avec une chaîne de fer pendant une heure et demie, et placez à leur portée un vase plein d'eau; nourrissez-les ensuite de bonne soupe et de chair de mouton bouillie avec un peu de soufre. Laissez l'onguent sur le chien pendant quatre ou cinq jours, après lesquels vous le lavez avec de l'eau de savon.

On a annoncé, en 1796, un procédé fort simple, employé, dit-on, avec succès pour guerir la gale des chiens. On prend de la raie sèche et fumée, telle qu'on la vend desséchée dans tous les lieux qui ne sont pas trop éloignés de la mer, et de préférence l'espèce que l'on appelle raie bouclée; on la fait bouillir dans de l'eau commune, jusqu'à ce qu'elle soit réduite en bouillie, dont on frotte fortement le chien malade. L'on a vu guérir, par ce moyen, des la première friction, un chien attaqué d'une gale qui avoit résisté à d'autres remèdes.

Un onguent fort usité pour guérir la gale des chiens se fait avec trois livres d'huile de noix ou de navette (pour six chiens) que l'on met dans une chaudière de fonte sur un feu doux; quand elle est chande, mais pas au point de brûler le soufre, on y jette petit à petit six onces de fleur de soufre, en remuant continuellement avec une spatule de bois; on ajoute environ une once de noix-de-galle pulvérisée et tamisée, que l'on jette petit à petit en remuant toujours, et ensuite un coup de poudre à tirer, une demi-poignée de sel et une demi-once d'alun. Pour connoître si cet onguent est cuit à son point, on en laisse tomber sur un tuileau quelques gouttes qui prennent la consistance du suif; autrement l'huile s'étendra; dans ce dernier cas, il faut remettre la chaudière sur le feu pour achever la cuisson. Après avoir saigné les chiens galeux, on les tient enfermés pendant trois jours, sans changer leur paille; on leur donne deux fois par jour de l'eau fraîche, et tous les jours à midi de la sonpe, à laquelle on ajoute pendant deux jours une once de fleur de soufre pour chaque chien; on les frotte de l'onguent le quatrième jour, puis on les savonne, et on leur donne de la paille fraiche.

Les dartres se guérissent en les frottant, après avoir enlevé le poil, avec de la lessive, du vinaigre et du sel, jusqu'à ce qu'elles saignent; alors on y applique quelqu'onguent approprié. Si le mal est invétéré et rebelle, il faut saigner le chien et lui faire boire du petit-lait.

Il survient quelquefois des loupes en diverses parties du corps des chiens ; si elles se trouvent en des endroits où la quantité des nerfs et des veines ne rende pas l'opération dangereuse, on fera bien de les extirper; autrement on tâchera de les résoudre avec quelqu'emplâtre fondant.

Quand les oreilles d'un chien coulent, on y insinue avec une plume ou le bout du doigt, de l'huile de laurier tiède, et on les bouche ensuite avec du coton; ou bien on seringue dans l'oreille malade de l'eau-de-vie et de l'eau par partie égale, et tièdes. Les chancres aux oreilles cèdent quelquefois à l'inflammation d'une traînée de poudre à tirer, que l'on répand sur le mal. S'il est opiniatre, prenez une demi-once de savon, autant d'huile de tartre, de soufre, de verdet et de sel ammoniac ; incorporez le tout avec du vinaigre blanc et de l'eau-forte; mettez de ce mélange sur le chancre pendant neuf matins de suite. L'orpiment jaune pulvérisé, se met aussi avec succès sur les chancres. Il y a de ces maux qui sont si rebelles à tous les remèdes, qu'il faut couper l'oreille qui en est rongée.

On fait périr les puces et antres insectes qui tourmentent les chiens, en les lavant avec une lessive faite de cendre de sarment, de deux poignées de feuilles de lierre, de patience et de menthe bouillies ensemble, et à laquelle on ajoute deux onces de staphisaigre en poudre, deux onces de savon, une once de safran, une poignée de sel. Du lait et de l'huile de noix, mêlés ensemble et un peu chauds, dont on frotte les chiens, les délivrent des puces. Pour empêcher les mouches de s'attacher aux plaies des chiens, on les bassine avec du jus de morelle.

Un chien aggravé est celui dont les pieds fatigués par une marche longue pendant une grande sécheresse, par des chasses dans un terrein sablonneux, pierreux, échauffé, ou pendant la néige et les glaces, sont devenus douloureux, engorgés, rouges, enflammés, crevassés, dont la sole au-dessous des pieds a été usée, amincie, etc. Cette maladie peut être comparée à celle qu'on appelle cloche ou cloque dans l'homme, et qui se forme sous la plante des pieds après une marche pénible: elle a aussi quelque ressemblance avec la fourbure des chevaux, et elle produit les mèmes effets; il se forme des cloques ou ampoules sous la sole du chien comme sous la sole du cheval. Il se dépose une plus ou moins grande sérosité sous cette partie ; les ergots tombent quelquefois; les jambes deviennent roides et paralytiques. Si le mal est léger, le chien se guérit lui-même en léchant continuellement ses pattes; mais si les accidens sont plus graves, si les crevasses des pieds sont saignantes ou laissent échapper une sérosité qui annonce toujours l'inflammation, si l'animal est toujours couché, s'il crie, s'il se plaint et écarte les jambes, il faut avoir recours à des remèdes dont voici le plus usité: Prenez douze jaunes d'œufs, délayezles dans quatre onces de suc de piloselle ou dans autant de vinaigre, pour en former une espèce de liniment, auquel on ajoutera quelques pincées de suie de cheminée réduite en poudre très-fine; on frottera avec ce mélange les pieds du chien, et on en imbibera des linges pour les envelopper. Ce remède a été rectifié par MM. Desgraviers; ils prescrivent le blanc d'une demi-douzaine d'œufs au lieu de jaunes; on les met dans un pot avec de la suie et du bon vinaigre; on bat le tout ensemble, et l'on trempe les pattes du chien dans le pot. D'autres, après avoir lavé les crevasses des pieds avec du vin chaud, prennent un oignon blanc qu'ils pilent avec une poignée de sel et de suie de cheminée, pour en exprimer le jus sur les crevasses. Il y en a qui appliquent dessus et dessous les pieds du sel de tartre dissous dans l'eau. Plusieurs font dissoudre deux onces de sel ammoniac dans une pinte d'eau, ils y ajoutent un demi-setier d'eau-de-vic, et bassinent les parties malades avec cette liqueur, dont l'application est douloureuse, mais dont l'effet est très-prompt.

Voici la recette d'un baume excellent pour les coupures, les écorchures, l'échauffement des pieds et les blessures des chiens, extraite de l'Art du valet de limier. Prenez deux livres de lard, le plus vieux et le plus rance; coupez-le par tranches, et faites-le fondre dans un poilon; à mesure que le lard fond, versez-le à travers un tamis, dans un pot de terre vernissé; avant que la graisse soit figée, joignez-y baume du Pérou, huile de baume et linile de laurier, de chaque une demi-once, et remuez le tout avec un bâton. Gardez cet onguent pour le besoin, plus il est vieux, meilleur il est.

. L'étrufflure est une espèce d'effort que le chien se donne à l'une

des jambes de derrière; alors il la lève en l'air, et ne peut la poser à terre. Si l'on tarde à y apporter remède, il se forme une exostose, et la cuisse maigrit et se dessèche. On saigne le chien étrufflé au cou : on prend de son sang dans une assiette, on le remue pour l'empêcher de se cailler trop vite, et l'on y ajoute un peu d'essence de térébenthine. On couche le chien sur le côté sain; on tend la jambe malade. et on la frotte fortement et à plusieurs reprises; ensuite on verse pelit à petit le sang et l'essence, en frottant toujours. On coupe légérement avec un bistouri le dessous de la patte saine, au talon et aux deux pinces, afin d'obliger le chien à se poser plus promptement sur la patte malade. On le laisse pendant vingt-quatre heures, au bout desquelles on ravive le mélange avec de l'eau-de-vie camphrée ou do fort vinaigre, et on répète le pansement. Si, au bout de deux fois vingt-quatre heures, le chien ne se pose pas tout-à-fait bien sur sa patte, on y applique, après l'avoir frottée quelque temps pour l'échausser, de l'onguent nervin de la grosseur du pouce, auquel on mêle un peu d'huile de laurier. Il ne faut se servir de ce liniment que deux ou trois fois au plus, à trois jours de distance l'un de l'autre; dans l'intervalle, on peut employer l'huile de laurier pure. S'il n'y a point d'inflammation le lendemain du premier pansement, il suffit de le continuer seulement avec de l'eaa-de-vie camphrée. Quand la cuisse et la jambe sont déjà tombées en atrophie, on les frotte avec de la biere, que l'on fait chanffer dans une assiette de terre, avec un peu de moelle de cerf et de beurre frais.

De grandes satigues occasionnent un gonssement des jointures des chiens; ces grosseurs, d'abord molles, se durcissent insensiblement, et finissent par rendre les chiens boiteux et estropiés. On applique le feu sur le mal en patte d'oie et deux petits boutons de seu au-dessous du ligament; on panse avec un onguent suppuratif. Il est bon de saire précéder l'application du seu par une saignée, et d'y joindre l'usage

des lavemens.

Il se forme quelquefois une tumeur à la gorge des chiens; on la graisse avec de l'huile de camomille, et on lave l'animal avec du vi-

naigre et du sel.

Mais les accidens les plus fréquens auxquels sont exposés les chiens de vénerie, sont les blessures qu'ils reçoivent par les andouillers des cerfs ou les défenses des sangliers. J'ai donné plus haut la composition d'un onguent très-propre à guérir ces sortes de blessures. Le jus de feuilles de choux rouges passe aussi pour un remède non moins efficace, quoique beaucoup plus simple. Si les boyaux sortent par l'ouverture, il faut les repousser doucement avec la main frottée d'huile ou de graisse, mettre dans la plaie une tranche mince de lard gras, recoudre la plaie et la tenir toujours grasse, afin d'engager le chien à la lécher. Lorsqu'il n'y a que contusion, on rase le poil et on applique un emplâtre bien chaud, fait avec de la poix de Bourgogne mélée à de l'huile rosat et étendue sur de la toile : on laisse cet emplâtre jusqu'à ce qu'il tombe.

Je terminerai ici le chapitre des maladies des chiens; je me suis borné à parler de celles dont ils sont le plus fréquemment atteints: ils en ont encore qui leur sont communes avec les autres animaux domestiques, car la domesticité, qui est un état hors de nature, produit un grand nombre de maux, et ce seroit passer les bornes de cet article que de le grossir de leur énumération complète.

De la lice et de la manière d'élever les jeunes Chiens.

Du choix des chiennes de chasse ou des lices dépend la bonne composition d'une meute; mais leur nombre doit y être fort au-dessons de celui des mâles. Sur cinquante chiens, par exemple, dont une meute est formée, six lices au plus sont nécessaires; plus nombreuses, elles mettroient le désordre dans le chenil; d'ailleurs elles sont inutiles pour la chasse, lorsqu'elles sont pleines ou qu'elles nourrissent leurs petits. L'époque de la chaleur des chiennes, la durée de leur gestation, leur portée, etc. sont autant de sujets qui ont été traités dans l'Histoige naturelle du Chien. Voyez ce mot.

Il faut choisir la lice portière, c'est-à-dire celle dont on veut tirer race, parmi les plus belles, les plus fortes et les mieux porportionnées dans toutes leurs dimensions; elle doit avoir les flancs grands et larges. Dès qu'on s'apperçoit qu'elle entre en chaleur, on la met dans un chenil à part, et ce n'est que le sixième ou septième jour que l'on renferme avec elle le chien qu'on lui destine. Il est important de ne pas la laisser couvrir à sa première chaleur par un chien de mauvaisé race, car les veneurs prétendent avoir remarqué que de quelque mâlé qu'une lice soit alors couverte, ses autres portées se ressentent de ce premier accouplement, et il s'y trouve des petits chiens qui ont de la ressemblance avec le père de la première litée. Un jeune mâle est préférable à un vieux, si l'on veut avoir des chiens légers et ardens. L'on ne fait pas cas en général des produits de la première portée, ils sont moins forts que ceux qui viennent ensuite, et, ajoute-t-on, plus sujets à la rage.

On laisse pour l'ordinaire le mâle enfermé pendant deux heures avec la femelle, et on lui fait réitérer sa visite trois jours de suite. Quand la chaleur de la chienne est passée, on la remet au chenil commun, et on ne la fait pas chasser de quelques jours. Elle peut ensuite chasser pendant un mois; mais aussi-tôt que l'on s'apperçoit que son ventre avale, c'est-à-dire qu'il grossit, on la laisse en liberté dans la cour; on augmente sa nourriture, et on lui donne tous les jours de

la soupe.

Il y a des chiennes qui sont d'une complexion froide et qui n'entrent en chaleur que rarement. Le breuvage suivant est très-propre à les provoquer et à les rendre ardentes: c'est Jacques Dufouilloux, l'un de nos plus anciens et de nos meilleurs auteurs de vénerie; qui en à donné la recette. Prenez deux gousses d'ail, du castoreum, du jus de cresson alénois, et une douzaine de cantharides; faites houillir le tout dans une pinte d'eau avec de la chair de mouton, et faites-en boire deux ou trois fois en potage à la lice, qui viendra bientôt en chaleur. L'on peut user du même procédé pour réchausser un chien trop lent ou trop affoibli. Mais un moyen plus naturel et peut-être plus sûr de parvenir à mettre ces animaux en chaleur, c'est d'ensermer ensemble les mâles et les femelles dans un même chenil.

Les petits chiens qui viennent sur la fin d'octobre sont difficiles à élever à cause du froid, aussi bien que ceux dont la naissance a lieu en juillet et août, par rapport à la grande chaleur et aux mouches, aux puces et autres insectes qui les tourmentent. La saison la plus favorable aux petits chiens est le printemps. S'ils viennent en hiver, on les met sur la paille dans un endroit bien chaud; et si c'est en été, on les place en lieu frais et assez obscur, pour que les mouches n'y pénètrent pas. Si les puçes ou d'autres insectes les dévorent, on pourra les frotter deux fois la semaine avec de l'huile de noix, mélée et battue avec du safran en poudre. On ne conserve pas tous les chiens que la lice a mis bas, et l'on doit se contenter de lui en laisser nourrir trois ou quatre; la mère et les enfans s'en trouveront beaucoup mieux.

Lorsque les chiens sont nes, laissez-les sous la mère, gardez-vous bien de les mettre sous une autre chienne; un lait et des soins étrangers nuiroient à leur accroissement : rien qui leur fasse autant de bien que le lait de leur mère, que son haleine, ses soins et ses tendres caresses (Xénophon, Traité de la Chasse, traduction de M. Gail). Ces conseils donnés par un ancien sont encore les meilleurs à suivre; cependant l'on est assez généralement dans l'usage de retirer à la mère ses petits au bout de deux mois, et de les donner à élever dans les villages. On a commencé, dès qu'ils ont trois semaines, à les habituer à prendre de la nourriture, en mettant près d'eux un plat de lait, auquel on ajoute de la mie de pain quand ils sont âgés d'un mois. Mass si l'on peut laisser à la mère le soin de ses petits, ils deviendront

plas beaux et plus vigoureux.

Un usage dont je ne conçois pas le motif, et que je regarde néanmoins comme inutile, est celui d'éverrer les jeunes chiens au moment où on les sépare de la mère , quinze jours après leur naissance, selon Dafouilloux. Cette opération consiste à leur ôter un petit nerf qui est sous la langue, et que des gens peu instruits prennent pour un ver-Les chasseurs prétendent que ce nerf empêche les chiens de manger, contribue à les faire devenir étiques, et leur laisse des dispositions à la rage. J'ai élevé de jeunes chiens courans, sans permettre qu'on les éverrât; ils sont devenus très-beaux, et n'ont éprouve aucun accident. Voici, au reste, la manière dont on s'y prend pour retrancher ce prétendu ver de la langue des chiens. On saisit l'animal par les denx pattes de devant, en le tenant soulevé; une autre personne placée derrière son dos lui ouvre la gueule, y passe un torchon en travers, et prend de chacune de ses mains une oreille qu'elle tient avec son torchon, ce qui empêche le chien de tourner la tête à droite ou à gauche. Alors ceiui qui va éverrer, prend avec un linge blanc la langue du chien, la retourne, en tient les deux bords, et passe un doigt en dessous dans le milieu , pour servir d'appui. Il fead la langue un peu en long avec un bistouri ou un canif immédiatement sur lo milieu du nerf qui est placé sous la langue apprès du filet, puis avecun petit morceau de bois ou le manche de l'instrument que l'on passe entre la langue et le nerf, il arrache celui-ci, qui a quelque ressemblance à un ver pointu par les deux bouts et long d'un pouce. Cette opération est précédée par une autre plus simple, mais non moins inutile; c'est de couper le bout de la queue aux petits chiens.

D'autres leur font subir une troisième opération, en leur coupant le tendon au-dessous de l'oreille, afin qu'elle tombe bien. N'est-ce donc pas assez de tourmenter ces intéressans animaux pendant le cours de leur vie, en les empèchant de suivre leurs appétits, dès qu'ils ne tournent pas à notre utilité ou à notre agrément, sans les mutiler dès leur naissance par des pratiques sans but réel, et qui ne laissent

pas d'être douloureuses?

Les anciens qui s'occupoient beaucoup de l'éducation des chiens. jugeoient que les petits qui s'attachoient aux mamelons les plus antérieurs, devenoient plus forts et plus vigoureux que les autres. lls avoient aussi quelques autres indices, tels que la couleur du palais, noire dans les bous chiens, rouge dans les mauvais; mais res conjectures n'ont rien de fondé, et l'on ne doit point s'y arrêter. Ce n'est guère qu'à l'âge de trois ou quatre mois qu'il est possible de prendre quelque idée, par les formes extérieures, de ce que promet un chien : l'on peut espérer qu'il sera bon , s'il a les nazeaux ouverts . les oreilles longues, larges et épaisses, le poil de dessous le ventre gros et rude.

A la campagne, on nourrit les jeunes chiens que l'on a séparés de leur mère avec du pain de froment, du laitage et de la soupe; on ne leur laisse point manger de charogne, ni courir dans les garennes; on ne les enserme pas, et en vivant au milieu des basse-cours, ils se familiarisent avec les autres animaux domestiques, et ne sont pas tentés de les poursuivre, de même qu'ils s'accoutument aux intempéries de l'atmosphère, par leurs courses fréquentes dans les campagues. Ce sont les seuls momens heureux de la vie du chien ; à peine a-t-il atteint l'âge de dix mois, ou tout au plus d'un an, qu'on l'amène au chenil et que commence le plus rude apprentissage, dont l'exercice, ainsi que la contrainte la plus sévère et l'esclavage le plus complet, ne se terminent qu'à la mort de l'animal.

Si l'on ne veut pas conserver de chiens d'une portée, on les jette aussi-tôt que la lice a mis bas; et pour lui faire passer le lait, on frotte deux fois par jour ses mamelles avec de la terre franche délayée dans du vinaigre ; sous quelques jours le lait passera , sans accident. Les colliers de liége que l'on a coutume de mettre aux chiennes dans la vue de leur faire perdre le lait, ne paroissent pas avoir grande vertu, et on leur attribue, ce me semble, des effets qui ne sont dus qu'aux efforts de la nature.

Dans le cas où le lait seroit coagulé et formeroit des duretés aux mamelles de la lice, il faudroit les oindre de graisse dans laquelle on auroit fait frire une poignée de séneçon: ou réitère cette onction plu-

sieurs jours de suite.

Le nombre de chiennes ne devant pas être considérable dans un équipage de vénerie, on pourra les conserver, sans que cela dérange, en coupant celles dont on ne veut pas tirer race; cette opération doit se faire, autant qu'il est possible, avant que les chiennes aient porté, et même avant qu'elles aient été couvertes ; l'époque la plus favorable est quinze jours après la chaleur. Ces chiennes coupées chassent aussi bien, mais durent plus long-temps que celles que l'on fait porter.

# De la manière de dresser les jeunes Chiens courans.

C'est, comme il vient d'être dit, à dix mois ou à un an que l'on retire les jeunes chiens courans des endroits ou on les a élevés, et qu'on se dispose à les dresser. Il est avantageux de les tenir ensemble dans un même chenil. Le piqueur ou le valet chargé de leur éducation, doit être intelligent, doux, patient et aimant les chiens. Avec ces qualités, il viendra aisément à bout de dresser ces jeunes animaux. Personne n'a mieux présenté les règles de cet art que MM. Desgraviers. a Le » piqueur aura grand soin de ne pas laisser faire un pas aux chiens, » même de leur laisser prendre leur repas, sans commandement. Il » commencera donc par les accoutumer aux différentes intonations » usitées à la chasse, pour en exiger des signes d'obéissance, soit en » modérant leur ardeur, soit en leur donnant quelque liberté. Pour » cet effet, ce même homme ayant, aux heures du devoir, fait mettre " l'auge garnie de pain, en dehors et à dix pas de la porte, l'entr'ou-» vrira, et passant par l'onverture la gaule qu'il a en main, il la re-» muera si bien , que tous les chiens qui viennent pour forcer rece-» vront un coup de gaule sur le nez. Bientôt, avec de la donceur et » de la patience, et avec l'aide de la gaule toujours agitée, il ouvrira » la porte toute grande, et se tenant dans le milieu, il empêchera les » chiens de sortir. Lorsqu'en entr'ouvrant la porte, et leur criant, a derrière, il est parvenu à ce qu'il n'y en ait pas un seul qui bouge, » alors il leur tournera le dos et les laissera sortir pour manger, en b leur disant, allons, allons.

» Cette leçon répétée soir et matin pendant plusieurs jours, et les » premières intonations bien comprises par la jeune meute, il procédera à la faire rester sur les bancs du chenil, en lui criant, derrière, » pendant qu'il y fait entrer l'auge. Lorsqu'il la verra bien affermie n dans cette nouvelle leçon, il en augmentera la difficulté, en se servant des termes tahiau, derrière, et allons, avant qu'elle mange. » Insensiblement il l'amènera à ne pas bouger de dessus ses bancs, au » seul mouvement du bras, du mouchoir ou du fouet, quoiqu'il ait » feint de se retourner, et lorsque ne se retournant qu'à demi, il fait » agir un de ces moyens d'obéissance contraires à sa conversion.

" Quand vous voyez vos chiens moins farouches, et qu'ils connois" sent mieux les personnes qui en ont soin, pour lors, matin et soir,
" al même trois fois par jour, vous êtes pressé de votre remonte,
" vous les faites coupler et conduire au-dehors, d'abord dans un en" droit où on ne court pas le risque de les perdre, tel qu'un champ
" fermé entre deux haies. Quatre hommes les accompagnent, un de" vant, un derrière, et les deux autres de chaque côté. Le premier
" jour, on les même droit devant eux, et l'homme qui est en tête doit
" les appeler souvent à lui par le terme usité, hau, hau, hau. Lo
" second jour, on varie l'instruction, en allant aussi de droite et de
" gauche du chemin que l'on suit, en se servant toujours des mêmes
" termes. Le troisième jour, on décrit un demi-cercle, tantôt sur une
" main, tantôt sur l'autre, en joiguant aux termes ci-dessus exprimés,
" celui de ha au retour, ha au retour; on parvient à décrire le cercle

» entier. Le retour fini, on les arrête de temps en temps en place, » en leur criant, derrière, et en repartant par allons.

n Quand vos chiens sout styles à ces premières instructions, vous p leur faites exécuter un retour entier; vous y parviendrez en les » arrêtant ferme en place. L'homme de la queue de votre meute » vient se mettre en avant de celui qui est à la tête; les deux des » ailes ne bougent. Alors le piqueur de la tête passe au travers de » ses chiens, en leur disaut, ha au retour, et en faisant claquer ses » doigts; l'autre frappe de sa gaule ou de son fouet à terre, pour les » empêcher de passer en avant, et les renvoie à celui qui les appelle, » en leur disant, alles au retour. Par-là vous les accoutumerez à bien » comprendre ce terme, pour lequel ils doivent faire volte-face, terme » très-essentiel et très-utile à la chasse. Vous vous bornez à ces leçons » jusqu'à ce que vos jeunes élèves y soient confirmés, et les exécutent » avec facilité et intelligence. De là , vous passez à leur faire pratiquer » le retour en place. Pour cette manœuvre, celui qui est à la tête arrête » les chiens, en les prévenant par tout bellement pronoucé d'une inn tonation plus donce que derrière, laquelle étant faite pour imprimer n de la crainte et obtenir une exécution prompte, doit être articulée forv tement. Une fois arrêtés, celui qui est par derrière, et d'abord très-» près d'eux, les appelle par les mots, hau, hau, hau. Si-tôt qu'ils com-» mencent à tourner la tête, à l'instant il leur crie, au retour,: au retour, » et il marche aussi-tôt après sa demi-conversion. Vous répétez de même p celle leçon jusqu'à ce que vos chiens n'y fassent aucune faute. Vous » supprimez ensuite le terme, hau, hau, et vous les amènerez à faire » le retour, l'homme se tenant à une distance plus éloignée, de façon » cependant à en être entendu. Quand vos chiens conçoivent parfai-» tement tout ce qui leur a été enseigné ci-dessus, on leur fait répéter » dans une même leçon toutes les manœuvres apprises en plusienrs: » alors vous les instruisez à arrêter, quoique l'homme de la têle conn tinue de marcher en avant; dans cette leçon, l'homme de la tête » arrête ses chiens, en leur criant, derrière, et en leur faisant face : n il s'éloigne ensuite à reculons, en les contenant en place par le terme. n derrière. (Si un chien se porte en avant, il le nomme par son nom. » en lui criant, derrière ; un des hommes d'aile lui répète de même » son nom , et , s'il n'obéit pas, avance et lui fait sentir son fouet , en lui » criant, derrière, et y joignant, rentre à la meute..) Lorsque tous » sont attentifs, ce même chef se retourne, les appelle, en leur di-» sant, allons, allons, hau, hau, hau. Arrivés à lui, il leur fait » face tout de suite, crie derrière, et fait claquer ses doiges pour les » égayer; puis il se retourne encore, en les appelant par allons et n tout bellement Cette leçon, pratiquée de cette manière plusieurs » jours de suite, et bien exécutée, on la varie encore. L'homme de » tête, tout en marchant, et sans se retourner, prévient ses chiens » par les termes , tout bellement , tout bellement , et derrière , et con-» timue son chemin. Les deux hommes d'aile doivent avoir grand soin, » dans cet instant, de contenir exactement les chiens, nommant tou-» jours par son nom, et en corrigeant celui qui tombe en faute. n Quand tous sont tranquilles, l'homme de tête appelle à lui, et leur m fait face lorsqu'ils le joignent.

"Vous vous assurerez d'une docilité plus parfaite encore ; si "l'homme de la tête, marchant et ne commandant pas, l'homme de "la queue, par les termes tout bellement et derrière, articulés d'un "no ton ferme et bref, prévient ses chiens et les arrête, quoique le pre-"mier continue d'aller en avant et ne doive suspendre sa marche "qu'au commandement du second, à l'effet de se retourner à demi, "n'd'appeler à lui et de faire face.

» Vos élèves ayant été arrêtés de cette manière par le piqueur de la squeue, repartant au commandement de celui de la tête en branle pour le rejoindre, celui-là les prévient une seconde fois par les mêmes termes de tout bellement, derrière, et les arrête dans leur plus grande course, malgré la progression continue de celui-ci.

» Tout ceci bien conçu, bien exécuté, et qui dénote par conséquent. » et la prompte soumission de votre jeune meute et sa compréhension » aux intonations, vous la perfectionnerez par des retours en place. o commandés alternativement par les hommes de tête et de queue. A n cet effet, le dermer la laissant, elle et ses trois autres conducteurs, » filer devant lui jusqu'à la distance de cinquante à soixante pas, la » rappelle alors au relour : le premier qui , à l'instant de ce rappel , a » fait volte-face, et reste immobile pendant que cette jeune mente exévente le mouvement qui lui a été ordonne, attend qu'elle soit à dix pas » de celui qui le lui a fait pour lui crier derrière : aussi-tôt qu'elle est » arrêtée, il la rappelle au retour ; arrivée à dix pas de lui, l'autre re-» nouvelle les mêmes commandemens. Pendant cette manœuvre ré-» pélée plusieurs fois alternativement par les hommes de tête et de » queue, ceux d'ailes, qui sont aussi stationnaires, se bornent à dire » à la jeune meute, tandis qu'elle passe et repasse devant eux, allez au w retour.

» Une fois bien confirmée dans les retours alternatifs, vous en ren» dez l'exécution plus difficile, en l'obligeant à former son arrêt aussi
» promptement que s'il avoit été ordonné à la voix, par le simple
» mouvement du bras ou du mouchoir d'un des hommes d'ailes, ou
» de son chef, quand elle est à quelque distance de celui-ci; mouve» mens qui ne sont pas nouveaux pour elle, puisqu'ils lui ont éte
» enseignés dans le chenil des les premières leçons de son instruction,
» et auxquels elle doit obéir aussi promptement qu'aux commande» mens de la voix.

n Vos chiens familiarisés avec leurs guides, et comprenant bien pleurs gestes et leurs intonations, vous les accoutumerez à aller à n'ébat sans être couplés, avec la précaution toutefois de ne découpler qu'à fur et à mesure les plus sages et les moins hagards. Vous ples promenerez d'abord dans des endroits où ils ne puissent pas se perdre, ni être détournés par quelques objets de l'altention qu'on pleur demande; vous les transporterez ensuite sur toutes sortes de l'arterins, afin de les habituer à exécuter leurs différentes leçons, et n'a être maintenus dans la même docilité parmi la variété des objets qui se présenteront à eux, et par-là vous vous assurerez de cette par-faite obéissance qui est le principal agrément de la chasse, et que avous n'obtiendrez jamais dans des ébats renfermés, que nous re-

a gardons avec juste raison comme très-mauvais , même pour un équipage formé.

u Quand vous jugez vos chiens suffisamment instroits do toutes ces u leçous aux intonations de la voix, vous les leur faites pratiquer au son de la trompe, en suivant la même gradation dans cette non-soulle instruction. Vous les arrêtez d'abord à la voix, l'homme de soulle rélos l'éloigne d'eux, et, par un requête, les appelle à lui. Vous leur u demandez de meme des retours (ce qui est l'houvari usité à la sochasse) quand ils s'y sont affermis, vous les arrêtez de temps à soutre, en leur criant, derrière, sahiou, comme si vous les arrêtiez son en chasse; vous leur sonnez fanfare, et apres cela vous les faites su repartur par adions, tout bellement, on an requete.

n Vos chiens aussi bien stylés que nous le devirons, et devant être a décomples, vous pranquez a cheval, au pas et au petit trot, avec n le même in mère d'hommes et sur les mêmes terreins, tout ce que a vous leur avez fait faire loarnellement eisait à pied, en vous ser- a vant d'abord de la voix, pais après de la trompe. Vous éviterez, a sur toutes chieses, de ne lamas leur d'anner d'ardeur; vous aurez a son de les preveuir foulleurs sur le premier d'ardeur; vous aurez a entore par, aus l'ellement. Le même, fi-lècus, et vous ferez des- a condre de cheval, pour corriger sur-le-cham; celui qui s'animera.

v Supposant vos calens parfaltemen, confirmes dans font ce qui leur wa etc custique ci-dessus asch a pred asch a cheval, vous entreprenez u une besegne plus difficile europe , mass la plus propre à obtenir de were rennes anomaux foure it sagesse a unpelle nous voulons les amewhere vient de les promones dans les plantes et au maifieu des lièvres, waters provides de l'ardean. Vous les laines donn complet par bandes u de seu en lin i au plus comérches par des valeu de chiene à pied s warene en eve dans le paleme la miseux mendisses de lieures, vous eswhere the comment area was its about any or total les faites cheв им прет жение и и историйствителя фай учестви сель честрой сельства де deu mention, per mont que de transit après : chaque valet de chien re-क मानवपुरत व्यक्त दूरत दूरत दूरत (स्वयंत्री के विकास तिकार : वी शक्का के desires à coupe with these on two critiss he hap to be enterne, he has derriere, les a niver one de e da le combinac son chances. A chaque mouvelle faute, and the commence of means excited that I want is the as barde recall wan bern d'ermouve genoral effe vent partie un lierre Cente leçon étant way has don't some it while water pullicum primiting was chiens y era sa ana oromovii congrides. Civini que sura a sum me sum l'util bien The state of a control party with the livered and south their destated but a decimal to the state of the stat n mann que ente aprendes une ente exercitation de from al préviendes many character and bene execute stook bullerman, but the confinence he her. n de me elementario de elementario de la como como elementario de plantario el s'il we see a tree que New sentament, arrente : i me l'emerchem pas. Par was to merhode Assur marrienders a habitum was classes, class memo a description a presentation to plante at the militar das liberas sand andinglia viaa. I dan bida -

a justimentales (seum reuges entre esta deserte, estas des force réaltre sen sedan a chine a la seu laceuri esta récesse s'empora el fin en less els processes des acreixa disses relacionesses » au chenil, il faudroit les ramener tout de suite dans la plaine, et les plaire promener en couple, et avec des hommes à pied qui les corprigeroient vertement au premier signe d'ardeur, et sur-tout ceux pu'on auroit remarqué avoir entraîné les autres dans leur indocilité.

» La quarantaine étaut bien avancée, vous ferez mener en hardes vos » jeunes chiens à la chasse, pour qu'ils s'accoutument à prendre hauteur » du pays et de la rentrée du chenil. Si les valets qui les promenent, » ayant eu soin de les tenir derrière eux pendant toute la chasse, de » les faire taire au premier cri, de les maintenir dans une exacte obéis— » sance, peuvent arriver à ta mort, cet hatali leur donne déjà une

» connoissance de l'animal qu'ils doivent chasser.

» Après deux ou trois de ces chasses-promenades, vous partagerez en deux bandes égales vos jeunes chiens, que vous sous-diviserez deux par deux dans vos hardes basses, pour être découplés avec elles. Chacune de ces moitiés ne chassera que de deux chasses l'une, afin qu'elles n'acquièrent jamais assez d'haleine pour maîtriser vos vieux chiens. A mesure qu'elles tiendrout mieux la voie, et qu'elles prendront plus de train, vous les remonterez d'harde en harde, jusqu'à votre vieille meute, avec l'attention toutefois d'avoir celle-vi composée de la moitié au moins de vieux chiens. La composition de vos hardes restera ainsi l'espace de trois mois au moins, et vous ne mettrez de meute vos jeunes chiens que lorsqu'ils n'auront plus besoin de conducteurs.

» Si votre remonte n'est pas considérable, il est possible de la » former de cette manière, sans déranger votre meute ancienne : si » elle l'est, et qu'on soit amateur d'avoir et de conserver un excel» lent équipage, on choisira un petit nombre des chiens assez vites » et bien chassans pour dresser les jeunes, et quand ceux-ci seront » dociles et bien chassans, on les réunira à la meute : par ce moyen,

» on ne dérange rien et on jouit de ses travaux.

» Il faut, pour bien chasser, égaliser le pied de ses chiens, descen» dre d'une harde, ou mettre à celle de dessous ceux qui baissent de
» train, parce qu'un bon chien fera bien chasser à lui seul cinquante
» chiens médiocres, s'il tient la tête des hardes découplées, tandis que
» le meilleur des chiens devient pitoyable ou se crève, s'il n'en pent
» soutenir la vîtesse. Un bon chien doit donc être la clef de sa meute,
» doit être ménagé, et mis à une harde où il ait la supériorité de
» vitesse sur elle et sur tout ce qui est découplé». (L'Art du Valet
de limier.)

La chasse du printemps est la meilleure pour achever de dresser les jeunes chiens courans. Ceux qui sont destinés à chasser une espèce de gibier, ne doivent pas attaquer d'autres espèces; il faut même qu'ils tes regardent avec indifférence. Pour parvenir à les rendre docles sur ce point, on les promène couples et en hardes (plusieurs couples de chiens attachés ensemble se nomment harde), dans les endroits où il y a beaucoup de gibier. On leur en fait voir, à la chassedaquel ils ne sont pas destinés, et si quelques-uns d'entr'eux s'animent et crient, on les corrige, puis on les mêne sur la voie en leur répétant: tout bellement, fi ha hey, derrière, et l'on continue son themin. Cette laçon doit se faire tous les jours, jusqu'à ce que le

chiens seient fermes à ne rabattre que les voies de l'animal qu'ils doivent chasser. Bientôt ils regarderont les autres animaux avec indifférence.

#### Du Limier.

C'est du limier que dépend le succès de la chasse; c'est lui qui sert à reconnoître le lieu où le gibier s'est retiré, qui en suit la trace sans bruit, et sert à le lancer; c'est le chien de confiance du veneur. Les limiers forment une race particulière, qui est fort belle en Normandie. Ils sont ordinairement d'un gris tirant sur le brun, ou noirs marqués de feu, avec du blanc sur la poitrine, hauts de vingt à vingt-deux pouces, épais, vigoureux et même méchans; leur tête est grosse et carrée; leurs oreilles sont longues et larges, et leurs reins sont bien faits.

L'éducation du limier exige des soins et des connoissances de la part du *veneur*. Il ne faut pas le mener avant qu'il ait quinze ou seize mois, et encore faut-il qu'il soit formé et en bon état. Cependant, l'on ne doit pas attendre qu'il ait plus de deux ans, parce qu'alors il seroit très-difficile à former. Quand on le mène au hois, on lui met un large collier qui s'appelle botte; et la longue corde que l'on y attache se nomme trait. La saison la plus convenable pour commencer à dresser le limier, est l'automne. Si à la première fois qu'on le mène, il ne veut pas se rabattre, c'est-à-dire, donner quelque connoissance du gibier, il faut lui faire voir quelques animaux, le mettre dans la voie, et s'il s'en rabat, le bien caresser. Si, après l'avoir conduit plusieurs fois, il ne veut ni suivre ni se rabattre, il faudra l'associer avec un limier dressé, qui excitera son ardeur. Mais si cette épreuve ne réussissoit pas, on lui avalera la botte, ce qui signifie qu'on lui ôtera son collier, et qu'on lui laissera la liberté de chasser à sa fantaisie l'animal sur les voies duquel on l'a mis. L'on ne doit pas se décourager de voir un limier se dresser difficilement. L'on a remarqué que les limiers tardifs, pourvu qu'ils soient de bonne race, se déclarent au moment qu'on s'y attend le moins, et servent plus long-temps que d'autres. D'un autre côté, quelque disposition que montre un jeune limier, il ne mérite confiance qu'après avoir été mené pendant une année entière, et régulièrement deux fois la semaine.

Quand le limier que l'on dresse commence à se rabattre, il faut l'arrêter de temps en temps pour l'affermir sur la voie, et lui apprendre à suivre juste. Quand il reste ferme dans la voie, l'on doit raccourcir le trait jusqu'à la plate-longe pour le bien caresser; détourner ensuite des animaux, et les lancer pour lui donner du plaisir; enfin, le ménager, en ne lui permettant pas de trop longues suites, qui pourroient l'excéder et le rebuter.

Si un limier que l'on dresse pour le cerf se rabat d'un animal d'espèce différente, on le retire des voies, on le gronde, et même on lui donne un coup de trait. Mais les corrections seront rares, sur-tout si le chien est d'un naturel craintif; elles ne doivent jamais être trop rudes, et ne point aller jusqu'à la brutalité, ainsi que cela n'arrive que trop souvent.

Il ne faut pas trop presser le jeune limier; on lui laisse le temps de

mettre le nezà terre, de tater de côte et d'autre. S'il porte le nez haut, soit parce qu'il a vu les animaux, soit parce qu'il va au vent, on l'arrête en lui donnant un coup de trait; cette allure le feroit passer par-dessus les voies sans en rabattre. Si, dans les commencemens, le jeune limier donne de la voix lorsqu'il suit la piste du gibier, il faut le laisser faire; mais quand il est tout-à-fait dans les voies, on l'empêche de crier, en le retenant, lui donnant des saccades et même des coups de trait ; on le caresse s'il s'appaise, mais on redouble les avertissemens et les corrections, s'il continue à donner de la voix, la première qualité du limier étant d'être secret. Le meilleur moyen de le rendre muet lorsqu'il est en vigueur, est de lui donner de longues suites tant au droit qu'au contre-pied. Les suites au contrepied ont le double avantage de calmer son ardeur et de lui rendre le nez plus fin. Cependant, on le retirera quand l'on s'appercevra qu'il se rabat de voies un peu vieilles; l'on doit être satisfait s'il se rabat de voies de trois ou quatre heures au plus.

Pour faire suivre à volonté le jeune limier au contre-pied comme au droit, on le laisse aller lorsqu'il se rabat jusqu'au bout de son trait, puis on l'arrête ferme dans la voie, et on le fait revenir pour se rabattre également du côté opposé où on l'arrête de même; s'il s'arrête

ferme dans la voie, ou l'encourage par des caresses.

Le limier qui marche toujours devant celui qui le mène, ne doit pas tirer trop fort sur son trait; il suffit que ce trait soit assez tendu pour ne pas trainer à terre. L'on modère la trop grande ardeur du limier, en l'arrétant de temps en temps par de légères saccades.

On nomme valet de limier, le veneur qui conduit le limier; il a besoin d'expérience et d'activité. Si le lieu désigné pour une grande chasse est éloigné, le valet de limier ira coucher sur le pays, c'està-dire dans le canton où il doit commencer sa quête; il se lèvera de grand matin, mettra la botte à son limier, lui donnera du pain, ne le tiendra pas de trop court, ne le rudoiera pas; et arrivé au bois, le mettra en quêle en l'encourageant, en lui répélant, mais à demivoix, les termes d'usage : va outre, mentor...; va outre...; allez devant, mentor; ... allez; ... trouves l'ami, trouve; ... hou, l'ami, hou, hou, l'au, l'au. Si le limier paroit rencontrer et se rabattre, on lui dit : qu'est-ce que c'est que ça, mentor? ... qu'est-ce que c'est que ça, l'ami? ... hou, garre à toi ; ... là, valet, là. Si le chien se rabat d'un autre animal que de celui pour lequel il est destiné, on le retire par une saccade, en le grondant et lui disant : fouais, mâtin, fouais, vilain. Mais s'il se rabat sur la voie de l'animal que l'on cherche, on lui parle ainsi : y va là surement, l'ami ; ... volcelets, mentor; ... y après; ... y après. On continue à l'encourager en repetant : après , après , velai , après , l'ami ; ... il dit vrai ; ... après , après. Si le limier, en suivant les voies, a vent de l'animal, s'il lève le nez et souffle, on lui racourcit le trait en lui disant : tout couais, mentor, tout couais ; . . . et on le retire de peur qu'il ne fasse lever l'animal. Il y a des limiers si ardens, que l'on est quelquefois obligé de les emporter hors de l'enceinte. Le valet de linuier marquera, chemin faisant, la voie de l'animal par des brisées ou des branches cassées et jeices à terre, le gros bout tourné du côté où va l'animal.

L'enceinte faite, le veneur revient à sa première brisée, en anivant le contre-pied de l'animal, et en s'assurant de sa nature en revoyant sa voie et ses fumées. Si l'animal est détourné près d'un chemin ou de tout autre lieu où il pourroit être inquiété, le vulet de limier le garde, sinon, quand il l'a bien rembûché ou détourné il va au rendez-vone, et fait son rapport.

#### Des chevaux de Vénerie.

Dans les grands équipages de vénerie, il y a toujours un certain nombre de chevoux destinés aux chasseurs, aux officiers de la vénerie, aux piqueurs ou veneurs qui appuient les chiens de près, qui ont soin de la meute et conduisent la chasse; enfin, à quelques valets de limiers et de chiens. L'on ne comptoit pas moins de trois cents chevaux à Versailles, pour le service des deux meutes du cerf seulement; il est vrai que dans cette quantité, étoient compris les chevaux neufs et ceux de carrosse et de chaise.

Les chevaux dont on se sert pour chasser avec des chiens courans, doivent avoir la taille légère, une grande vîtesse, et les jambes trèssûres. Quoique la finesse de la bouche soit une qualité nécessaire à un cheval de chasse, il ne faut pas néanmoins qu'elle ait trop de délicatesse, parce que les branches des arbres qui frappent à chaque instant la bride, tracasseroient sans cesse le cheval et son cavalier. Par la même raison, le premier doit avoir les membres assez robustes pour faire plier sans peine les plus grosses branches qui se rencontrent sur son passage, et qui incommoderoient fort et ruineroient bientôt un cheval trop fin.

L'Angleterre fournit une excellente race de chevaux de chasse; il y en a aussi de très-bons en Normandie. On en élevoit d'une race distinguée dans les haras de la Gatine; mais la guerre civile qui a désolé si long-temps cette malheureuse contrée, les a détruits.

La nourriture des chevaux de la vénerie du roi se composoit d'un boisseau d'avoine par jour, mesure de Paris, en deux ordinaires, d'une botte de foin et d'une botte de paille, chacune du poids de dix à onze livres.

H est inutile de dire que le cheval de chasse doit être fait au bruit et au feu, et dressé de manière que l'on puisse tirer en selle un coup de fusil sans qu'il bouge.

## Chasse du Cerf.

La chasse du cerf est la plus belle et la plus noble; elle est une image de la guerre; aussi fut-elle en tout temps le délassement chéri des plus grands capitaines. Alexandre se plaisoit à s'y exercer dans les intervalles de ses travaux militaires: on rapporte que ce conquérant possédoit un vieux chien, en qui il avoit une si grande confiance, qu'il le faisoit porter à la chasse; lorsque la meute tomboit en défaut ou qu'elle éprouvoit quelqu'embarras, on mettoit le chien à terre; il faisoit des coups de maître, après quoi il étoit soigneusement reporté au logis et bien traité.

De même que la guerre, la chasse du cerf a ses reconnoissances

son infanterie, sa cavalerie, ses troupes légères, sa musique, sea attaques, ses ruses, ses poursuites, ses points de ralliement; le chasseur comme le guerrier a besoiu, par l'appareil, l'agitation et le fracas, d'étourdir sa sensibilité, pour qu'elle ne s'arrête point sur des victoires toujours souillées de sang et arrosées de larmes.

J'ai présenté à l'article du Cerr, le précis de la chasse que l'on fait à cet animal avec des chiens courans. Il ne me reste plus qu'à rapporter les termes dont on se sert pour diriger et encourager les chiens,

anssi bien que quelques autres accessoires de cette chasse.

Tout son succès et tous ses agrémens dépendent des connoissances et de l'expérience des piqueurs. Le nombre des chiens nécessaire ne peut se déterminer; il dépend de l'opulence du maître de la meute. On sépare la meute en plusieurs relais, que l'on distribue aux endroits

que la connoissance du pays aura fait désigner.

Ceux qui piqueront de meute, c'est-à-dire les piqueurs chargés de faire chasser les chiens, portent un cor de chasse qui s'appelle trompe en vénerie, et dont ils sonnent différens tons, selon les circonstances. Des que les chiens auront donné, les piqueurs leur diront à hante voix: il va là chiens, il va là haha; ils sonneront en même temps trois mots du gros ton ou du premier grêle de la trompe, et crieront et sonneront ainsi de temps en temps pour animer les chiens et pour faire connoître à caux qui sont à la chasse que l'on court toujours le cerf de meute, c'est-à-dire celui que l'on a détourné et attaqué.

Si ce cerf fait bondir le change, et qu'il s'en sépare après s'être fait chasser avec lui, les piqueurs se partagent pour suivre les chiens qui font deux chasses, et les appuient de la voix seulement jusqu'au premier endroit propre à revoir ou appercevoir son pied; alors le piqueur qui aura revu du cerf de meute sonnera, et les autres rompront leurs

chiens pour les rallier à ceux qui le chassent.

Quand le cerf passe à un relais, le piqueur qui en est chargé découple ses chiens et les fait donner, lorsque les trois quarts environ de la meute est passée; il les accompagne et se tient le plus qu'il lui

est possible à côlé d'eux.

Si le cerf fait un retour, ou revient sur lui par les mêmes voies, en fait aussi revenir les chiens en leur criant: hourvari, hourvari, tayau; hourva, tayau, velecy, revari, et l'on appelle les meilleurs chiens par leur nom: hau (le nom du chien), hau, velecy, aller, tayau, hourvary. Les piqueurs sonneront en même temps le retour, et lorsque leurs chiens seront retournés sur les voies, ils leur crieront: ha, il s'en va là, tou tou, il s'en reva là, ha ha; sonneront trois mots, et répèteront en chassant: il fuit là, chiens, il fuit là, ha ha.

On a observé que tous les retours du cerf dans la même chasse se font dans le même sens, c'est-à-dire que si, au premier retour, l'animal a tourné à droite, il prendra la droite dans tous les autres.

A l'instant où le piqueur revoit des suites du cerf, il crie: velecy fuyant, il dit vrai, volecelets, volecelets, et lorsqu'il revoit du relour: voleci revari, volecelets; puis sans s'arrêter où il est entré, il fait reprendre la voie aux chiens en sonnant trois mots de la trompe. S'il voit le cerf, il doit crier: tayau, tayau, sonner quelques fanfares et allendre les chiens. Quand ils auront pris les voies, le piqueur leur

dira: il s'en va là, chiens, il s'en va là, ha ha, il perce tou tou, puis il sonnera pour le chien.

Quand le cerf n'est pas trop pressé par les chiens, comme cela arrive principalement lorsqu'on chasse avec des chiens anglais, qui dans les bois fourrés ne vont qu'au trot ou au petit galop et à la file, il ne manque pas de faire beaucoup de ruses que d'habites piqueurs doivent savoir démèter. Les chiens indiquent que le change est boudi, en portant le nez aux branches et n'osant presque plus donner de la voix; alors on leur dit, pour qu'ils ne s'emportent pas : alai là, lai-là, tout bellement. Quand ils se trouvent en défaut, un piqueur cherche à revoir, et dès qu'il a revu, il crie : volecelets, et sonne pour appeler les autres piqueurs et les chiens. Si le cerf est rentré dans le fort, on dit aux chiens : ha il retourne là, chiens, il retourne là, et on sonne pour les animer dans ces nouvelles voies; on rallie les traîneurs par ces mots: ha velecy, tou tou, velecy.

Si des chiens sont séparés des autres, on les arrête, en leur criant: derrière, derrière, pour attendre le reste de la meute. Lorsque le cerf suit le long d'un chemin, ou leur dit: volecelets la voie, voleselets; quand il quitte le chemin pour entrer dans le fort: ha il retourne là, chiens, il retourne là, ha ha; lorsqu'il longe un ruisseau ou qu'il bat l'eau dans un étang ou dans une rivière: il bat l'eau, tou tou, il bat l'eau; s'il est dans l'étang ou dans la rivière et tient ou rend les abois: halle à lui, halle à lui; enfin pour réjouir et animer les chiens: ha halle, halle, halle.

#### Chasse du Chevreuil.

La chasse du chevreuil se conduit de la même manière que celle du cerf; mais lorsqu'on le détourne, il ne faut pas que le limier donne le moindre coup de voix, ni même qu'il souffle trop fort, parce que le chevreuil croyant être poursuivi par le chien, perceroit en avant, et seroit très - difficile à rembûcher. Les piqueurs se servent des mêmes termes pour guider leurs chiens que dans la chasse du cerf; mais ils doivent les moins animer et échaiffer, et leur crier souvent: bellement, sagement, ça va, chiens, ça va, ah. il fuit là, ha ha. Per la même raison ils ne doivent pas beaucoup sonner. Il faut moins de relais pour la chasse du chevreuit que pour celle du cerf, et un équipage moins nombreux; cette chasse est aussi pour l'ordinaire beaucoup moins fatigante. Du reste, voyez l'article du CHEVREULL.

# Chasse du Daim.

Il n'y a presque point d'espèce de chiens courans qui ne chasse le daim. L'Angleterre est le pays où il y a le plus de daims et où leur chasse est la plus fréquente; elle se fait de la même façon que celle du cerf. Voyez le mot DAIM.

#### Du Vautrait.

L'équipage destiné à la chasse du sanglier se nomme vautrait; il sorme une division distincte dans les grandes véneries, et il a des

officiers et des employés particuliers. Les grands équipages du vautrait ont pour l'ordinaire une meute de trente ou quarante chiens; les piqueurs et les valets doivent être très-entendus. Cette chasse est extrêmement pénible; les veneurs sont obligés de crier sans cesse pour faire suivre les chiens, qui se rebutent souvent, sur-tout quand ils suivent un vieux sanglier. On choisit des chevaux ardens et vigoureux, et ceux qui les montent ne doivent pas craindre les branches dans les grands forts de la forêt où ils sont obligés de percer.

Il est très-difficile d'avoir des limiers biens dressés pour la chasse du sanglier, et cette instruction exige beaucoup de soin et de patience. Ce n'est pas qu'un jeune limier ne veuille d'abord des voies de l'animal, mais son odeur le rebute quelquefois, et les licux fourrés et marécageux qu'il traverse le découragent. Du reste, le sanglier se dé-

tourne comme le cerf. Voyez aussi l'article du SANGLIER.

Dans le rapport que fait le valet de limier, il doit faire mention de l'âge du sanglier, de sa taille et de ses marques distinctives. Le rapport fait et les relais distribués comme pour la chasse du cerf, avec cette différence qu'on les place à portée des forts et des endroits fourres, le veneur qui a fait le rapport se met en tête des chiens de meute, parce que c'est à ses brisées que l'on va. Quand les piqueurs auront bien revu, par les traces, de quelle nature est l'animal, celui qui laisse courre mettra son limier sur les voies aux brisées, avancera de dix pas, el dira à son chien: hau valet hau va , à rigaut, après, après, hau, hau; et lorsque le limier commencera à suivre les traces de la bête, il lui criera: veleci aller avant, veleci aller, après, après valet. Si le sanglier tourne dans le fort, on fait revenir le limier pour rechercher les voies, en disant : hourva hourva hau l'ami , va outre ; et aller devant , en répétant : hau rigaut, hourva hourva, veleci mon petit. Quand le limier est retombé sur les voies, on l'encourage par ces mots : après mon valet, après hou hou. Enfin des que le piqueur aura revu, il criera souvent : veleci aller , veleci aller , jusqu'à ce que le sanglier soit lancé. Le piqueur qui a laissé courre sonnera pour faire découpler les chiens ; alors tous les piqueurs sonneront aussi et piqueront à la queue des chiens le plus près possible, sans craindre de passer par les forts, en répétant : hou, hou, veleci aller, il dit vrai veleci aller, el ne cessant de sonner pour chiens, comme à la chasse du cerf. Si les chiens tombent en défaut, on continue à crier et à sonner pendant quelque temps, de peur que le sanglier ne tienne contre les chiens et ne les charge. Les piqueurs ne doivent donc pas quitter leurs chiens; et s'ils voient le sanglier par corps, ils crient velelau, veleci aller, veleci aller.

Un sanglier ne se force pas aussi aisément qu'un cerf, et quelque bon que soit un équipage, il est rare que le temps de la chasse ne dure au moins quatre ou cinq heures. Quelquefois on arrête l'animal par un coup de fusil, ou on le coiffe avec des dogues et des lévriers, que l'on nomme lévriers d'attuche. Des chasses ont duré pendant deux jours entiers, et encore n'a-t-on pris l'animal qu'en le tuant à coups de fusil le troisième jour.

Lorsque le sanglier se sent poussé aux dernières extrémités, il ne perce plus en avant, ne fait plus que tourner, bat long-temps le même. cauton, et cherche toujours à se mêler avec quelques bêtes de compagnie. Quand il est sur ses fins. il écume beaucoup, ne peut plus aller que par sauts, se jette dans une mare ou se met le cul dans une cépée, fait face aux chiens, et leur tient tête avec une foreur incroyable. C'est alors que les piqueurs doivent le plus appuyer leurs chiens et tâcher de faire repartir l'animal; mais lorsqu'il tient aux abois, il est bon d'empêcher les chiens d'en approcher de trop près ; les piqueurs doivent entrer dans le fort avec précaution; l'un d'eux met pied à terre, avance vers le sanglier, et lui plonge son couteau de chasse au défaut de l'épaule. Mais il faut que le piqueur qui porte le coup soit alerte et s'esquive à l'instant d'un autre côté, parce que le sanglier tourne toujours du côté où il se sent blessé. Si cependant le sanglier est furieux au point qu'il y ait à craindre pour les veneurs et pour les chiens, il est à propos de le tuer d'un coup de fusil ou de pistolet; c'est un droit ou honneur réservé au commandant de l'équipage, et il n'a lieu qu'à la dernière extrémité. Les piqueurs sonneront aussi-tôt la mort de l'animal, le laisseront fouler par les chiens, les y-enbardiront même, en leur disant : hou hou, petits veleci, veleci dono, mes toutous.

Après avoir coupé les suites ou les testicules du sanglier, qui feroient contracter à sa chair une irès-mauvaise odeur, on lève la tracs ou pied droit de devant, on la remet au commandant, qui la présente au maître de l'équipage, et on emporte le sanglier. Avant de partir, on visite les chiens et l'on panse les blessés; les veneurs doivent être munis d'aiguilles, de fil et de tout ce qui est nécesaire pour ces pansemens.

Les chiens ne mangent pas la chair du sanglier avec autant d'avidité que celle du cerf; il ne faut même jamais leur en présenter de cruc; lorsqu'on leur fait la curée du sanglier, on ne leur donne que les épaules et les dedans coupés par morceaux et bouillis dans de l'eau pour être mêlés à la mouée; mais on ne donne, pour l'ordinaire, aux chiens que la fressure, cuite avec de la graisse, de l'eau et du pain. Pendant la curée l'on sonne de la trompe autour des chiens, et on les caresse en se servant des mêmes termes qu'à la chasse.

Dans plusieurs pays, on attache des grelots au cou des chiens qui chassent le sanglier et le loup. Lorsqu'on ne veut point forcer le sanglier, mais seulement le tirer, un équipage devient inutile; il suffit d'avoir un ou deux limiers et quelques bons chiens. L'on peut même ne se servir que de mátins avec lesquels des gardes-chasse traversent les forts où se tiennent les sangliers, et par cette espèce de traque les renvoient vers les tireurs postés vis-à-vis, mais toujours à bon vent.

Il se fait en Allemagne de très-belles chasses aux sangliers, de même qu'aux cerfs, avec des toiles. J'ai assisté dans ma jeunesse à plusieurs de ces chasses aux environs de Lunéville, pendant le règne trop court de Stanislas le Bienfaisant. On forme une enceinte avec des toiles et des fourches autour des forts où les sangliers auront été détournés. Un veneur prend les voies au rembúchement avec son limier, et le suit jusqu'à ce qu'il ait lancé. On découple d'abord cinq à six chiens courans sur les voies; ce nombre suffit i l'on chasse de grands sangliers; mais si ce sont des béles de compagnie, on amène

toute la meule. Dans le premier cas, il est bon de joindre aux chiens courans quelques corneaux, qui sont issus de l'union de la race du mâtin avec celle du chien courant; ces animaux, extrêmement vifs, presseront les sangliers et leur feront parcourir l'enceinte. L'on appuie fortement les chiens de la voix et de la trompe, et on les suit de près, afin d'empêcher que les sangliers ne leur fassent tête. Après les avoir fait chasser quelque temps, on lâche de grands mâtins, on des dogues, ou des lévriers d'attache, qui se jettent sur les sangliers avec fureur. Les veneurs s'avancent; l'un perce l'animal de son couteau de chasse au défaut de l'épaule; les autres, armés de bâtons, sont prêts à le recevoir s'il veut se jeter sur celui qui l'a percé, lui portent des coups sur le boutoir, et lui présentent toujours un bout de bâton pour le repousser, jusqu'à ce qu'ils l'aient mis à mort. Lorsqu'on a pris le nombre de sangliers que l'on veut, on sonne la retraite.

## De la Louvelerie.

Dans les véneries, l'équipage pour courir le loup se distingue et se sépare des autres; il porte le nom de louveterie, et ceux qui y sont employés se nomment louvetiers. J'ai traité assez amplément de cette espèce de chasse, pour ne rien ajouter à ce que j'en ai dit à l'article du Loup. It en est de même de la chasse da Lièvre, du Renard et du Blaireau, aux articles desquels je renvoie le lecteur.

# Du Chien couchant, et de la manière de le dresser.

La chasse an chien couchant est beaucoup plus commune que celle aux chiens courans; elle n'exige point d'appareil, ni de dépense, elle est, par conséquent, à la portée du plus grand nombre. Mais si cette chasse est plus facile pour le chasseur, elle est aussi plus fructueuse, et, pour me servir de l'expression consacrée dans le code des chasses, plus cuisinière; aussi les réglemens l'ont-ils proscrite. L'ordonnance de Henri III, en 1578, la défend sons peine de punition corporelle pour les roturiers, et d'encourir la disgrace du roi pour les nobles. L'article 6 de l'ordonnance de 1607 l'interdit pareillement à loules personnes, parce que, y est-il dit, la chasse du chien couchant fait qu'il ne se trouve presque plus de perdrix et de cailles. Enfin la dernière ordonnance que nous ayons sur le fait des chasses, celle de 1669, défend la chasse au chien couchant en tous lieux. Cependant, toutes ces défenses n'ont point empêché que cette espèce de chasse ne fût pratiquée généralement; et quoique plutôt tolérée que permise, on a chassé en tous lieux au chien couchant.

On se sert ordinairement de deux races de chiens pour chasser de cette manière; du BRAQUE et de l'ÉPAGNEUL. Foyez ces mots, et l'article Chiens. Ces animaux se nomment chiens couchans, chiens d'arrêt, chiens de pluine, chiens fermes.

Il est important de se procurer des chiens de bonne race, si l'on veut jouir de tout l'agrément que comporte la chasse de plaine; plusieurs forment naturellement l'arrêt, et c'est autant de temps gagné sur leur instruction. Elle doit commencer par apprendre au chien à rapporter.

On l'y accoulume dès qu'il a cinq ou six mois, et comme en jouant; dans la maison même. Si cette instruction de douceur ne suffit pas, on attend que le chien ait un an. L'on se sert alors du collier de force. C'est un collier de cuir, dans lequel on pique une quarantaine de petits clous, par-dessus la tête desquels on coud un autre morceau de cuir, afin qu'ils ne reculent pas lorsqu'on les fait peser sur le cou du chien ; à chacun des bouts de ce collier il y a un auneau ; car si l'on y mettoit une boucle comme aux colliers ordinaires, il piqueroit continuellement le chien qui ne distingueroit plus s'il fait bien ou mal. Quelquefois le collier de force est fait avec du gros fil d'archal armé de pointes. L'on passe dans les anneaux du collier le bout d'un cordeau avec une houcle lâche, de sorte qu'en le tirant à soi , les anneaux se rapprochent et resserrent le collier, dont alors les clous appuient sur le cou du chien, et l'avertissent de sa faute. On jette devant lui un morceau de bois long à quatre faces, que l'on appelle moulinet, parce qu'il y a vers chaque extrémité quatre petites chevilles implantées, et on lui dit : apporte. Si le chien va chercher le moulinet, on le caresse; s'il n'y va pas, on l'y conduit en tirant doucement le collier ; s'il ne ramasse pas lui-même le moulinet, on lui amène doucement le nez dessus, on le lui met de force dans la gueule en lui tenant la main sous la mâchoire inférieure, et de l'autre main on tire le chien à soi en lui répétant : apporte, apporte ici, haut : cinq ou six leçons suffisent communément pour apprendre un chien à rapporter.

Pour qu'un chien ne gâte pas ou ne déchire pas les vêtemens d'un chasseur en sautant à lui quand il rapporte, et même pour qu'il ne fasse pas partir le fusil, comme cela est arrivé quelquefois, on lui apprend à s'asseoir, et à se tenir sur son cul, le nez et les pattes de devant en l'air, mais le dos tourné au chasseur. Lorsque le chien a appris à venir près de son maître en lui disant, ici à moi, on le fait mettre sur le cul, c'est l'expression dont on se sert en lui parlant; puis on lui fait lever l'avant-train et tourner le dos. On le caresse tandis qu'il a le moulinet dans la gueule, et on doit l'habituer à ne

le lâcher que quand on lui a dit : donne.

Il est nécessaire d'observer que le moulinet doit avoir sur ses angles des dents comme celles d'une scie; elles servent à deux choses: la première à forcer le chien à recevoir le moulinet dans la gueule, en le lui frottant légèrement contre les dents, et la seconde à l'empêreher de prendre l'habitude de trop serrer entre les dents ce qu'il doit papporter et de gâter le gibier.

Aussi-tôt que le chien rapporte bien le moulinet, on lui fait rapporter une pelote de linge, sur laquelle on a cousu des ailes de perdrix, puis une peau de lièvre, à chaque bout de laquelle on attache une pierre, afin d'accoutumer le chien à prendre le lièvre tué par le milieu du corps. Enfin, lorsqu'il est bien instruit à tout rapporter,

on le mène en plaine.

Les auteurs de l'Art du Valet de limier recommandent une seconde leçon: c'est de faire mettre le chien à terre, c'est-à-dire, couché sur son ventre, les deux jambes de derrière ployées sous lui, et les deux de devant alongées. On l'habitue insensiblement, et sans grande

résistance de sa part, à se mettre tout de suite en cette posture au mot, aterre, prononce d'un ton de voix fort et qui imprime la crainte, pais en élevant les bras comme si on alloit tirer. Petit à petit, il prend une telle habitude à l'aspect de ce mouvement des bras, que l'on purvient à ne plus employer la parole, et qu'au simple mouvement, sans le mot, à terre, le chien se couche. De ces leçons, on retire l'avantage que des la première fois, lorsqu'un lièvre ou une perdrix partiront devant le chien , et qu'il s'échappera à courir après , le seul mot, à terre, prononce d'une voix forte, l'arrêtera sur cul el lui coupera, pour ainsi dire, les jambes, tant ce mot aura acquis d'autorité sur lui. Si pourtant l'ardeur l'emporte aux premières fois. le châtiment et la leçon répétée l'empêcheront de retomber dans la même faute. Mais ce n'est pas assez que le chien se mette prestement à terre, il faut encore qu'il y soit inébranlable, jusqu'i ce que la parole de son maître lui permette de se retirer. On l'y fixe ainsi en se promenant, et courant tantôt près, tantôt loin, par gradation; l'utilité de la constance de cette attitude est d'empêcher le chien de troubler le chasseur. Bien affermi dans cette leçon , il faut lui apprendre à venir vers son maître d'un pas plus ou moins prompt, selon qu'après l'avoir appelé par ces mots, à moi, on se sert de ceux-ci: tout doucement, au petit pas. On le fait donc coucher à terre, comme on l'a dit plus haut ; on s'éloigne de lui, d'abord à une petite distance, ensuite à une plus grande, et prononçant alternativement ces divers mots, mais ceux, au petit pas, d'une intonation plus forte. On modère ainsi sa marche, on l'accoutume à s'approcher à pas comptés et à se règler toujours sur l'ordre qu'il entend. Le but de cette leçon est de lui apprendre à suivre posément une pièce de gibier. Cette methode de dresser les chiens couchans, que l'on doit à MM. Desgraviers, est, sans doute, très-avantageuse et mérite d'être généralement suivie.

La plupart des jeunes chiens courent après les volailles, les moutons et les autres animaux demestiques. Si les corrections ne suffisent pas pour leur faire perdre cette mauvaise habitude, voici comme on s'y prend pour les en dégoûter. On fend un petit bâton par le bont, de manière à y passer la queue du chien, et on l'y serre avec une ficelle assez fortement pour qu'il ressente de la douleur; à l'autre bont, on attache une poule par le gras de l'aile près du corps, et on lâche le chien, qui se met à courir, à cause de la douleur qu'il ressent à la queue, et qu'il croit occasionnée par la poule. A force de la trainer, il la tue, et las de courir, il va se cacher; on détache alors le bâton, et on lui bat le museau avec la poule. Pour le corriger de courir après les moutons, on le couple avec un bélier, pui on les lâche en fouettant le chien aussi long-temps qu'ou peutle suivre. Ses cris font, d'abord peur au bélier, qui court à toutes jambes, et l'entraine; mais il se rassure ensuite, et le charge à coups de tête.

J'ai dit que plusieurs chiens de bonne race arrêtent le gibier naturellement. Ceux en qui l'on ne rencontre pas cet avantage, doivent etre dressés à arrêter. L'on commence par quelques leçons à la maison, en tenant le chien par la peau du cou, plaçant à terre devant son nez un morceau de pain, et lui disant d'un ton dur, tout beau, s'il met de l'ardeur à se jeter sur le pain, on le châtie, et on ne lui permet de le prendre que lorsqu'on lui dit: pille. On répète la même leçon jusqu'à ce qu'il garde bien, sans qu'on ait besoin de le tenir, et qu'il laisse faire autour de lui plusieurs tours, sans se jeter sur le pain, auquel il ne doit toucher qu'au commandement, pille.

Il est essentiel, avant de mettre le chien en chasse, de l'avoir accoutumé à l'obéissance en tout point. Par exemple, en se prome-

nant avec lui autour de la maison, on le rappelle, s'il s'écarte, par ces mots: ici, à moi; et si on veut qu'il suive pas à pas, on lui crie: derrière. Une observation non moins importante, c'est que tous les genres d'instruction ne doivent être donnés au jeune chien que par

la même personne.

La saison la plus favorable pour dresser le chien à la campagne. est le commencement du printemps, époque où la terre est plus découverte, et où les perdrix appariées tiennent mieux, c'est-à-dire, ne partent pas aussi aisément que dans les autres temps de l'année. Le chien a le collier de force, auquel est attaché un cordeau long de vingt à vingt-cinq brasses, qu'on laisse traîner de manière à être maître de le saisir à propos; si le chien s'écarte trop, on le retire; s'il court après les premières perdrix qui partent, ou seulement s'il les pousse, ce que l'on appelle bourrer le gibier, on lui donne des saccades, et on lui crie: tout beau, tout beau; s'il arrête le gibier, on l'encourage par des caresses, mais on ne le laisse pas chasser sans cordeau avant qu'il ne soit bien affermi dans son arrêt. J'ai eu une excellente chienne de plaine, dont les arrêts étoient si fermes et si constans, qu'en me promenant avec elle sans arme, je pouvois, des qu'elle avoit formé un arrêt, aller tout à mon aise chercher mon fusil, à quelque distance que je fusse de la maison, et retrouver ma shienne dans la même position.

Le chien qui arrête est immobile, a une patte en l'air et la queue roidie, sans aucun mouvement, tandis que quand il quête, il remue la queue sans cesse. Un chien en quête doit porter le nez haut; celui qui fouille, c'est-à-dire, qui a le nez en terre, ne sera jamais qu'un mauvais chien d'arrêt, si l'on ne peut parvenir à l'ui faire perdre cette habitudé, en le grondant, le châtiant même, et lui criant: haut le nez. Le jeune chien court après les alouettes et les petits oiseaix; on lui dit alors: fi l'alouette, haut le nez, et on lui donne quelques aiccades du collier de force. La plupart des chiens pointent les hlouettes, c'est-à-dire, qu'ils forment un commencement d'arrêt sur ces oiseaux; on les avertit de leur faute, qui est plus commune dans le temps où les alouettes sont en amour, ou, comme disent les chaiseurs; quand elles ont le pied chaud, par les mêmes mots: fi l'alouette, haut le

Il est beaucoup plus difficile d'empêcher les chiens de bourrer le lièvre que la perdrix. Ceux que l'on mène au bois ont presque tous cette mauvaise habitude. Les épagneuls vont plus volontiers à l'eau que les braques, et ce n'est qu'avec de la patience et petit à petit qu'on les accoutume à aller chercher le gibier dans les étangs ou les rivières.

En général, il faut plus de douceur que de rudesse pour dresser

les jeunes chiens couchans. Les mauvais traitemens les rebutent; ce sont néanmoins ceux que mettent de préférence en usage les gens qui font profession de dresser les chiens, ainsi que beaucoup de chasseurs; ils n'éparguent ni les coups de bâton, ni les coups de pied, ni même quelquefois les coups de fusil. J'ai vu de misérables chiens, à la suite d'une faute légère et des châtimens les plus barbares, laissés pour morts sur la place, et n'user du peu de force qui leur revenoit, que pour se trainer en gémissant aux pieds de leur bourreau et lui prodiguer jusqu'à leur dernier soupir les marques de la plus vive et de la plus tendre affection. La plume tombe des mains, entraçant tant de bonté d'une part et tant de cruauté de l'antre, et lorsqu'on est forcé de parler de certains êtres qui déshonorent et révoltent l'humanité, l'on est tenté de croire que l'on en est à l'histoire du tigre. (S.)

VÉNÉTOU. Voyez JACAMAR A BEC BLANC. (VIEILL.)

VENGERON. Voyez VANGERON. (B.)

VENGOLINE (Fringilla engolensis Lath., ordre PASSE-REAUX, genre du PINSON. Voyez ces mots.). Cet oiseau que les Portugais appellent benguelinha, se trouve sur la côte d'Angola en Afrique. Son chant, dit Daines Barrington, est supérieur à celui de tous les oiseaux chanteurs de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, excepté toutefois celui du mo-

queur.

La vengoline a le dessus de la tête, le cou et toutes les parties supérieures du corps variés de brun foncé et de brun clair; le croupion et les couvertures du dessus de la queue jaunes; les couvertures des ailes, les pennes et celles de la queue brunes, bordées et terminées de gris clair; les côtés de la tête d'un roux clair; un trait brun sur les yeux; le dessous du corps tacheté de brun sur un fond plus clair; les pieds et les ongles de cette dernière couleur; le bec brun, et la taille de la linotte. Cet oiseau est figuré dans Edwards, pl. 179, fig. inf., et regardé par cet auteur comme la femelle de celui qu'il a représenté sur la même planche, fig. sup., et qu'il nomme négral ou tobaque; mais comme tous les deux chantent agréablement, il est probable que ce sont deux mâles, et que le premier est moins avancé en âge, puisque ses couleurs sont moins vives.

Le tobaque a le bec entouré vers sa base d'une bordure noire, étroite sur le front, qui passe au-dessous des yeux, où l'on remarque, ainsi qu'au-dessus, des taches blanches sur le bord de la couleur noire, et descend sur les côtés de la gorge vers son origine; la tête, le cou, le dos et les petites couvertures des ailes d'un cendré brunâtre varié de taches obscures; les autres couvertures et les pennes sont de la même couleur et frangées de jaune; le dessous du corps et les plumes qui recouvrent la queue au-dessous d'un orangé terne uniforme, plus clair sur la poitrine, et prenant une nuance sombre sur les parties postérieures; le croupion et les couvertures du dessus de la queue d'un jaune brillant; les pieds et les ongles de couleur de chair. (VIEILL.)

VENIMEUSE, nom d'un poisson, du perca venenosa de Linnæus, figuré dans Catesby, et qui passe pour causer la mort à ceux qui en mangent. C'est un Spare dans Lacépède. Voyez ce mot. (B.)

VENIN, Venenum. Voyez Poison. (B.)

VENT, air animé d'un mouvement plus ou moins rapide, suivant une direction déterminée.

Les vents prennent différens noms, soit par rapport à leur direction, soit par rapport aux différens points de l'horizon d'où ils soufflent. Celui qui souffle du nord vers le sud, se nomme vent du nord; celui qui souffle du sud vers le nord, s'appelle vent du sud; celui qui souffle d'orient en occident, se nomme vent d'est; celui qui souffle d'occident en orient, porte le nom de vent d'ouest.

On divise les vents en généraux ou constans, en pério-

diques ou réglés et en variables.

Les vents généraux ou constans soufflent toujours du même côté: tels sont les vents alisés, qui se font remarquer entre les deux tropiques, et qui soufflent constamment d'orient en occident. Cette direction des vents alisés souffre néanmoins de légères variations, suivant les différentes déclinaisons du soleil.

Les vents périodiques ou réglés soufflent périodiquement d'un point de l'horizon dans un certain temps, et d'un autre point dans un autre temps: tels sont les moussons qui soufflent du sud-est depuis le mois d'octobre (brumaire) jusqu'au mois de mai (floréal), et du nord-ouest depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre, entre la côte de Zanguebar et l'île de Madagascar: tels sont aussi les vents de terre et de mer, qui soufflent, le matin, de la mer à la terre, et le soir, de la terre à la mer.

Les vents variables soufflent, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre; ils ne sont soumis à aucune loi par rapport aux lieux ni par rapport aux temps. Leur direction, leur durée et la vîtesse qui les anime, éprouvent de grandes et fréquentes variations.

L'attraction du soleil et de la lune fait éprouver aux eaux de la mer des oscillations périodiques. (Voyez le mot Lune.) Avant de parvenir à l'océan, cette attraction a à traverser l'atmosphère, qui doit sans doute en ressentir les effets, être soumise à des mouvemens semblables à ceux de la mer, et éprouver, ainsi que le mercure du baromètre, des agitations qui, quoique légères en elles-mêmes, peuvent s'accroître trèssensiblement par l'influence des circonstances locales.

Nous pouvons donc regarder l'attraction du soleil et de la lane comme une des causes qui donnent naissance aux vents dont notre atmosphère est le théâtre; mais l'action de ces astres ne produit, ni dans la mer, ni dans l'atmosphère, aucun mouvement constant d'orient en occident; d'où il résulte que les vents alisés ne peuvent lui devoir leur origine.

Ces vents ont très-probablement pour cause la dilatation qu'éprouve l'air par l'action de la chaleur ; car il est évident que la chaleur du soleil, que nous sapposons pour plus de simplicité dans le plan de l'équateur, raréfie les colonnes d'air et les élève au-dessus de leur niveau; d'où il résulte qu'elles doivent retomber par leur poids, et se porter vers les pôles dans la partie supérieure de l'atmosphère; mais dans le même temps il doit survenir dans la partie inférieure un nouvel air frais, qui, arrivant des climats situés vers les pôles. remplace celui qui a été raréfié à l'équateur : il se forme donc deux courans d'air opposés, l'un dans la partie inférieure, et l'antre dans la partie supérieure de l'atmosphère ; mais la vilesse réelle de l'air, due à la rotation de la terre, est d'autant plus petite qu'il est plus près du pôle; d'où il résulte qu'en s'avançant vers l'équateur, il doit tourner avec plus de lenteur que les parties correspondantes de la terre. Les corps silués à la surface de la terre doivent donc le choquer avec l'excès de leur vîtesse, et en éprouver par sa réaction une résistance opposée à leur mouvement de rotation ; et conséquemment pour l'observateur qui se croit en repos, l'air doit paroître souffler dans un sens directement contraire à celui de la rotation de la terre, c'est-à-dire d'orient en occident.

Un grand nombre de causes différentes peuvent déterminer une rupture d'équilibre dans les colonnes d'air qui composent l'atmosphère, et se compliquer dans la production des vents dont elle nous offre le spectacle. Il suffit pour s'en convaincre de considérer un instant le passage du fluide électrique de l'atmosphère à la terre et de la terre à l'atmosphère; l'immense quantité de vapeurs dont elle se charge et se décharge alternativement; l'influence de la chaleur et du froid sur son ressort et sa fluidilé; enfin les changemens que la rotation de la terre produit dans la vîtesse relative de ses molécules. En nous éclairant sur la grande variété des oscilla-

tions de l'atmosphère, ces considérations font sentir en même temps la difficulté de les soumettre à une loi invariable.

Quelques physiciens se sont occupés d'estimer la vîtesse du vent, en lui donnant des corps légers à emporter, et en mesurant l'espace qu'il leur faisoit parcourir dans un temps déterminé; mais les résultats de leurs expériences sont bien loin d'être satisfaisans. Mariotte a trouvé que la vîtesse du vent le plus impétueux est de trente-deux pieds par seconde, et Derham l'a trouvée de soixante-six pieds en pareil temps, c'est-à-dire environ une fois plus grande. Il faut en conclure que ces deux physiciens n'avoient point de règle sûre pour juger quel est le vent le plus impétueux, et probablement le premier a pris pour le plus fort de tous un vent qui pouvoit l'être une fois davantage.

On a imaginé des instrumens propres à mesurer la direction, la durée et la vîtesse du vent, et on leur a donné le nom

d'anémomètre.

Le plus simple de tous, et en même temps le plus imparfait, est une girouette, telle que celles qu'on établit sur les clochers; elle marque la direction et la durée du vent, mais jamais sa vîtesse; encore même ne connoît-on par ce moyen que les vents qui soufflent à la hauteur où ces girouettes sont placées; et Wolf assure, d'après une longue suite d'observations, que les vents plus élevés qui poussent les nuages, sont différens de ceux qui font tourner les girouettes.

L'anémomètre le plus parfait et le plus ingénieux est celui qui est décrit avec détail dans les Recueils académiques de l'année 1754: non-seulement il marque la vîtesse et la direction du vent, mais il en tient compte pour l'observateur absent, et l'on voit après vingt-quatre heures quels vents ont régné, et quelles ont été pendant cet espace de temps la durée

et la vîtesse de chacun.

Les Transactions philosophiques renferment aussi la description d'un anémomètre, qui consiste en une plaque mobile sur le limbe gradué d'un quart de cercle. Le vent est supposé souffler perpendiculairement contre cette plaque mobile, et sa force est indiquée par le nombre des degrés qu'il lui fait

parcourir. (LIB.)

VENTENATE, Ventenata, genre de plantes établi par Koelère pour placer quelques espèces des genres brome, fétuque et avoine, qui s'écartent un peu des autres. Il offre pour caractère la bale floréale inférieure sessile et portant une arête à son sommet, tandis que l'autre bale est supérieure, pédicellée, et porte son arête sur le dos; les arêtes des troisième et quatrième bales, lorsqu'elles existent, partent du bas. Ce genre a pour type le brome triflore et l'avoine douteuse. Voyez aux mots BROME, AVOINE et FÉTUQUE. (B.)

VENTENATIE, Ventenatia, genre de plantes établi par Cavanilles dans la pentandrie monogynie. Il offre pour caractère un calice double, l'extérieur imbriqué, l'intérieur à cinq folioles; une corolle monopétale infundibuliforme, à tube ventru en dessus, à limbe à cinq divisions lancéolées et velues en dedans; cinq étamines en parties adnées au tube de la corolle; un ovaire supérieur ovale entouré d'une membrane persistante, surmonté d'un style filiforme à stigmate velu.

Le fruit est une noix globuleuse à cinq loges monospermes. Ce genre renferme deux espèces : ce sont des arbrisseaux à feuilles alternes et à fleurs axillaires.

L'une, la Ventenatie couchée, Ventenatia humifusa, ales feuilles linéaires, éparses, et à peine velues sur leurs bords. Elle est figurée pl. 348 des Icones planturum de Cavanilles.

L'autre, la VENTENATIE RAMPANTE, Ventenatia procumbens, a les feuilles linéaires, lancéolées et très-fortement ciliées. Elle est figurée pl. 349 du même ouvrage.

Toutes deux viennent de la Nouvelle-Hollande. (B.)

VENTILAGE, Ventilago, arbrisseau grimpant à feuilles allernes, ovales, aiguës; à fleurs verdâtres, petites et disposées en panicule terminale, qui forme un genre dans la pentandrie monogynie.

Ce genre offre pour caractère un calice tubuleux; une corolle de cinq pétales insérés au calice et garnis d'autant d'écailles à leur base; cinq étamines; un ovaire supérieur à

un seul style.

Le fruit est une samare monosperme avec un prolonge-

ment membraneux à son sommet.

Le ventilage croît dans l'Inde. Il est figuré tab. 2 du cinquième volume de Rumphius. On emploie ses branches, qui sont éminemment flexibles, pour faire des nasses à prendre du poisson et même des cordes pour amarer les vaisseaux dans le port. Elles sont incorruptibles dans l'eau de la mer. (B.)

VENTOU. Voyez OUANTOU. (VIEILL.)

VENTRU, nom spécifique d'un poisson du genre Cyclortère. Voyez ce mot. (B.)

VENTURON (Fringilla citrinella Lath., ordre Passe-REAUX, genre du Pinson. Voyez ces mots.). Ce serin se trouve dans toute l'Italie, en Grèce, en Turquie, en Autriche, en Provence, en Languedoc et en Catalogne, mais il y a des années où il est fort rare dans nos contrées méridionales et particulièrement à Marseille. Son chant, agréable et variée est moins beau et moins clair que celui du canari.

Si cet oiseau est le même que le verzellino d'Olina, il series indigène à l'Italie; il fait son nid, selon cet auleur, actiseulement à la campagne, mais encore dans les jardina, sur les arbres touffus, particulièrement sur les cyprès; le constrait de laine, de crin et de plumes; sa ponte est de quatre à cinq ceufs.

Le venturon est plus petit que le serin des Canaries; in mélange de brun et de vert jaunâtre couvre la tête, le derrière du cou, le dos et les plumes scapulaires; la couleur brune occupe le milieu de chaque plume; la gorge, le devant du cou, la poitrine, le haut du ventre et les slancs sont d'un vert jaune; cette teinte est plus claire sur le croupion et les couvertures de dessus de la queue, dont les inférieures sont blanchâtres, ainsi que le reste du ventre et les jambes; les petites couvertures des ailes sont vertes, les grandes noirâtres et bordées de vert, de même que les pennes alaires et caudales; la queue est un peu fourchue; le bec brun; les pieds sont de couleur de chair pâle, et les ongles noirâtres. (Vieill.)

VENUS, Venus, genre de testacés de la classe des Brvalves, dont le caractère présente une coquille régulière, suborbiculaire, pourvue d'une lunule, d'un corcelet, de trois dents cardinales rapprochées, et quelquesois d'une ou

deux dents latérales.

Les coquilles qui composent ce genre sont appelées camei par Adanson et Dargenville, dans les ouvrages desquels elles sont réunies avec quelques véritables Cames et avec des Donaces et des Mactres. (Voyez ces mois.) Leurs valves sont ordinairement très-hombées, épaisses, constamment égales, se joignent avec la plus grande exactitude, approchent de la forme triangulaire. Leurs sommets sont saillans; recourbés. Du point de réunion de ces sommets, en devant commence à chaque valve une fossette coarbe, où est placé le ligament, et qui s'étend plus ou moins, suivant les espèces. Ces fossettes, lorsque la coquille est fermée, ont tout-à-fait l'apparence des parties extérieures de la génération dans les femmes: de là le nom de vulva que Linnæus leur a donné. et que les naturalistes français ont traduit par le mot corcelet, à raison de la délicatesse de la langue. De l'autre côté des sommels est un autre ensoncement circulaire, ovale ou lancéolé, que Linnæus a appelé anus et les français lunule.

La charnière est, dans les vénus, plus épaisse que dans les autres coquilles. Elle est formée par trois dents principales, dont les latérales sont plus ou moins divergentes, et dans



1 Turilite tuberculeuse. 5. Venus clonisse. 9. Volute épiscopale.
1 Turitelle turrière. 6. Vermiculaire vermet. 10. Volute yet.
3. Venus dioné. 7. Vis favat. 11. Vulselle lingulée.

Venus dione. 7. Vis favat. 8. Volute porcelaine.

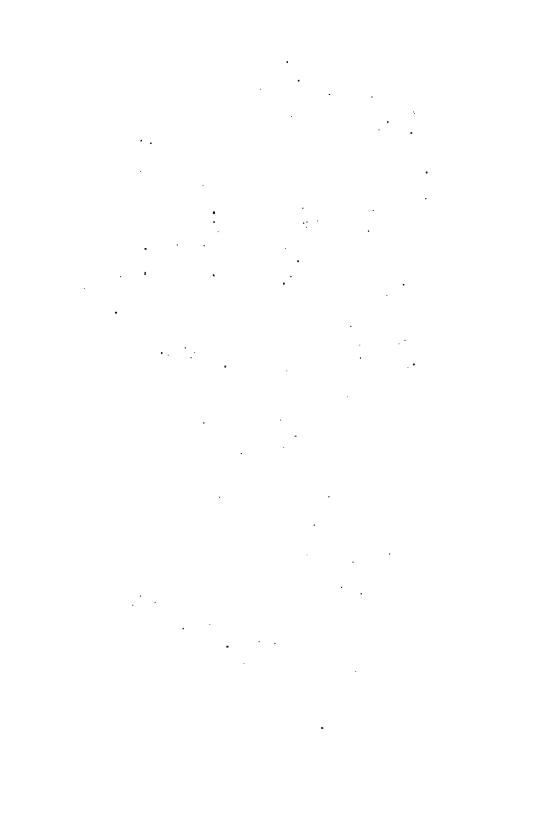

quelques espèces par une ou deux dents de plus, isolées, soit

sur la même valve, soit sur les deux.

L'animal qui habite les vénus est presque semblable à celui des donaces, des cames et genres voisins. Son manteau est tantôt court, tantôt assez long pour couvrir la totalité des siphons. La vénus palourde offre un exemple des premiers, et la vénus patagau, des seconds. Les deux siphons sont inégaux en largeur et souvent en longueur, membraneux, et ciliés à leur sommet. L'un sert à recevoir les alimens, et l'autre à expulser les matières fécales. Quelques espèces ont un pied conique, d'autres n'en ont point du tout.

Poli, dans son important ouvrage sur les testacés des mers des Deux-Siciles, forme deux genres parmi les animaux des vénus; l'un, qu'il appelle calliste, appartient aussi à la plupart des cames; et l'autre, qu'il appelle arthémis, a pour type la vénus exolète. Voyez aux mots Calliste et Ar-

THÉMIS.

Les vénus se plaisent dans les fonds vaseux, sur les sables faciles à labourer. Elles s'y creusent des retraites en repliant leur pied, et en le relevant ensuite par un mouvement brusque, qui chasse au loin la boue qui se trouve dans sa direction. Quelquefois dans les temps calmes, on les voit nager sur la surface des eaux, une des valves servant de baleau, et l'autre de voile. On ignore les moyens qu'elles emploient pour se rendre légères, car, dans l'état ordinaire, elles paroissent incapables, par leur pesanteur, de faire octe manœuvre. Elles sont assez communes sur les côtes des mers d'Europe, où on les mange comme les moules. On en trouve quelquefois de fossiles.

Ce genre est fort nombreux en espèces, puisqu'on en compte plus de cent cinquante. Lamarck l'a divisé en deux autres, Vénus et Mérétrice (Voyez ces mots.), et Linnæus y a formé deux sections, dont la seconde est subdivisée en trois autres.

1º. Les vénus à corcelet accompagné d'épines, parmi lesquelles les plus communes ou les plus remarquables sont:

La VÉNUS DIONÉ, qui est presque en cœur, sillonnée transversalement, et dont le tour du corcelet est épineux. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 21, fig. 1, et dans l'Histoire naturelle des Coquillages, faisant suite au Buffon, édition de Deterville, pl. 19, n° 2. Elle se trouve dans les mers d'Amérique.

La VÉNUS PAPHIE est presque en cœur, a des rides épaisses, celles des environs du corcelet plus petites, et sa lèvre n'est pas simple. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 21, lettre B, et se trouve dans les

mera d'Amérique.

2°. Les vénus sans épines et presque en cœur, parmi lesquelles on

peut principalement noter :

La'Vénus clonisse, Venus verrucosa Linn., qui est striée par des sillons membraneux, verruqueux, principalement en devant, et dont les bords sont crénelés. Elle est figurée dans Adanson, pl. 16, fig. 1, dans l'Histoire naturelle des Coquillages, faisant suite au Buffon, édition de Detervillé, pl. 19, fig. 4 et 5, et avec son animal, pl. 21 a nº 18 de l'ouvrage de Poli ci-dessus cité. Cet animal est une CALLISTE. (Voy. ce mol.) Elle se trouve dans les mers d'Europe.

La VÉNUS MERCENAIRE qui est solide, transverse, unie, légèrement striée, dont le bord est crénelé, le dedans violet et la lunule ovale.

Elle se trouve dans les mers d'Europe, et fossile en France.

La VÉNUS CHIONE est transversalement rugueuse, et ses denls cardinales postérieures sont lancéolées. Elle est figurée dans Dargen-wille, pl. 21, fig. C, et avec son animal et des détails anatomiques fort étendus, pl. 20 de l'ouvrage de Poli ci-dessus cité. Cet animal est du genre CALLISTE. ( Voyez ce mot.) Elle se trouve dans les mera d'Europe.

La Vénus poule qui est radiée, dont les stries sont comprimées, inégales, dont le bord est crénelé et la dent cardinale très-petite. Elle est figurée dans Bister, tab. 282, n° 120, et dans Poli, pl. 22, n° 6. On trouve dans le texte de ce dernier une description anatomique de

son animal, qui est une CALLISTE. Voyez ce mot.

La Vénus soneuse est rensiée, très-luisante, finement striée en travers, souvent radiée de blanc, a le bord antérieur, un peu plus épais, quelques ois violet. Elle est figurée dans Gualtiéri, tab. 88, fig. V, et avec son animal, pl. 21, nos 1, 2 et 3 de l'ouvrage de Poli précité. C'est une Calliste (Voyez ce mot.), dont cet auteur donne une description analomique abrégée.

La Vénus déplorée est ovale, un peu applatie, antérieurement prolongée et dilatée, posiérieurement amincie et arrondie, longitudinalement rugueuse, avec le milieu de la fente du corcelet noir. Elle est figurée dans Gualtiéri, tab. 85, fig. G, et avec son animal, qui est une Calliste (Voyez ce mot.), pl. 21, noa 16 et 17 de l'ouvrage de Policité plus haut.

La Vénus jouret est unie, et a des taches éparses et peu marquées, Elle est figurée dans Adanson, pl. 17, n° 15, et se trouve dans les

mers d'Afrique et d'Amérique.

La Vénus courtisane qui est unie, dont le corcelet est brun, bossu, la fente du corcelet très-ouverte, et la lunule peu marquée. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 21, fig. F, et se trouve dans la mer des Indes. Elle forme le type du genre mérétrice de Lamarck.

La Vénus ménoé est ovale, applatie, striée transversalement, et a la suture postérieure bâillante. Elle est figurée dans Dargenville, Zoomorphose, pl. 12, fig. B, et se trouve dans les mera des Indes et

La VÉNUS PITAR, Venus Islandica, est striée transversalement, rude, a la fente du corcelet très-ouverie et point de lunule. Elle est figurée dans Adanson, pl. 16, nº 7, et se trouve dans les mers d'Europa et d'Afrique.

La Vénus Francée est ovale, bossue, striée longitudinalement, sillonnée transversalement, et son bord est crénelé. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 21, fig. G, et se trouve dans la mer des Indes.

5º. Les vénus sans épines et arrondies, où on remarque spe-

cialement :

La Vénus con ock, Venus tigrina, qui est en forme de lentille, qui a des stries crènelées en sautoir, la lunule enfoncée et ovale. Elle est figurée dans Adanson, pl. 16, fig. 3, dans Dargenville, pl. 21, fig. P, et dans l'Histoire naturelle des Coquillages, faisant suite au Buffon, édition de Deterville, pl. 19, fig. 5. Elle se trouve dans les mers d'Asie, d'Afrique et d'Amérique.

La Vénus rensylvanique est en forme de lentille, rude au toucher, blanche, et a antéricurement un sillon longitudinal de chaque côté. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 21, fig. N, et se trouve

sur les côtes de l'Amérique.

La Vénus cotan, Venus exsoleta Linn., est en forme de lentille, striet transversalement, pâle, un peu radiée, et a la lunule en cœur. Elle est figurée dans Adanson, pl. 16, nº 4, et avec son animal, qui est une Arthemis (Voyez ce mot.), pl. 21, nº 9, 10 et 11 de l'ouvrage de Poli, cité plus haut; on trouve aussi dans le texte des détails sur sou anatomie. Elle se trouve sur les côtes d'Europe et d'Afrique.

La Vénus boréale est en forme de lentille, a des stries transverses, membraneuses, écartées et relevées. Elle est figurée dans Gualtiéri, pl. 75, lettre S. Elle se trouve dans les mers d'Europe.

La Vénus écrite est en forme de lentille, striée, et forme postérieurement un angle droit. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 24,

fig. M, et se trouve dans la mer des Indes.

La Vénus posin, Venus concentrica, est blanche, presque orbiculaire, comprimée, a des stries concentriques, le bord entier et la lunule en cœur. Elle est figurée dans Adanson, pl. 16, fig. 5. Elle se trouve sur les côtes d'Afrique et d'Amérique.

La Vénus Patagau est blanche, radiée, striée en arc, avec de grandes taches grises, altermes vers le haut. Elle est figurée dans la Zoomorphose de Dargenville, pl. 5, lettre G. Elle se trouve sur les

côtes de France, et se mange.

La Vénus Felan est mince, demi-transparente, unie, blanche, avec deux dents cardinales seulement à chaque valve. Elle est figurée dans Adanson, pl. 16, et se trouve sur les côtes d'Afrique.

La Vénus movin est d'un fauve clair, sillonnée extérieurement et intérieurement de stries longitudinales fines. Elle est figurée dans

Adanson, pl. 18, nº 4. Elle se trouve sur les côtes d'Afrique.

La Vénus Jujon est orbiculaire, comprimée, blanche, a des sillons longitudinaux, arrondis en sautoir, avec des stries transverses. Elle est figurée dans Adanson, pl. 18, fig. 3, et se trouve sur les côtes d'Afrique.

4º. Les venus sans épines, ovales et presque anguleuses au-dessus

de la fente du corcelet, où on remarque:

La Vénus Litterée, qui a des stries transverses, ondulées. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 21, lettre A, et dans l'Histoire naurelle des Coquillages, faisant suite au Buffon, édition de Deterville. pl. 19, fig. 1. Elle se trouve dans la mer des Indes et dans la Méditerranée, au rapport de Poli, qui l'a aussi figurée pl. 21, nºs, 2 et 13.

La Vénus GÉOGRAPHIQUE qui est mince, striée eu sautoir, blanche, réticulée de brun, et dont les côtés sont inégaux. Elle est figurée dans Gualtiéri, pl. 86, fig. H. Elle se trouve dans la Méditerranée.

La VÉNUS TRILLISSÉE est ovale antérieurement, anguleuse et striée en sautoir. Elle est figurée dans Gualtiéri, pl. 85, lettre E, et se trouve dans la Méditerranée.

La VÉNUS CORDET, Venus Afra, est sillonnée, a la lunule excavée, rugueuse, en cœur. Elle est figurée pl. 16, nº 6 de l'ouvrage d'Adanson, et se trouve sur les côtes d'Afrique.

La VÉNUS CALCINELLE, Venus dealbata, est ovale, mince, applatie et blanche. Elle est figurée dans Adanson, pl. 17, fig. 18, et se trouve sur les côtes du Sénégal. (B.)

VENUS. Voyez le mot Planète. (Lib.)

VENUS ATTRAPE-MOUCHE. C'est la Dionée. Voy. ce mot. (B.)

VER APHIDIVORE. C'est la larve de l'HÉMEROBE PERLE. Voyez ce mot. (B.)

VER ASSASSIN. C'est la larve du grand hydrophylle. Voyez au mot Hydrophylle. (B.)

VER BLANC. Les agriculteurs donnent ce nom à la larve

du HANNETON. Voyez ce niot. (O.)

VER DU CHARDON HÉMORROIDAL. C'est la larve du cynips serratulæ Linn. Voyez au mot Diplolère et au mot Galle. (B.)

VER COQUÍN. On donne vulgairement ce nom, dans les pays de vignobles, à la larve de la pyrale de la vigne, figurée par moi dans les Trimestres de la Société d'Agriculture de Paris. Cette larve cause souvent de grands dommages aux vignes. Voy. au mot Pyrale et au mot Vigne. (B.)

VER CUCURBITAIN, espèce de tenia, propre à l'homme.

Voyez au mot Tenia. (B.)

VER DES DIGUES. On a ainsi appelé le taret, parce

qu'il ronge les digues. Voy. au mot Taret. (B.)

VER DES ENFANS. C'est principalement l'Ascanide. Voyez ce mot. (B.)

VER DE L'EPHEMÈRE. Voy. Éphémère. (L.)

VER A FOURREAU CONIQUE, nom donné par Dicquemare à une espèce de Sabelle qu'il a figurée dans le Journal de Physique de juillet 1779. Voy. ce mot. (B.)

VER DE FROMACE. On donne ce nom aux larves de diverses espèces de mouches qui vivent aux dépens du fro-

mage. Voy. au mot Mouche. (B.)

VER DES GALLES. C'est la larve des diplolèpes qui ont produit les galles. Voyez au mot Galle et au mot Dirlo-Lèpe. (B.) VER DE GUINÉE. C'est le DRAGONEAU DE MÉDINE.

VER DU HAVRE. Dicquemare a donné ce nom à l'arénicole des pêcheurs qui se trouve sur toutes les côtes de France. Voy. au mot Arénicole. (B.)

VER HEXAPODE, nom donné aux poux des oiseaux, ou ricins. (L.)

VER HOTTENTOT. On a donné ce nom à la larve du CRIOCÈBE de l'asperge. Voyez ce mot. (B.)

VER INFUSOIRE: Voyez au mot Animalcule. (B.) VER DES INTESTINS DES CHEVAUX. Voy. OESTRE.

VER SANS JAMBES, ENNEMI DES PUCERONS, larves de syrphes qui se nourrissent de pucerons. Voyez Syrphe. (L.)

VER LION, nom donné à la larve du rhagion ver-lion. Voyez Rhagion. (L.)

VER LUISANT. C'est le nom qu'on a donné vulgairement aux insectes qui répandoient, pendant la nuit, une lumière phosphorique. Voyes LAMPYRE, TAUPIN et FUL-GORE. (O.)

VER DE MAI. On donne ce nom, dans quelques campagnes, au meloé proscarabé, parce qu'il paroît au mois de mai. Voyez au mot Proscarabé. (B.)

VER MÉDUSE. Dicquemare a donné ce nom à une espèce d'amphitrite qu'il a observée sur une écaille d'huître, et

qu'il a décrite dans le Journal de Physique. Voyez au mot Amphitrite. (B.)

VER DE MER INTESTIFORME. Dicquemare, dans le Journal de Physique de décembre 1779. décrit et figure, sous ce nom, un ver qui a douze pieds de long, la grosseur d'une plume d'oie, et qu'il a trouvé dans la rade du Havre. Ce ver paroît se rapprocher beaucoup des lombrics; mais on ne peut décider cependant, d'après la description, s'il appartient à ce genre, ni à quel autre. Il a besoin d'être observé de nouveau par un naturaliste systématique. (B.)

VER MERDIVORE. C'est la larve de la mouche merdi-

vore. Voyez au mot Mouche. (B.)

VER MINEUR DE FEUILLES ou MINEUR, nom donné par Réaumur à des chenilles (Voyez Teigne,) ou à des larves de mouches qui vivent dans l'intérieur des feuilles et se nourrissent du parenchyme. (L.)

VER DE LA MOUCHE ASILE. Swammerdam donne

VER DE TERRE. C'est le Lombric terrestre. Voyes ce moi. (B.)

VER TESTACÉ. On appelle ainsi les coquillages. Voyez au mot Ver et au mot Coquillage. (B.)

VER DU TRÈFLE. C'est la larve de la chrysomèle obscure qui ronge le trèfle au collet de la racine, et cause de grands dommages aux cultivateurs lorsqu'il devient trop abondant. Voyez au mot Chrysomèle et au mot Trèfle. (B.)

VER DES TRUFFES. C'est la larve d'une mouche et d'une tipule qui vit aux dépens des truffes comestibles. Voyes au mot Tauffe. (B.)

VER TUBICOLÉ. Voyez aux mots Vermisseau de mer

et Tubulaire. (B.)

VER DES TUMEURS DES BÊTES A CORNE. C'est la larve de l'oestre des bœufs. Voyez au mot Oestre. (B.)

VER TURC. Quelques cultivateurs appellent de ce nom la

larve du hanneton vulgaire. Voyez Hanneton. (O.)

VER A TUYAU. On appelle ainsi le taret, parce qu'îl se forme un tuyau dans le bois qu'il a percé. Voyez le mot TARET. (B.)

VER D'URINE, nom donné par Goëdart à la larve d'une

mouche qui vit dans l'urine. (L.)

VER DES VAISSEAUX. C'est encore le Taret. Voyez ce mot. (B.)

VER DU VINAIGRE, larve d'une mouche qui vit dans le vinaigre, dans le vin qu'on laisse pendant quelque temps à découvert. Cette larve est très-petite, ressemble à un petit ver ou à un petit serpent, et se meut avec beaucoup d'agilité. Voy. Mouche du vinaigre. (L.)

VER ET MOUCHE DU VOUÈDE ou DU PASTEL, insecte dont M. Marcgrave fait mention. Sa larve se trouve dans la vouède qu'on a pilée et qui se putréfie. Elle a environ deux lignes de long, se nourrit de la matière de la plante, en prend la couleur ou devient bleue, et passe à l'état de nymphe.

Cette nymphe est brune, et se métamorphose en une

mouche dont le corps est fort long. (L.)

VER ZOOPHITE, nom d'une division des vers de Linnæus. Voyez au mot Ver et au mot Zoophite. (B.)

VERBESINE, Verbesina, genre de plantes à sieurs composées de la syngénésie polygamie superflue, et de la famille des Conymbirenes, dont le caractère consiste en un calice polyphylle, sur une double rangée presque égale, rarement monophylle; un réceptacle garni de paillettes, et supportant dans son centre des sleurons hermaphrodites, et à sa circonférence des demi-fleurons peu nombreux, femelles fertiles.

Le fruit est composé de plusieurs semences surmontées de

denx ou trois arêtes persistantes.

Ce genre, qui est figuré pl. 686 des Illustrations de Lamarck, renferme une douzaine de plantes herbacées ou frutescentes, à feuilles rudes au toucher, alternes ou opposées, et à fleurs axillaires ou terminales propres aux parties les plus chaudes de l'Amérique ou de l'Inde, parmi lesquelles deux senles sont cultivées dans les jardins de Paris.

L'une, la Verbesine ailée, a les feuilles alternes, décorrentes, ondulées et obtuses. Elle est vivace, et se trouve

dans l'Amérique méridionale.

L'autre, la Verresine nodificate, a les feuilles opposées, crales, dentées. Elle est annuelle, et se trouve dans les îles de l'Amérique. Gærtner en a fait un genre sous le nom de Syneprelle. Foyez ce mot.

Swartz a fait un genre de la verbesine lavenie, sous le nom de Lavenie. C'est le même que l'Adenostema de Forster.

Voyez ces mots. (B.)

VERD. Voyes VERT. (PAT.)

VERD-BLANC. On a donné ce nom au Spare Galiléen. Voyez ce mot. (B.)

VERD-BRUNET ( Fringilla butyracea Lath., pl. enl. nº 541, fig. 1, ordre Passereaux, genre du Pinson. Voy. ces mols.). Cet oiseau a la taille du serin, quatre pouces et demi de longueur; le bec noirâtre; l'iris couleur de noisette; le dessus de la tête, du cou et du corps, les plumes scapulaires et les couvertures supérieures de la queue, d'un vert brun très-foncé; le croupion et toutes les parties inféreures jaunes; un trait de cette couleur au-dessus des yeux; un autre de teinte olivâtre qui passe à travers; enfin, un troisième au-dessous, qui est noir; les pennes des ailes pareilles au dos; la queue fourchue et de même couleur; les pieds bruns. Edwards a fait figurer, pl. 84, un oiseau de la même espèce, qui diffère en ce que le vert prend une leinte olivâtre qui s'étend sur le cronpion, et en ce que les pennes des ailes sont bordées de blanc. Ce pinson, suivant Edwards, surpasse le canari par la beauté de sa voix. On le trouve dans l'Inde et au Cap de Bonne-Espérance.

Je crois que les méthodistes modernes font un double emploi, en plaçant parmi les gros-bees (loxia butyracea Lath.) un oiseau qui a les plus grands rapports avec le

précédent. Il a le front jaune, un trait au-dessus des yeux, et les tempes de même couleur; le dessus du corps vert el tacheté de brun; le dessous jaune; la queue noirâtre, terminée de blanc, et la taille du tarin. Celui que l'on suppose la femelle a le bas-ventre blanchâtre; les pennes des ailes d'un brun foncé et bordées de jaune, excepté les primaires; le petites couvertures noires et bordées de vert; les grandes bordées de brun; le bec et les pieds d'une teinte pâle.

(Vieill.)

VERD-DORÉ (Turdus œneus Lath., pl. enl. n° 220, genre de la GRIVE, ordre PASSEREAUX. Voyez ces mots.). Cet oiseau, décrit par Brisson sous la dénomination de merk à longue queue du Sénégal, a en effet la queue très-longue, puisqu'elle prend onze pouces des dix-huit qui font sa longueur totale; le dessus et les côtés de la tête sont d'un noiraire doré; le reste du plumage est d'un vert de canard, changeant en violet sur le croupion, à reflets dorés sur le ventre et les deux pennes du milieu de la queue; ces pennes sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par paires; le bec, les pieds et les ongles sont noirs.

La femelle est plus petite que le male; sa queue est plus courte; ses couleurs sont moins riches et moins brillantes.

Ces merles se trouvent non-seulement au Sénégal, mais an pays des Grands-Namaquois, vers les terres du Cap de Bonne-Espérance. Ils se réunissent en troupes nombreuses pendant les mois de juillet et d'août, se tiennent sur les arbres et les buissons des campagnes, et jamais dans les bois Ils se nourrissent de fruits, d'insectes et de vers, qu'ils cherchent à terre et dans les plantes basses, en sautant et relevant leur queue à la manière des pies. (Vieill...)

VERD-DORE, Trochilus. Cet oiseau me paroît être le même que celui que j'ai décrit sous la dénomination d'OISEAU-MOUCHE A GORGE VERTE. Voyez ce mot. (VIEILL.)

VERD-DORÉ A QUEUE BLANCHE ET VERTE (Trochilus viridis, Oiseaux dorés, pl. 41 des Oiseaux-mouches, ordre Pies, genre du Colibri. Voyez ces mots.). Cette espèce, que j'ai fait connoître, se trouve à la Guiane; mais elle y est très-rare. Longueur, environ quatre pouces et demi; bec un peu courbé, noir en dessus et à la pointe, blanc en dessous; dessus de la tête d'un brun verdâtre; ligne blanche au-dessus des yeux; cou, dos, croupion et couvertures supérieures de la queue d'un vert doré très-éclatant; gorge et poitrine d'un vert jaune à reflets très-brillans; ventre vert doré dans sa partie antérieure, d'un

gris brillant mélangé de vert dans sa partie inférieure; couvertures du dessous de la queue blanches et dorées à leur extremité; pennes des ailes d'un brun roux; caudales larges, mélangées de vert et de blanc, à l'exception des intermédiaires, qui sont entièrement vertes; pieds de couleur jaunaire; queue arrondie à sa pointe. (VIEILL.)

VERD-MONTANT. C'est ainsi que l'on désigne dans l'Orléanois le BRUANT et le VERDIER Voyez ces mots.

VERD-PERLE ( Trochilus dominicus Lath., genre du Colibri, ordre Pies. Voyez ces mots. ). Ce colibri n'est point un oiseau adulte, mais un jeune de l'espèce du haussecol vert. Ce seroit un des plus petits colibris, si, comme dit Buffon, il n'est guère plus grand que l'oiseau-mouche huppé ; mais il y a erreur, car il a près de quatre pouces et demi de long, et l'oiseau-mouche huppé n'a guère que trois pouces; le dessus de la tête, du corps et de la queue sont d'un vert doré, changeant en couleur de cuivre de rosette; la gorge, le devant du cou et le dessous du corps, d'un gris blanc : les grandes couvertures et les pennes des ailes d'un brun violet; les deux pennes intermédiaires noirâtres, à reflets verts; les latérales d'un noir changeant en couleur d'acier poli à leur origine et vers leur extrémité, qui est blanche; le milieu est d'un marron pourpré; le bec, les pieds et les ongles sont bruns.

On trouve ce colibri à Saint-Domingue. (VIEILL.)

VERD-PLEIN. L'on désigne ainsi une variété du CHAR-DONNERET. Voyez ce mot. (VIEILI..)

VERD DE VESSIE, couleur verte que l'on prépare avec les fruits d'une espèce de NERPRUN. Voyez ce mot. (B.)

VERDAL, VERDALE, VERDAT, noms vulgaires du BRUANT et du VERDIER. Voyez ces mots. (VIEILL.)

VERDANGE. C'est ainsi que se nomme, en Périgord, le BRUANT. Voyez ce mot. (S.)

VERDAUGE. C'est le cocheyis en Périgord. Voyez Co-CHEVIS. (S.)

VERDAT. Voyez BRUANT. (VIEILL.)

VERDE-DI-CORSICA, roche composée de smaragdite et de jade, qui se trouve principalement dans l'île de Corse, d'où elle a tiré son nom. Voyez VERT-DE-CORSE. (PAT.)

VERDELAT. Voyez BRUANT. (VIEILL.) VERDERE. Voyez VERDIER. (VIEILL.)

VERDEREULE. C'est le verdier en vieux français du temps de Belon. Voyez VERDIER. (S.)

XXIII.

VERDERIN (Loxia dominicensis Lath., pl. enl. nº 341, fig. 2, ordre Passereaux, genre du Gros-bec. Voyez ces mots.). Ce verdier de Saint-Domingue a le tour des yeux d'un blanc verdâtre; toutes les plumes du dessus du corps, les pennes moyennes des ailes, leurs convertures et les pennes de la queue, d'un vert brun bordé d'une teinte plus claire; les pennes primaires des ailes noires; la gorge et tout le dessous du corps jusqu'aux jambes, d'un roux sombre moucheté de brun; le bas-ventre et les couvertures inférieures de la queue d'un blanc assez pur. (Vieill.)

VERDEROUX (Tanagra Guianensis Lath., ordre Passereaux, genre du Tangara. Voy. ces mots.). Levaillant a décrit, dans son Histoire naturelle des Oiseaux d'Afrique; une pie-grièche désignée par le nom de sourciroux, qui lui paroît être le même oiseau que le verderoux, parce qu'elle lui ressemble parfaitement dans son plumage; mais il ne s'ensuit pas de ce qu'une pie-grièche d'Afrique a des couleurs pareilles à celles d'un tangara trouvé à la Gmane, et reconnu pour tel par un naturaliste éclairé, Sonnini, elle doive être le même oiseau: un tel rapprochement doit étonner de la part de cet infatigable ornithologiste.

Le verderoux a cinq pouces quatre lignes de long; tout le plumage d'un vert plus ou moins foncé, à l'exception du front, qui est roux, et de deux bandes de cette conleur qui s'étendent sur les côtés de la tête et descendent en arrière jusqu'à la naissance du con; le reste de la tête est gris cendré. (VIRILL.)

VERDET. Daubenton a ainsi nommé l'ésoos ouyman, figuré dans Catesby, 2, tab. 30, qu'il prend pour une espèce distincte de celui décrit dans Linnæus. Voyez au mot Esocs. (B.)

VERDET. Voyez Vent-de-gris et Cuivre. (PAt.)

VERDET MINERAL. On a quelquefois donné ce non à la mine de cuivre soyeuse. Voyez Cuivre. (Pat.)

VERDEYRE, le verdier en Savoie. (S.)

VERDIER (Louis chloris Lath., pl. enl. n° 167, fig. 2, ordre Passereaux, genre du Gros-Bec. Voyez ces mots.). Dans heaucoup d'endroits, l'on confond tellement cet obseu avec le bruant, qu'on leur donne les mêmes noms; néanmoins il en diffère non-seulement dans le plumage et les habitudes, mais encore dans la conformation du bec, qui est privé apécialement du tubercule osseux, qu'on remarque dans l'intérieur de celui du vrai bruant.

Le verdier est de la grosseur du moineau franc, et long

VER

de cinq pouces et demi ; la tête, le derrière et les côtés du con, le dos, les plumes scapulaires, sont d'un vert d'olive ombré de gris cendré; cette dernière teinte disparoît presqu'en totalité vers le milieu du printemps, particulièrement sur l'oiseau avancé en âge; une tache d'un cendré foncé est entre le bec et l'œil, et le bord des yeux est jaune; le croupion, les couvertures du dessus de la queue, la gorge, le devant du cou, la poitrine et le haut du ventre, sont du même vert que le dessus du corps, mais il est relevé par une teinte d'un beau jaune ; il devient blanc jaunatre sur les autres parties postérieures, et est mélangé de jaune et de cendré sur les couvertures inférieures de la queue, dont les quatre pennes intermédiaires sont noirâtres, bordées de vert olive à l'extérieur, et cendrées à leur bout; les autres ont du jaune à leur origine, du cendré sur les bords, du noirâtre en dedans et à l'extrémité; les pennes primaires de l'aile sont jaunes du côté extérieur, et noirâtres du côté interne; la queue est fourchue; le bec est couleur de chair dans l'été, brun en dessus dans l'hiver; les pieds sont d'un brun rougeatre, et les ongles gris.

La femelle diffère en ce que la couleur brune domine sur les parties supérieures, et qu'une teinte olivâtre remplace le jaune des parties inférieures; son bec est brun, et ses pieds

sont gris.

nt gris. Les jeunes, avant leur première mue, n'ont que les pennes des ailes et de la queue colorées comme les vieux ; tout leur plumage est en dessus d'un brun ondé de verdâtre sale, excepté sur le croupion, où cette dernière couleur est uniforme, et en dessous d'un blanc lavé de jaunâtre, varié de laches brunes longitudinales; le bec est brun, excepté à la base de la mandibule inférieure, où il est couleur de corne;

les pieds et les ongles sont d'un brun clair.

Ces oiseaux se plaisent dans les bois, dans les jardins et les vergers, cherchent dans l'hiver les arbres toujours verts, les chênes touffus qui conservent leurs feuilles, quoique desséchées, pour y passer la nuit. On voit ces verdiers pendant toute l'année, mais tous ne sont pas sédentaires; une partie voyage à l'automne, et passe dans le Sud : ils paroissent alors aux îles de l'Archipel, où on les appelle langara. Cette espèce, répandue dans toute l'Europe, se trouve encore en Sibérie et au Kamtchatka. Elle construit son nid sur les arbres, le place à une hauteur médiocre, et même dans les grands buissons; elle le compose d'herbes sèches et de mousse en dehors, de poil, de laine et de plumes en dedans. La ponte est de quatre à six œufs tachetés de rouge-brun sur

un fond blanc. La femelle couve avec un tel attachement : qu'on la prend quelquefois sur le nid. Le mâle ne partage pas l'incubation, comme le dit Busson, mais il a pour sa compagne les plus grandes attentions, pourvoit à ses besoins en lui apportant la nourriture qui lui convient, et la lui dégorgeant comme font les serins. Outre cela, il veille à sa sureté et à celle de sa jeune famille, en se tenant toujours'aux environs du nid et l'avertissant du danger par un cri plaintif; il la réjouit par son ramage lorsque rien ne l'inquiète. Mauduyt se trompe, lorsqu'il dit que cet oiseau n'a point de chant; il en a un qu'il ne fait guère entendre, il est vrai, que dans la saison des amours, lorsqu'il est en liberté. mais pendant beaucoup plus de temps en captivité. Il chante posé et en volant, sur-tout de cette dernière manière, lorsqu'il cherche une compagne ou lorsqu'elle couve: on le voit alors se jouer dans l'air, voltiger et décrire des cercles autour du nid, s'élever par petits bonds, et retombet comme sur lui-même en battant des ailes avec des mouvemens qu'il ne fait que dans cette saison.

D'un naturel doux et familier, les verdiers s'apprivoisent facilement, et s'apparient volontiers avec les serins. Ils so faconnent à toutes les petites manœuvres de la galère et autres avec autant d'adresse que les chardonnerets. On les trouve très-souvent, à l'automne, mêlés avec les autrer pelits oiseaux granivores; comme eux, ils vivent de différentes graines ; ils préfèrent celles de scorsonère et de salsifis, et pincent, ainsi que les bouvreuils et les pinsons d'Ardennes. les boutons des arbres, entr'autres ceux du *marsaulé*. Ils vivent aussi, dit-on, de chenilles, de fourmis, de sauterelles, &c. ce que j'ai peine à croire, car ils refusent en captivité toute espèce d'insectes.

On leur fait la chasse de diverses manières, plutôt pour en faire des oiseaux de cage que pour leur chair, car elle z.

ordinairement beaucoup d'amertume.

## Chaese aux Verdiers.

On les prend aux gluaux, et aux raquettes on sauterelles, particulièrement à l'entrée des bois, pendant les mois d'août et de septembre; ils viennent aussi à l'arbrot, si on y met des appelans de leur espèce ( Voyez pour cette chasse le mot Bouvreuil); plus tard, on les prend à la tendue d'hiver ( Voyez BRUANT. ); au filet retz saillant (Voyez CHARDONNERET); et enfin à la chouette. Pour cette chasse, qu'on fait depuis le passage des becfigues jusqu'à la fin de l'hiver, on doit choisir un endroit où il y ait des haies, des hosquets et des buissons; le choix fait, on fiche un bâton ou un pieu en terre à une

Tistance de vingt-cinq brasses des haies ou du bosquet auquel on a attaché une chouette vivante avec une ficelle longue de trois doigts, et on le place sur le pieu ou bien sur une petite cage attachée au biton, qui doit être élevé de terre d'environ une brasse et demic. Une chouette propre à cette chasse doit être instruite à sauter continuellement de la cage ou du pieu à terre, et de la terre à la cage ; ce monvement continuel est nécessaire pour attirer beaucoup d'oiseaux. On doit aussi, pour se procurer une chasse plus abondante, mettre dans la cage un appelant qui, par ses cris, fait approcher les autres que l'on prend avec des gluaux fichés dans des bâtons creux; le bois de sureau est très-propre pour cela : ces bâtons sont longs d'environ deux brasses, et se posent dans des haies et des buissons, de manière que les baguettes engluées sortent en dehors du côté de la chouette, et soient à la distance d'environ huit à dix brasses l'un de l'autre. Si l'aiseleur s'apperçoit que la chouette ne se donne pas assez de mouvement, il la force de sautiller, soit en lui jetant des mottes de terre. wit en lui faisant signe de la main. On prend non-seulement des werdiers à cette chasse, mais encore tous les petits oiseaux qui vienpent à la pipée.

- Le Verdier Buissonnier. Voyez Bruant.

Le Verdier du Cap de Bonne-Espérance. Voy. Verd-brunet. Le Verdier de la Chine (Loxia Sinensis Lath.). M. Sonnerat qui, le premier, a fait connoître cet oiseau, dit qu'il a du rapport avec le verdier de Brisson; la tête et le cou sont d'un gris verdâtre; le dos et les petites plumes des ailes d'un brun clair, excepté celles qui bord de l'aile, qui sont noires; les moins longues des graudes pennes sont de cette couleur du côté intérieur, et d'un gris roux du côté extérieur; les plumes grandes sont jaunes jusqu'à la moitié, noires dans le reste de leur longueur, et terminées par une bande grise demicirculaire; le ventre est d'un roux terreux; les couvertures de la queue en dessous sont jaunes; les pennes noires, terminées par une bande blanche; le bec et les pieds d'un jaune verdâtre.

Le VERDIER DE HAIE. Voyez Zizi.

Le Verdier des NIDS. J'oyez VERT-BRUNET.

Le Verdier des Indes. Voyez Verd-Brunet.

Le Verdier de JAVA. Noyez Toupet BLEU.

Le VERDIER DE LA LOUISIANE. Voyez PAPE.

Le VERDIER DES OISELEURS est le BRUANT. Voyez ce mot.

Le Verdier-Paillet, nom donné à quelques Bruants, à cause de la couleur de paille dont est teint leur plumage. Voyez ce mot.

Le Verdier de pré. Voyez Proyer.

Le petit Verdier des Indes. Voyez Parfment bleu.

Le Verdier de Saint-Comingue. Voyez Verderin.

Le Verdier sans vert (Loxia Africana Lath., ordre Passereaux, genre du Gros-bec. Foyez ces mots.) a la gorge et le dessous du corps blancs; la poitrine variée de brun; le dessus de la tête et du corps mêlé de gris et de brun-verdâtre; une teinte de roux au bas du dos et sur les couvertures inférieures et supérieures de la queue; celles des ailes d'un roux décidé; les grandes couvertures, les grandes pennes et les latérales de la queue bordéca de blanc-roussâtre; la plus

2 cm to and son nonces quatre lignes.

... ... ... . : is amount du Cap de Bonne-Espérance par Sonnerat. .. PIDITE SONETT 7 OTE BRUANT-FOU.

. ..... .. The Bough Pores Rouverdin.

Loxia ochrocephala Daudin.) est --- et la maneur du notre, et long d'un peu plus de cinq - - ... :- ... i minimure du corps d'une teinte jaunâtre, plus the contract of the manner conventures desailes brunes, avec une Par une langite une toche mune est sur le milieu de la troisième, gont une commune et saueme remnet la queue noirâtre et terminée to - water the man street of an gras pale à la base de sa partie inféthe congles can a man man chart et les ongles noirâtres.

Le . Sem Len mes vanesm it rier de la Cochinchine. (VIRILL.) NEATHER work specifique d'un poisson du genre Ca-A KIR DWG KIN

123 1:33. Les Lorrains appellent ainsi le Vendien. Y + 22 5 20 20 5 5

NESCHE DES PRÉS. C'est le nom du proyer en Lor-

Anna France S.)

VERL' \ Turvius Cochinchinensis Lath.; Oiseaux dorés, 11. . . . . . . . . . . . . . ordre Passereaux , genre de la Grive. i ... ces mots. '. Il paroit certain que le petit merle de la cole du Malabar, de Sonnerat, est de l'espèce de celuivi, c'est donc mal-à-propos que les méthodistes modernes ha presentent comme deux races distinctes; cet individu a cté rapporté de la Cochinchine, ce qui indique que ces ciacaux sont repandus dans plusieurs contrées de l'Inde. Un vert brillant teint son plumage; cette couleur prend une belle mance olive sur la tête, un ton plus clair sur la poitime et sur le ventre, tire un peu sur le bleu vers la queue, borde les ailes à l'extérieur, qui sont brunes du côté interne. et couvre la queue, dont le dessous est gris ; un trait noir sépar le bec de l'ail; un noir velouté pare la gorge, s'étend aur les côtés et borde la bande lilas qui part de la base du bec en forme de monstache; une sorte d'épaulette d'un bleu celeste se fait remarquer à la partie antérieure de l'aile ; le la cost noir, filé en pointe aigne, arqué et échancré à l'extréunto des deux mandibules; les pieds sont noirâtres, et les quales très-crochus. Grosseur du moineau, mais taille plus alongée ; longueur totale , près de six pouces.

La temelle diffère par sa couleur verte moins éclatante: de plus, elle est privée des moustaches lilas et de la tache and the male a entre le bec et l'œil; enfin, la gorge, su

159

lieud'être noire, est d'une teinte de vert-de-gris; les épanlettes sont moins grandes et d'un bleu pâle. (VILILL.)

VERDIN, nom du BRUANT et du VERDIER en différens

cantons. Voyez ces mots. (VIEILL.)

VERDINERE (Fringilla bicolor Lath., ordre Passe-REAUX, genre du Pinson. Voyez ces mots.). Cet oiseau est de la grosseur du serin, et n'a guere que quatre pouces de longueur; le bec, la tête, la gorge et la poitrine sont d'un beau

noir; le reste du plumage est d'un vert sale.

On le trouve très-communément dans les îles de Bahama; il chante perché à la cime des arbustes, et répète toujours la même phrase, comme fait notre pinson. Le plumage du ver-dinère est sujet à varier; on en voit qui ont le ventre cendré et les couvertures inférieures de la queue teintes de ronge. Ces individus se trouvent à la Jamaïque; d'autres ont la tête, le haut du con et le dos cendrés; d'autres ont le dessus du corps olive, le dessous cendré; les pennes des ailes et de la queue noirâtres, et bordées d'olive. Ces dissemblances dans le plumage me paroissent dues à l'âge et au sexe. (VIEILL.)

VERDIRE, dénomination vulgaire du verdier en quel-

ques cantons de la France. (S.)

VERDOIE. Voy. BRUANT. C'est son nom en Poiton.

(VIEILL.)

VERDON, VERDONE. Voyez VERDIER. (VIEILL.)
VERDON. C'est, dans Albin, la fauvette d'hiver. Voyez l'article des Fauvettes. (S.)

VERDONE. On appelle ainsi, dans quelques endroits, le

LABRE LOURD. Voyez ce mot. (B.)

VERDUN. C'est, dans Belon, le VERDIER. Voyez ce mot.

VERDURE D'HIVER. On nomme ainsi la PyroLe dans

quelques cantons, parce qu'elle subsiste verte pendant tout l'hiver. Voyez ce mot. (B.)

VERETILLE, Veretillum, genre de polypiers libres, ayant une tige cylindracée, simple, sans ailerons ni crêtes, recouverte d'une membrane charnue et sensible, et parse-

mée de polypes à huit tentacules ciliés.

Ce genre à été établi par Cuvier aux dépens des pennatules de Linnæns, ou plutôt de Pallas, qui a décrit mieux que ses prédécesseurs deux des espèces qu'il renferme. L'une de ces espèces vient de la Méditerranée, et est mentionnée dans Rondelet sous le nom de malum insanum, et par Ellis sous celui de pennatule digitiforme.

Les vérétilles différent beauconp par la forme des pennatules, mais elles s'en rapprochent par la manière dont elles sont constituées. Elles s'éloignent des alcyons, avec qui on pour roit les réunir, d'après quelques rapports, parce qu'elles ont dans leur intérieur un axe osseux qui manque à ces derniers. Elles sont libres, et ont la faculté locomotive comme les pennatules; mais l'organisation de ces dernières rend sensibles les moyens qu'elles emploient pour en user, tandis qu'il faut supposer que les vérétilles nagent par un mouvement vermiculaire que leur épaisseur, leur peu de longueur et leur os intérieur ne déterminent pas à croire très-facile. On dit supposer, car, depuis Rondelet, aucun naturaliste n'a examiné ces animaux vivans, excepté Cuvier, qui n'a pas encore publié le résultat de ses observations à leur égard.

Le corps des vérétilles est mou, caverneux et fibreux. Sa surface extérieure est garnie de mamelons irrégulièrement placés, et d'où sortent des polypes dont le tube est court et les tentacules ciliés. Ces tentacules sont au nombre de huit, applatis et pointus à leur sommet.

Pallas a vu, dans l'intérieur de la membrane extérieure des vérétilles, des globules de la grosseur d'une graine de

pavot, qu'il soupconne être des œufs.

Il paroît que ce polype composé jouit, plus que beaucoup d'autres, de cette vie commune, qui est propre aux animaux de cette division, et, en conséquence, on devoit desirer que quelque physiologiste habile fût mis à portée de faire des expériences propres à nous donner une idée de ses effets sur la masse entière et sur chaque individu en particulier. C'est ce qu'on dit qu'a fait Cuvier.

On connoît quatre espèces de vérétilles, dont trois se trouvent dans les mers d'Europe. Les deux plus connues sont la Vérétille cynomore, qui est cylindrique, atténuée aux deux bouts, et dont les polypes ont des tentacules larges, à courts cils. Elle est figurée dans les Mélanges zoologiques de Pallas, pl. 13, nos 1 et 4, et la Vérétille Phalloïde, qui est cylindrique, claviforme, dont les polypes ont les tentacules étroits et à longs cils. Elle est figurée dans le même ouvrage, pl. 13, no 5 à 9, et dans l'Histoire naturelle des Vers, faisant suite au Buffon, édition de Deterville. Elle vient de la mer des Indes. (B.)

VERGADELLE. On donne ce nom, dans quelques ports de mer, aux jeunes Spares canthère, et dans d'autres au

GADE MERLUCHE. Voyez ces mois. (B.)

VERGE D'AARON. C'est une baguette de coudrier que quelques personnes emploient d'une manière presque surnaturelle. Elles prétendent que cette baguette, portée dans les mains d'une certaine manière, leur indique, par ses mouve-

mens, les lieux où il y a de l'eau, des minéraux, et où sont cachés des trésors. (B.)

VERGE A BERGER. Voyes au mot Thlaspi Bourse A BERGER. (B.)

VERGE DE JACOB. Les jardiniers appellent ainsi l'As-

PHODÈLE JAUNE. Voyez ce mot. (B.)

VERGE D'OR, Solidago, genre de plantes à fleurs composées, de la syngénésie polygamie superflue, et de la famille des Corymetrères, dont le caractère consiste en un calico imbrique d'écailles oblongues, conniventes, inégales; un réceptacle nu, supportant un petit nombre de fleurons hermaphrodites et de demi-fleurons femelles fertiles, constamment de couleur jaune.

Le fruit est composé de semences à aigrettes simples et

sessiles.

Ce genre, qui est figuré pl. 680 des Illustrations de Lamarck, se rapproche beaucoup des astères et aussi des aulnées. Il diffère des premiers par la couleur, et un moindre nombre de fleurons et de demi-fleurons dans chaque fleur. Il ne diffère des secondes que par la petitesse des mêmes fleurs. Ce sont des plantes ordinairement fort élevées, dont les feuilles sont alternes et les fleurs disposées en panicules. On en compte une quaransaine d'espèces, qui se conviennent très-bien par leur aspect général, et qui, à deux ou trois près, naturelles à l'Europe, sont originaires de l'Amérique septentrionale.

La seule espèce commune parmi celles d'Europe, est la Verge d'or des bois, Solidago virga aurea Linn., qui a la tige légèrement géniculée, anguleuse, et les fleurs en grappes paniculées, droites, et rapprochées de la tige. Elle est vivace, et se trouve dans les bois et les pàturages. Elle s'élève à trois ou quatre pieds, et embellit les lieux où elle se trouve pendant toute l'automne. Sa racine est traçante et aromatique; ses fleurs n'ont aucune odeur. On emploie ses feuilles et ses fleurons en infusion théïforme. On les fait entrer dans les falltrancks de Suisse. Elles passent pour vulnéraires, astringentes', et on les ordonne dans les maladies des reins et de la vessie, contre les hydropisies naissantes, &c.

Parmi celles de l'Amérique septentrionale, il faut distin-

guer :

La Verge d'or toujours verte, dont les feuilles sont lancéolées, presque charnues, très-unies et luisantes, et dont la panicule est en corymbe. Elle est vivace et se trouve dans les bons terreins de la Caroline, où je l'ai fréquemment observée. Elle s'élève à cinq ou six pieste.

La Venge d'or du Canada, dont les feuilles sont dentées, trinervées, rudes au toucher, dont les fleurs sont relevées et disposées en grappes recourbées, formant un corymbt paniculé. Elle est vivace, se trouve au Canada, et s'élève de quatre à cinq pieds.

La Verge n'or très-élevée a les feuilles dentées, sans nervures, les fleurs relevées et disposées en grappes recourbées, formant un corymbe paniculé. Elle se trouve dans l'Amérique septentsionale, et g'élève à sept à huit pieds.

La Verge d'or a larges feuilles a la tige droite; les feuilles

evales, aiguës, dentées, et les grappes latérales simples.

Ces quatre espèces, et quelquefois d'autres qui en diffèrent peu, sont habituellement cultivées dans les jardins d'ornement, à raison de l'élégance de leur port et de la durée de leurs fleurs. Elle y forme des touffes d'un aspect très-agréable pendant une partie de l'été, et sur-tout pendant l'automne, époque de sa floraison. On la multiplie très-aisément de drageons enracinés. En effet, ses touffes tendent très-rapidement à s'augmenter, et on est même chaque année obligé d'en arrêter la propagation, pour peu que le terrein soit bon. Il ne faut pas, au reste, croire qu'elle ne vienne bien que dans les jardins bien fumés: toute terre lui est bonne, et la plus sablonneuse est même préférable, en ce qu'elle y pousse moins de feuilles et plus de fleurs.

On appelle aussi verge d'or, le Séneçon doré et la Vergeretta Visqueuse. Voyez ces mots. (B.)

VERGE SANGUINE. C'est le Cornouiller sanguin. Voyez ce mot. (B.)

VERGEROLLE, Erigeron, genre de plantes à fleurs composées, de la syngénésie polygamie superflue et de la famille des Conymbirères, qui offre pour caractère un calice oblong, formé d'écailles imbriquées, étroites, inégales; un réceptacle nu, garni dans son disque de fleurons hermaphrquites, et à sa circonférence de demi-fleurons linéaires, femelles fertiles.

Le fruit est composé de semences à aigrettes simples et sessiles.

Ce genre, qui est figuré pl. 681 des *Illustrations* de Lamarck, renferme des plantes à feuilles opposées, à fleurs disposées en corymbes terminaux, à demi-fleurons, tantôt blanchâtres, tantôt purpurins, tantôt jaunes, qui ne diffèrent que fort peu des *aulnées*, et qu'on confond très-facilement à l'aspect avec les *conyzes*. On en compte plus de trente espèces, la plupart propres aux pays chauds, dont les plus importantes à connoître sont, parmi celles d'Europe:

La Vergerolle visqueuse, qui a les pédoncules latéraux uniflores, les feuilles lancéolées, denticulées, réfléchies à leur base. Elle est vivace, se trouve en Europe sur le bord

deschamps, dans les paturages, s'élève à deux à trois pieds,

et se cultive quelquefois pour l'agrément.

La Vergerolle odorante a les feuilles presque linéaires, très-entières, les grappes latérales et multiflores. Elle est annuelle, s'élève à deux ou trois pieds, et se trouve dans les environs des villages, sur le bord des chemins. Elle répand une odeur résineuse désagréable, et est vulgairement connue sous le nom de vergerette ou herbe aux punaises, parce qu'on croit, dans les campagnes, que son odeur chasse les punaises des lits. On en met chaque été dans les armoires où l'on serre les habits de laine et les fourrures, dans la persuasion qu'elle chasse également les teignes et autres insectes qui les mangent. J'ai vérifié ce fait et l'ai trouvé faux.

La Vergerolle du Canada a les tiges hérissées, les feuilles lancéolées, ciliées, et les fleurs disposées en panicule. Elle est annuelle, s'élève de deux ou trois pieds, et est originaire de l'Amérique septentrionale, mais couvre aujourd'hui des cantons entiers de l'Europe. Elle a été apportée en France dès la découverte du Canada, avec les peaux de castors, qu'elle servoit à emballer. Elle préfère les pays sablonneux et arides. On peut la brûler avantageusement au moment de sa floraison, pour faire de la potasse.

La Vergerolle acre a les pédoncules alternes et uniflores. Elle se trouve dans les lieux sablonneux et arides. Ses

feuilles, mâchées, sont très-âcres.

La Vergerolle des Alpes a la tige souvent uniflore, le calice velu, et les feuilles obtuses, velues en dessous. Elle est vivace, et se trouve sur les montagnes froides. (B.)

VERGLAS. On a donné ce nom à la glace qui s'étend et s'attache sur les pavés, en prenant une face très-lisse, ce qui fait que les hommes, les chevaux, &c. marchent avec peine, et ont à craindre à chaque instant le danger d'une chute. On évite ce fàcheux accident en répandant sur le pavé de la paille, du fumier, de la cendre, &c. (Lib.)

VERGNE, nom vulgaire de l'aulne dans une partie de la

France. Voyes au mot AULNE. (B.)

VERGO, nom vulgaire de la scienne umbre dans quelques ports de mer. Voyez au mot Scienne. (B.)

VERGUETTE. (Voyez DRAINE.) Cet oiseau porte conom dans le Bugey, où le gui, dont il se nourrit, se nomme verguet. (Vieill.)

VERINE, nom d'une qualité de tabac. Voyez au mot NI-

COTIANE. (B.)

VERJUS, nom d'une variété de raisin qui est très-acide, et dont on emploie le jus en médecine et dans les assaisonnemens. On en fait quelquefois des confitures. On appellé ainsi, par suite du même nom, les raisins verts. Voyez au mot - VIGNE. (B.)

VERMEILLE, nom qu'on donne, dans le commerce de la bijouterie, tantôt à un rubis spinelle d'une couleur rouge écarlate, tantôt à un grenat dont la couleur rouge tire un peu sur l'orangé. La première de ces gemmes est la vermeille orientale; la seconde est la vermeille commune ou occidentale.

On donne aussi le nom de vermeille à l'hyacinthe, lorsque sa couleur, naturellement jaune orangé, se trouve mélée d'une teinte de rouge. Voy. HYACINTHE, GRENAT et RUBIS. (PAT.)

VERMET. Voyez au mot VERMICULAIRE. (B.)

VERMICHEL, nom d'une pâte faite avec du gruan de froment, pâte que l'on pétrit fort dure, que l'on sale légèrement, et à laquelle on ajoute quelquefois quelques pincées de safran en poudre, et qu'ensuite on transforme en cylindres contournés, plus ou moins gros, ou en rubans, par le moyen d'une presse percée de trous.

Le macaroni, le kagne, le lazagne et le patre, ne sont

que des espèces de vermichel.

Le vermichel est l'objet d'une fabrique assez considérable, qui a d'abord pris naissance en Italie, mais qui s'étend de jour en jour dans les autres parties de l'Europe. Le meilleur est celui qui est fait avec le blé dur ou blé à chaume solide. Voyez au mot Blé.

On mange le vermichel en potage ou au lait, de différentes autres manières, telles que celle qu'on appelle ma-

La semouille n'est pas un vermichel, comme quelques personnes le croyent; c'est simplement un gruau à grains égaux. Voyez au mot Blé. (B.)

VERMICULAIRE, Vermicularia, genre de testacés de la classe des Univalves, dont le caractère présente une coquille tubulée, tortillée irrrégulièrement en spirale, ordinairement adhérente, et garnie d'une ouverture operculée.

Ce genre, formé par Adanson, avoit été mal-à-propos réuni aux serpules par Linnæus, puisque les animaux qui les habitent sont de véritables limaçons, tandis que ceux des serpules sont des TÉRÉBRELLES. Voyez ce mot. Les permiculaires sont donc des coquillages presque cylindriques, très-alongés, irrègulièrement contournés, le plus souventréuniset entrelacés. Leurs spires sont contournées de droite à gauche, évidées par-tout, attachées par leur partie inférieure, relevées et libres dans leur partie supérieure.

L'animal qui les habite est voisin de celui des bulimes par ses deux tentacules en languette, munis d'un œil à leur base extérieure; mais il en différe essentiellement par sa bouche, prolongée en une trompe cylindrique, garnie de plusieurs rangées de dents crochues, et de plus par un opercule rond, très-mince, qu'il peut retirer avec lui dans l'intérieur du tube.

Les vermiculaires couvrent souvent les rochers dans des étendues considérables; mais on ne les trouve que dans les mers des pays chauds. On en connoît six espèces, toutes décrites et figurées dans l'ouvrage d'Adanson sur les coquillages du Sénégal.

Les trois plus communes de ces espèces sont:

La Vermiculaire vermer, qui est rénnie en société, cannelée en long et ridée en large, dont le tube est supérieurement droit, inférieurement à spire aiguë, et a de cinq à dix tours. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 4, fig. 1, et dans l'Histoire naturelle des Coquillages, faisant suite au Buffon, édition de Delerville, pl. 41, fig. 5. Elle se trouve dans la Méditerrance et sur la côte d'Afrique.

La Vermiculaire massier, Vermicularia arenaria, est solitaire, articulée, entière, striée longitudinalement et transversalement. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 4, fig. H. Elle se trouve sur la côte d'Afrique et dans la mer des la des

La Vermiculaire Lipse, Vermicularia glomerata, est réunie en société; son tube est supérieurement droit, inférieurement à trois tours de spire, et ridé transversalement. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 4, fig. G. Elle se trouve dans toutes les mers. (B.)

VERMICULAIRE, Vermicularia, genre de plantes cryptogames, de la famille des Championons, établi par Tood. Il présente une fongosité globuleuse, sessile, contenant des corpuscules vermiformes, libres, et remplis de semence.

Ce genre contient trois espèces, qui sont figurées tab. 6 de l'ouvrage de ce botaniste sur les champignons de Mecklembourg. Ce sont de très-petits champignons qui paroissent avoir beaucoup de rapports extérieurs avec les Sprécocarpes. Foy. ce mot. (B.)

VERMICULAIRE BRULANTE. Voyez au mot Orpin.

VERMICULITE. C'est la VERMICULAIRE VERMET devenue fossile. Voyez ce mot. (B.)

VERMICULITES. On a donné ce nom aux enveloppes pierreuses, fossiles, de différentes espèces de vers marins d'une forme cylindrique, et pour l'ordinaire groupées en faisceaux. (PAT.)

VERMIFUGUE, Vermifuga, plante herbacée du Pérou qui forme un genre dans la Flore de ce pays par Ruiz et Pavon, mais qui ne paroît pas devoir être séparé des MILLERIES. Voyez ce mot. (B.)

VERMILLER (vénerie.); c'est lorsque le sanglier fouille

en terre pour y chercher des vers. (S.)

VERMILLON D'ESPAGNE. C'est la fleur du CAR-THAME. Voyez ce mot. (B.)

VERMILLON DE PROVENCE. C'est le Kermès. Voyesce mot. (B.)

VERMILLON NATIF. On a quelquesois donné ce nom au cinabre ou sulfure natif de mercure, lorsqu'il se trouve dans un état pulvérulent et d'une belle couleur rouge: c'est ce qu'on nomme aussi fleurs de cinabre. Voy. MERCURE et CINABRE. (PAT.)

VERMINE, mot dont l'on se sert pour indiquer les pous

qui affligent l'homme. (L.)

VERMISSEAUX DE MER. Les anciens naturalistes donnoient ce nom aux testacés, dont la coquille est très-longue et contournée, soit sur elle-même, soit sur d'autrés permisseaux de même espèce, soit sur des corps étrangers; ainsi les serpules, les spirorbes, les vermiculaires sont des vermisseaux de mer. Aujourd'hui que la science a pris de la fixité, on n'emploie plus guère ce mot, on doit même le proscrire complètement du langage de l'histoire naturelle, comme ne donnant que des notions vagues et souvent même fausses. Les vermisseaux de mer se distinguoient des Tuxaux de mer (Voyez ce mot.), en ce que ces derniers étoient simples et jamais contournés. (B.)

VERNE, nom vulgaire de l'aulne dans quelques parties de la France. Voyez au mot AULNE et au mot BOULRAU. (B.)

VERNICIER, Vernicia, grand arbre à feuilles éparses, pétiolées, en cœur aigu, très-entières, ondulées, glabres, avec deux glandes perforées à l'insertion de leur pétiole; à fleurs blanches, portées sur des pédoncules rameux, courts et terminaux, qui forme un genre dans la monoéeie monadelphie.

Ce genre offre pour caractère un calice tubuleux à deux divisions arrondies; une corolle de cinq pétales oblongs; dix étamines réunies à leur base dans les fleurs mâles; un ovaire sapérieur presque rond, trilobé, à stigmates oblus, sessiles, trifides dans les fleurs femelles.

Le fruit est une noix ossense, oblusément trigone, ruguense, triloculaire, monosperme, contenant une amande

ovale, oblongue.

Le vernicier se trouve dans les montagnes de la Chine et de la Cochinchine. Il a quelques rapports avec les Mancesilliers. (Voyez ce mot.) Son bois est fort propre à la charpente, mais ce n'est pas sous ce rapport qu'il est le plus
précieux aux yeux des habitans des pays où il se trouve. On
tire abondamment de l'amande de son fruit une huile jaune,
demi-transparente, qui sert à peindre le bois et autres objets
qui sont exposés à l'air, et qu'on mêle avec le véritable vernis
pour le rendre plus fluide. Voyez au mot Augie. (B.)

VERNIS. On donne ce nom, dans les arts, à toute matière liquide, appliquée par couches à la surface des corps, et qui a la propriété, après sa dessication, de les garantir des influences de l'air et de l'eau, et de les rendre luisans sans détruire leur poli et sans masquer ni altérer leurs conleurs. C'est ainsi qu'on vernit les métaux et les bois pour les pré-

server de la rouille et de la pourriture.

Les Chinois et les Japonois ont fait usage du vernis trèslong-temps avant nous. Les missionnaires envoyés en Chine furent les premiers qui, dans le quinzième siècle, donnèrent une connoissance confuse du vernis dont on se servoit en ce pays. Dans le dix-septième siècle, les Pères Martino-Martini et Kircher en parlèrent avec plus de détail; et le premier Français qui mit à profit les notions encore vagues de ces missionnaires, fut le Père Jamart, hermite, de l'ordre de Saint-Augustin, qui composa un vernis différent, il est vrai, de celui de la Chine, mais qui, en ayant toute l'apparence, passa pour tel et fut très-recherché. Dès qu'il en eut publiéla composition, beaucoup de particuliers cherchèrent à le perfectionner et à en composer de nouveaux, au moyen des différentes combinaisons des gommes, des résines, des bitumes , &c. Enfin le Père d'Incarville nous apprit , dans un Memoire rédigé en Chine même, que le vernis employé par les Chinois, à couvrir les lambris, les planchers de leurs maisons et la plupart de leurs meubles, étoit produit par un arbre qu'ils appellent tsichou ou tsi-chu, ce qui signifie arbre du vernis. Les botanistes n'ont pas su d'abord à quel genre de plantes et à quelle famille appartenoit cet arbre; mais il est aujourd'hui reconnu que c'est l'augie, ou une espèce de badamier de la famille des éléagnoïdes. Le vernis du Japon provient d'un Sumac. Voyez ce dernier mot, et les mois Badamier et Augie.

Il résulte de la définition que j'ai donnée du vernis, qu'il doit être inattaquable par l'eau, transparent et durable; qu'il doit s'étendre facilement, sécher de même, et ne laisser, lorsqu'il est sec, ni aucun pore ni écaille. Or, les résines et les bitumes réunissent ces propriétés; ce sont ces matières aussi qui font la base des vernis; mais il faut les disposer à ces usages, en les dissolvant, en les divisant le plus qu'il est possible, et en les combinant de manière que les vices de celles qui sont sujettes à s'écailler soient corrigés par d'autres.

« On peut, dit Chaptal (Elémens de Chimie), dissoudre » les résines par trois agens : 1°. par l'huile fixe; 2°. par l'huile volatile; 3°. par l'alcohol; et c'est ce qui forme trois » espèces de vernis : vernis gras, vernis à l'essence, vernis à » l'esprit-de-vin.

» Avant de dissoudre une résine dans une huile fixe, il » faut la rendre siccative, c'est-à-dire qu'il faut lui donner la » propriété de sécher facilement. A cet effet, on la fait » bouillir avec des oxides métalliques. Pour aider la dessi-» cation de ce vernis, il est nécessaire d'y ajouter de l'huile » de térébenthine.

» Les vernis à l'essence sont une dissolution de résine dans » l'essence de térébenthine. On applique le vernis, et l'es-» sence se dissipe. On ne les emploie que pour vernir les » tableaux.

» Lorsqu'on dissout les résines par l'alcohol, alors les ver-» nis sont très-siccatifs et sujets à se gercer; mais on y re-» médie en ajoutant à la composition un peu de térében-» thine, qui leur donne de l'éclat et du liant.

» Pour colorer les vernis, on emploie les résines colorées,

» telles que la gomme-gutte, le sang-dragon, &c.

» Pour lustrer les vernis, on se sert de la pierre-ponce por » phyrisée, trempée dans l'eau; on la passe avec un linge; » on frotte l'ouvrage avec un drap blanc imbibé d'huile ou » de tripoli; on essuie ensuite avec des linges doux; et quand » il est sec, on décrasse avec de la poudre d'amidon, et on » frotte avec la paume de la main».

Ainsi deux choses essentielles entrent dans la composition du vernis, les matières qui en font la base, et les liquides qui, en étendant ces matières, servent d'interniède pour pouvoir les appliquer aisément sur la surface des corps. Si les substances qui sont la base du vernis, après avoir été liquéfiées par l'action du feu, pouvoient, étant refroidies, persévèrer dans cet état, et ne point reprendre leur solidité, il seroit inutile d'y ajouter aucuns liquides; on ne s'en sert que pour maintenir ces substances dans un état permanent de fluidité et pour les rendre d'une extension facile. Il faut donc que les liquides dont il s'agit puissent souffrir l'infusion et l'incorporation des matières auxquelles on les mêle. Mais cela ne suffit pas; il faut encore qu'ils puissent se déflegmer entièrement, car le vernis ne peut souffrir aucune humidité aqueuse. L'esprit-de-vin, l'huile de lin dégraissée et l'essence ou huile de térébenthine sont les liquides les plus propres à remplir ces conditions.

L'esprit-de-vin, dégagé de toutes ses parties aqueuses et rectifié, est la base de tous les vernis clairs; il les rend brillans, légers et limpides: s'il ne leur donne pas la solidité, c'est qu'il ne peut communiquer ce qu'il n'a pas. Sa facile évaporation l'empêche de pouvoir s'unir avec les bitumes et de certaines résines, qu'il faut soumettre à une violente action du feu pour les liquéfier; car, avant qu'ils soient en cet état, il disparoît: de même, on ne peut pas l'incorporer lorsqu'on a torréfié ces matières à feu nu, parce qu'alors il s'enflamme et s'échappe. Aussi a-t-on été obligé de chercher d'autres liquides pour donner à ces corps durs de la fluidité, et on a renoncé à faire des vernis avec ces matières.

Pour connoître si l'esprit-de-vin qu'on destine au vernis peut être employé, on en verse un peu dans une cuiller d'argent, sur une pincée de poudre à tirer, et on y met ensuite le feu avec une allumette. Si le feu allume la poudre, l'esprit-de-vin est bon; mais si la poudre reste dans la cuiller sans s'enslammer, alors c'est la preuve que l'esprit-de-vin contient encore des parties aqueuses; il faut alors le distiller de nouveau pour le déslegmer entièrement. Quoique le procédé ci-dessus soit suffisant pour indiquer le degré de rectification de l'alcohol qu'on veut employer, on sera beaucoup plus sûr en prenant une éprouvette jaugée, tenant une certaine quantité d'un esprit-de-vin reconnu parfait si celui qu'on examine n'est pas aussi léger, il n'est pas assez rectifié.

L'huile est le liquide nécessaire aux vernis gras. La meilleure qu'on puisse employer pour l'art du vernisseur, est l'huile de lin, ou à son défaut celle de noix ou d'œillet; mais celles-ci lui sont inférieures en qualité.

L'huile que les ouvriers appellent improprement huile grasse, et qu'ils emploient dans les couleurs et vernis, est

célle qui a été préparée, dégraissée et clarifiée. Vingt-quatre heures après qu'elle est dégraissée, il doit se former à sa surface une pellicule lui servant d'enduit : si on n'apperçoit pas cette pellicule, c'est la preuve que cette huile n'est pas assez desséchée, et qu'elle n'a pas acquis assez de corps.

Réaumur, dans les Mémoires de l'Académie, parle d'une huile tellement dégraissée, qu'il en faisoit des vernis en baton. Il convient lui-même que ces sortes de vernis ne pouvoient servir qu'à quelques usages particuliers; il n'est pas nécessaire que l'huile employée par les vernisseurs soit por-

tée à ce degré de solidité.

Après avoir dégraissé l'huile de lin, on doit encore, pour la beauté du vernis, la blanchir le plus qu'il est possible, en l'exposant pendant un été au soleil, dans une cuvette de plomb: plus elle est ancienne, meilleure elle est, parce que, dans les temps de repos, elle dépose toujours un peu, et devient plus claire.

L'huile de navette ou d'aspic, et sur-tout l'huile d'olive, ne sont pas bonnes pour les vernis, parce qu'elles ne peu-

vent jamais s'épaissir ni se dégraisser.

L'essence ou huile de térébenthine employée dans les vernis, doit être bien rectifiée et ne point contenir de flegme. Il faut la choisir claire comme de l'eau, d'une odeur forte, pénétrante et désagréable : elle surnage l'esprit-de-vin, avec lequel elle ne se mêle qu'en les amalgamant bien ensemble.

Les solides qui composent la base des vernis sont, comme ie l'ai dit, les résines et les bitumes. Les gommes n'y sont pas

propres, parce que l'eau les dissout facilement.

Ces trois substances sont tantôt simples, tantôt liées l'uns à l'autre; il y a des gommes pures, des gommes-résines, des résines pures et bitumineuses, enfin des bitumes. On trouvera à leurs lettres, dans ce Dictionnaire, la définition de ces substances, avec leurs propriétés générales et partion-lières, leurs espèces et les différences qu'on remarque entre elles.

Parmi les résines, il y a un choix à faire pour les vernis; on n'y emploie jamais du storax, de l'oliban, du labdanum, de la caragne, ni les résines de cèdre, de gayac, olampi et tacamaque, appelées improprement gommes dans le commerce. Celles dont font usage les vernisseurs, sont : la résine élémi, la résine ou gomme-gutte, le benjoin, le camplre, le sandaraque, le mastic, le sang-dragon, la résine ou gomme-laque, quelquefois nommée simplement le luque, et enfin la résine copal.

La réalne élémi doit être choisie sèche en dehors, mollasse

en dedans, de couleur blanche tirant sur le vert. Elle fond dans l'esprit-de-vin. On s'en sert pour les vernis clairs, qu'elle rend plus lians, plus propres à souffrir le poli, et anxquels elle donne du corps. On falsifie quelquefois cette résine avec du galipot et de la résine appelée picea.

La resine gutte donne aux vernis du corps, du brillant et une couleur jaune citron; elle sert communément pour faire du vernis à l'or, s'emploie et se fond dans l'esprit-de-vin. Il faut, quand on la casse, qu'elle soit lisse, unie, et qu'elle ne soit pas sporgieuse, pour qu'elle puisse servir.

Le benjoin est une résine dont il y a deux sortes, l'une en larmes et l'autre en masse; la première est préférable; mais comme elle est rare et par conséquent fort chère, on n'en fait point usage; on lui substitue la dernière. L'une et l'autre pourroient être employées au vernis, si elles ne lui donnoient pas de l'odeur et un ton roussâtre. Le camphre ne sert dans le vernis à l'esprit-de-vin, que pour le rendre liant et l'empêcher de gercer; mais il faut en mettre peu.

Le sandaraque est la base de tous les vernis à l'esprit-devin, exceplé néanmoins de ceux qui se font à la gomme-

laque. Il entre aussi dans les vernis gras.

Le mastic se distingue dans les boutiques, en mâle et en femelle. Le mâle en larmes est le meilleur; il s'emploie dans tous les vernis; sa propriété est de les rendre lians et moins secs; ils souffrent mieux le poli, quand on y a incorporé du mastic. Le mastic est beaucoup plus cher que le sandaraque; on mêle souvent de ce dernier avec l'autre : on peut les reconnoître, en ce que le mastic fond dans l'essence, et que le sandaraque n'y fond pas; on les reconnoît encore en mettant l'une et l'autre de ces substances sur la langue; celle qui l'empâte est du mastic, et celle qui se grumèle est du sandaraque.

Il y a plusieurs espèces de sang-dragon. Le meilleur est celui qui est pur, naturel et en masse, tel qu'il découle de l'arbre. On y apperçoit des parties terreuses, des pailles et des matières hétérogènes. Celui qu'on vend en aveline est fondu et composé; il s'apprête à Marseille. Le sang-dragon n'est bon que pour donner un beau coloris; il s'emploie dans les vernis à l'or, à l'esprit-de-vin, à l'huile et à l'es-

sence, et fond également dans ces trois liquides.

La laque ou gomme-laque est excellente pour vernir les fonds noirs ou bruns. Elle donne de la dureté et du coloris au vernis; mais si on en employoit une trop grande quantité, portant avec elle une teinte rouge, elle lui communiqueroit cette couleur, qui voileroit et terniroit les teintes

opposées ou verticillées; à fleurs disposées en épis terminaux ou axillaires, quelquefois à feuilles alternes et à fleurs axil laires et solitaires.

On en compte une soixantaine d'espèces, la plupart propres à l'Europe. On les divise en trois sections. Les plus importantes à connoître ou les plus communes sont:

1°. Parmi celles qui ont les fleurs en épis :

La Véronique en épis, qui a l'épi terminal; les feuilles opposées crénelées, obtuses, la tige très – simple et ascendante. Elle est vivace, et se trouve très-communément dans les bois sablonneux, sur les pâturages secs. C'est une plante d'un pied au plus de haut, dont les épis de fleurs bleues forment un effet fort agréable. On l'emploie quelquefois en médecine.

La Véronique maritime a l'épi terminal; les feuilles presque en cœur, lancéolées inégalement, deutées. Elle est vivace, et so trouve

aur les sables des bords de la mer.

La VÉRONIQUE OFFICINALE a les épis latéraux pédonculés; les feuilles opposées, ovales, presque rondes, velues; la tige couchés et velue. Elle est vivace, et se trouve très-abondamment par toute l'Europe dans les taillis, sur les pâturages des montagnes, même le long des haies. On l'appelle vulgairement la véronique mâle ou thé d'Europe. Elle est fort célèbre en médecine. Elle est amère, et passe pour sudorifique, vuluéraire, diurétique et astringente. On en fait un sirop qu'on recommande dans la toux sèche, l'enrouement, l'asthme, le crachement de sang et l'ulcère du poumon. Sa décoction s'emploie dans la jaunisse, la gravelle, les obstructions et autres maladies analogues. Quelques personnes la préconisent outre mesure, mais cependant on n'en fait plus un usage aussi fréquent qu'autrefois. Son infusion en guise de thé n'est point désagréable, et s'emploie utilement dans la plupart des cas où le thé de Chine est indiqué.

2º. Parmi celles qui ont les fleurs disposées en corymbes ou en

grappes:

La Véronique sanatile, qui a les corymbes terminaux, les feuilles elliptiques, obtuses, très-entières et ciliées; les folioles calicinales obtuses, et les tiges légèrement frutescentes. Elle est vivace, et se trouve sur les montagnes pierreuses de l'intérieur de la France. Elle a été long-temps confondue avec les véroniques fruticuleuse et alpine, qui sont beaucoup plus rares.

La Véronique a feuilles de serrolet a les grappes terminales, presque en épis; les feuilles ovales, glabres et crénelées. Elle est vivace, et se trouve très-abondamment dans les bois, les terres en friche: le long des chemins et des haies. On l'emploie quelquesois en médecine.

La Véronique aquatique, Veronica beccabunga, a les grappes latérales; les feuilles ovales, planes, et la tige rampante. Elle est vivace, et se trouve dans toute l'Europe sur le bord des fontaines, et dans les ruisseaux qui gèlent rarement. On l'appelle vulgairement le bécabunga. On en fait un grand usage comme antiscorbutique. Elle est

afraîchissante mangée en salade. Elle adoucit singulièrement

l'oseille, avec laquelle on la fait cuire. En général elle peut être mêlée avec utilité dans tous les potages, dont le goût est assez relevé pour étoufer celui qu'elle a naturellement, et qui ne plaît pas à tout le

La VÉRONIQUE MUCRONÉE, Veronica anagallis, a les grappes latérales; les feuilles lancéolées, pointues, dentées, et la tige droite. Elle est annuelle, et se trouve très-abondamment dans les fossés, sur le bord des mares et autres lieux où l'ean séjourne une partie de l'année. On l'emploie en médecine sous le même point de vue que la pré-

La VÉRONIQUE SCUTELLATE a les grappes latérales alternes, les fleurs recourbées, et les feuilles linéaires entières. Elle est vivace, et se trouve en Europe dans les lieux où l'eau a séjourné une partie de l'hiver.

La VÉRONIQUE TEUCRIETTE à les grappes latérales très-longues ; les feuilles ovales, rugueuses, dentées, obtuses, et les tiges couchées. Elle est vivace, et se trouve par toute l'Europe dans les bois et les pâturages secs, où elle produit un effet agréable par ses grappes de fleurs bleues.

On l'emploie quelquefois en médecine.

La VERONIQUE PETIT CHÊNE, Veronica chamædrys, qui a les fleurs en grappes latérales; les feuilles ovales, sessiles, rugueuses, dentées, et la tige garnie de poils de deux côtés opposés. Elle est vivace, et se trouve dans les mêmes lieux que la précédente, à laquelle elle ressemble beaucoup. Ses deux rangs de poils sont le meilleur caractère qu'on puisse employer pour la distinguer. On en fait aussi quelquefois usage en médecine.

3º. Parmi celles qui ont les fleurs axillaires et solitaires :

La Véronique agreste, qui a les si-urs pédonculées; les feuilles en cœur pétiolées . et la tige pubescente. Elle est annuelle, et se trouve quelquefois très-abondamment dans les champs cultivés.

La VERONIQUE DES CHAMPS a les fleurs sessiles, aiusi que les fenilles, et la tige velue. Elle est annuelle, et se trouve dans les

champs. Elle est par-tout très-commune.

La VÉRONIQUE A FEUILLES DE LIERRE a les fleurs solilaires; les feuilles en cœur, planes, à cinq lobes plus courts que le pédoncule, et les folioles du calice ovales. Elle est annuelle, et se trouve dans les champs.

La VÉRONIQUE TRIPHYLLE a les fleurs solitaires, pédonculées; les fleurs divisées en digitations, et la tige étalée. Elle est annuelle, et se

trouve dans les champs.

La Véronique Printanière a les fleurs solitaires, presque sessiles; les feuilles divisées en digitations; celles du sommet entières, et la tige grèle. Elle est annuelle, et se trouve dans les champs.

Toutes les espèces de cette division fleurissent de très-bonne heure,

et semblent n'être que des variétés les unes des autres. (B.)

VÉROU-PATRA, nom que l'autruche porte à Madagascar, suivant Flaccourt. Voyez AUTRUCHE. (S.)

VERQUETTE. C'est, en Bugey, le nom de la DRAINE. Voyez ce mot. (S.)

VERRAT, male dans la race du cochon domestique. Voya au mot Cochon. (S.)

VERRAT DE MER, nom spécifique d'un poisson du genre Lutian. Voyez ce mot. (B.)

VERRE DE MOSCOVIE. On a donné ce nom au mica en grandes lames, qu'on trouve dans quelques montagnes granitiques de la Russie septentrionale et sur-tout en Sibérie. Cette dénomination très-impropre, quant à la nature de cette substance minérale, vient de ce qu'elle est employée au lieu de verre pour les carreaux de fenêtres.

On a beaucoup exagéré la grandeur de ces feuillets de mica, en confondant avec notre aune celle de Russie, qui n'a que vingt-cinq pouces. Il est infiniment rare d'en trouver qui excèdent un pied en tout sens. La grandeur de ceux qu'on emploie n'est que d'environ neuf pouces sur six. On en fait usage pour les fenêtres des vaisseaux de guerre : ils ont l'avantage de ne pas se briser par l'explosion du canon. Voyez MICA. (PAT.)

VERRE NATUREL. Voyez Verre de volcan, Pierre de Gallinace et Agate d'Islande. (Pat.)

VERRE DE VOLCAN, matière complètement vitrifiée que rejettent certains volcans, sur-tout ceux qui se trouvent dans des îles d'une grandeur médiocre. Ce verre est rarement blanc et transparent; c'est communément une espèce d'émail noirâtre ou vert, ou de dissérentes couleurs. Il est plus dur que l'émail artificiel, et communément il sait seu contre l'acier.

On voit dans les îles Eoliennes des matières vitrifiées qui ont formé de vastes courans, comme les laves ordinaires. La montagne della Castagna dans l'île de Lipari, qui forme dans la mer un promontoire de trois mille toises de circuit, offre des torrens de matière vitreuse, que Spallanzani compare à un grand fleuve qui se précipiteroit par une pente rapide, et qui seroit glacé subitement. Il y a plusieurs courans les uns sur les autres, dont l'épaisseur varie depuis un pied jusqu'à douze.

Le verre de volcan se trouve souvent en petits globules, et quelquefois en boules de plusieurs pieds de diamètre, dans des courans composés de pierre-ponce et d'autres matières à demi-vitrifiées. On peut penser que les petits globules ont été lancés par le volcan tels qu'ils sont; mais à l'égard des grosses masses sphériques, il n'est guère possible de faire la même supposition; car si elles avoient été encore molles, elles se seroient déformées en retombant, et si elles avoient.

acquis de la solidité par le refroidissement, le choc de leur chute les cut brisées. Il est plus probable que ces masses globuleuses se sont formées dans le sein même du courant où elles se trouvent, par cette sorte de cristallisation qui a produit tant de corps sphériques dans le règne minéral.

J'ai rapporté de Sibérie des globules de verre volcanique qui se trouvent dans une colline, au hord du golfe de Kamtchatka, pres du port d'Okhotsk. Cette colline volcanique, nommée Marikan, est formée d'un sable blanc vireux fort singulier : il ressemble an premier coup-d'œil à un sable coquillier; il est tout composé de fragmens d'un blanc nacré, convexes d'un côté et concaves de l'autre. Ce sont les débris de petits globules de verre de la grosseur d'un pois, parfaitement semblables à des perles, et qui sont entièrement composés de conches concentriques de la plus grande ténuité. Ils sont opaques, mais les feuillets qui les composent sont parfaitement transparens; et rien n'annonce que ce tissu lamelleux soit un effet de la décomposition : ce qui me feroit conclure, par analogie, que les boules de basalte qui sont également composées de couches concenlriques, ont naturellement cette structure depuis leur formation.

Ce sable contient deux autres sortes de globules vitreux fort différens, dont le tissu est plein et la cassure conchoïde: les uns sont limpides et n'ont que le volume d'une noisette; les autres présentent un émail panaché de ronge et de noir; ceux-ci sont un peu plus gros, mais ils n'excèdent pas le

volume d'un pelit œuf. Voyez MARÉKANITE.

Le verre volcanique est quelquefois lancé hors du cralère sous la forme de longs filamens, comme on l'a vu à l'île de Bourbon, dans les éruptions du 14 mai 1766 et 17 juillet 1791. Ces filamens, de deux à trois pieds de longueur, éloient parsemés d'espace en espace de petits nœuds vifreux; il paroît que c'étoient des globules que leur état de fluidité parfaite avoit agglutinés les uns aux autres, et que la force d'impulsion avoit écartés sans rompre la matière qui les unissoit. On a trouvé de ces filamens sur les arbres à dix lieues du volcan, où le vent les avoit transportés.

Dolomieu a observé à Vulcano, l'une des îles Eoliennes, une lave grise caverneuse, dont les soufflures étoient remplies de filamens vitreux en flocons si légers, que le soullle

les faisoit disparoître.

L'Islande est très-riche en verre volcanique, et la matière not qu'on nomme improprement agathe d'Islande, est un ente qu'on trouve parmi les immenses éjections plus ou

moins vitrifiées, qui sont le produit du mont Hecla et des autres volcans de cette île.

La pierre de gallinace, regardée par Caylus comme la pierre obsidienne des anciens, est aussi un émail de volcan de couleur noire ou d'un vert noirâtre, qui se trouve dans la province de Quito au Pérou, et dont les anciens habitans avoient su former des miroirs plans et même convexes, connus sous le nom de miroir des Incas. Les Espagnols l'ont appelé piedra de gallinazo, à cause de sa couleur verte tirant sur le noir, semblable à celle du gallinazo, qui est le vautour aura. La hache que portoient les Incas étoit aussi faile de la même matière. (Ulloa, Mém., t. 11, p. 463.)

Nota. (Ce suit sembleroit douteux, si l'on ne consultoit que l'analogie; car toutes les haches non métalliques ont toujours été saites de pierres de la nature du basalte et de la cornéenne, qui ont non-seulement de la dureté, mais surtout beaucoup de tenacité; et il n'y en a point au contraire qui sût plus sacile à briser que la pierre de gallinace, qui n'est autre chose qu'un verre. Si le fait est exact, il saudroit y supposer une allégorie, et faire dire aux Péruviens que, dans la main de leurs Incas, la hache n'étoit que le signe de l'autorité, sans devenir jamais l'instrument de l'oppression.)

Faujas a trouvé du verre noir de volcan à Chenavari près de Rochemaure, sur la rive droite du Rhône; mais ce verre a des bulles sphériques, d'environ une ligne de diamètre; il a d'ailleurs la dureté et les autres propriétés de l'agathe

d'Islande.

Les volcans des îles sont beaucoup plus féconds en matières vitreuses que ceux qui sont sur le continent, parce que la mer qui enveloppe leur base de toutes parts, leur fournit avec profusion le fluide électrique qui est la principale cause de l'activité des feux volcaniques. Voyez Volcans. (Pat.)

VERRES, nom latin du Verrat. Voyez Cochon. (S.)

VERRUCAIRE, Verrucaria, genre de plantes établi par Hoffmann aux dépens des lichens de Linnæus. Il rentre dans le genre lepronque de Ventenat. C'est celui appelé sphérie par Weigel. Il est figuré pl. 11 des Plantæ lichenosæ du premier de ces auteurs. Voyez aux mots Lichen et Lepronque. (B.)

VERRUE, nom spécifique d'un poisson du genre PLA-

TISTE. Voyez ce mot. (B.)

VERS. Dans l'enfance de l'étude de l'histoire naturelle on a donné ce nom à tous les êtres qui étoient longs et mous, par comparaison avec les vers de terre ou lombrics qui le portoi-al spécialement; par conséquent les larves des insectes des vers, et le sont même encore pour la plus grande partie des hommes.

Lorsque Linnæns entreprit sa grande réforme dans la zoologie, il appliqua le nom de vers à la classe qui, les larves des insectes exceptées, contenoit le plus d'animaux en possession de s'appeler ainsi, et sa définition a été adoptée par tous les naturalistes systématiques, jusqu'à Lamarck, qui a cru devoir former dans les vers des auteurs antérieurs, une section sous le nom de vers proprement dits.

Cette section, qui mérite peut-être le nom de classe, comprend les animaux sans vertèbres, à corps alongé, mon, contractile, articulé ou partagé par des rides transversales plus ou moins distinctes, et à tête cohérente, c'est-à-dire unie intimement au corps. Ils n'offrent ni corcelet distinct ni pattes

articulées, et ne subissent point de métamorphose.

Cette définition circonscrit les vers proprement dits dans leurs véritables limites; elle embrasse un assez grand nombre de genres de Linnæus. Les animaux qui les forment se subdivisent naturellement à raison de leur habitation en vers extérieurs, c'est-à-dire qui vivent dans la terre ou dans l'eau, et en vers intestins ou intestinaux, c'est-à-dire qui ne se trouvent jamais que dans le corps des animaux.

La manière d'être des espèces de ces deux divisions est si différente, qu'on est tenté d'en former deux classes distinctes, mais les nombreux rapports de leur organisation ne permettent pas même d'y penser lorsqu'on les étudie avec quel-

que soin.

Il y a des vers constamment nus, d'autres qui habitent dans des fourreaux ou des tubes qu'ils se construisent, soit avec des matières de leur propre transsudation, soit en agglutinant, avec ces matières ou avec de la soie, différens corps autour d'eux. Ceux qui vivent dans ces tubes n'y sont pas tous attachés comme les mollusques testacés ou animaux des coquilliges, la plus grande partie en sort et y rentre à volonté. Il n'y a peut-être même que les serpules et les spirorbes qui ne soient pas dans ce cas.

Parmi les vers qui vivent habituellement dans la terre ou dans les eaux, il en est qui ont des organes extérieurs, il en est qui n'en ont point. Cette considération a servi à Lamarck pour les diviser en deux sections. Les premiers sont donc plus composés que les seconds, comme les seconds le sont plus que les vers intestins; ainsi ils ont des yeux pour la plupart, des mâchoires cornées ou osseuses, et des branchies externes

très-remarquables.

Les vers , privés des pattes écailleuses ou membraneuses

qu'on remarque dans les larves des insectes, des chenilles, par exemple, se traînent ou rampent sur le ventre, les uns à l'aide des poils eu soies roides dont ils sont recouverts en tout ou en partie, comme dans les aphrodites, les lombrics, &c.; les autres par le moyen des deux extrémités de leur corps, qu'ils appliquent alternativement sur le plan qu'ils veulent parcourir, comme les sangsues, les tenia, &c.

Deux ordres de muscles, selon Cuvier, servent aux mou-

vemens des premiers.

Les uns s'étendent dans toute la longueur de leur corps et forment quatre faisceaux principaux, dont deux appartiennent au ventre et deux au dos. Ces quatre muscles constituent pour ainsi dire la masse du corps. On les trouve immédiatement au dessous de la peau. Leurs fibres sont parallèles, mais leur longueur n'excède pas celle des anneaux; ils sont interrompus dans les plis de chacun d'eux par des espèces d'intersections que produit un tissu cellulaire serré. C'est à l'intérieur qu'on reconnoît plus manifestement l'organisation de ces muscles. On voit qu'ils sont séparés par une ligne longitudinale et enveloppés dans des espèces de poches d'un tissu cellulaire très-serré, qui répondent à chaque anneau du corps. Ces quatre muscles produisent les grands mouvemens. Quand ceux du dos, par exemple, se contractent en tout ou en partie, ils relèvent la portion du corps à laquelle ils appartiennent; le même effet, mais en sens contraire, est produit par l'action contractile des muscles du ventre.

Le second ordre des muscles des vers est spécialement consacré au mouvement des épines ou soies roides. Leur nombre est égal à celui des faisceaux de ces épines ou soies. Ainsi faire connoître l'un d'eux, c'est la même chose que si on les dé-

crivoit tous.

Lorsqu'on a ouvert un ver de cet ordre, qu'on l'a vidé et retourné, on voit que chaque faisceau de poils est reçu dans la concavité d'un cône charnu, dont la base est attachée aux muscles longitudinaux, et dont le sommet se fixe à l'extrémité interne des poils. Toutes les tibres qui forment ce cône sont longitudinales, mais enveloppées par un tissu cellulaire serré. Par leur contraction elles tirent les poils au-dehors et dans le sens qu'elles déterminent. Cette première sorte de muscles qui appartient à chacun des faisceaux de poils pourroit être appelée, dit Cuvier, protracteur des épines.

Le mouvement par lequel les épines sorties peuvent rentrer dans l'intérieur, est produit par une autre sorte de muscles, qu'on doit nommer rétracteurs. Ils ont beaucoup moins de fibres que les premiers, aussi leur action doit-elle être VER

foible; ils sont couchés sur la surface interne des muscles longs, à peu de distance des trous dont ceux-ci sont percés pour laisser passer les poils, et ils s'insèrent au faisceau même des épines, à-peu-près à la hauteur où celles-ci doivent entrer dans l'intérieur. On conçoit que lorsque les muscles protracteurs se contractent, ils poussent au-dehors le rétracteur, qui, lorsque celui-ci se contracte à son tour, tend à reprendre le parallélisme de ses fibres, et tire ainsi les épines en dedans.

C'est à l'aide de ces muscles ou des épines qu'ils meuvent,

que ces vers changent lentement de lien.

Une autre famille de vers, dépourvns d'épines ou de soies, n'a pas la même organisation musculaire; aussi sa manière de ramper diffère-t-elle beaucoup de celle des premiers.

Ces vers se trainent à l'aide des deux extremités de leur corps, qu'ils appliquent alternativement sur le plan qu'ils veulent parcourir. En consequence ils ont la tête et la queue terminées par une espèce de disque charnu, contractile, qui ressemble un peu à ceux des sèches. L'organisation de ces deux disques, qui font l'office de ventouse ou de suçoir, n'est pas facile à déterminer, car lorsque la peau qui les recouvre est enlevée, on n'y voit que des fibres très-déliées, diversement entrelacées. Quoique ces vers soient très-contractiles, on a cependant beaucoup de peine à reconnoître les muscles qui meuvent leur corps. En effet toute leur peau peut être regardée comme un muscle ou une espèce de sac charnu, à fibres circulaires et longitudinales, qui renferme les viscères, les vaisseaux et les glandes. Cette peau musculaire est épaisse et recouverte intérieurement par un tissu cellulaire très-serré et très-solide.

Lorsque le ver veut changer de lieu, son corps s'appuie sur une de ses extrémités, à l'aide de la ventouse qui la termine; ensuite il contracte isolément les fibres circulaires de sa peau, alors son corps diminue de diamètre et s'alonge. Quand son extrémité libre est ainsi parvenue au point sur lequel le ver a voulu la porter, il l'y applique, et le suçoir s'y colle pour devenir le point fixe d'un autre mouvement; car l'animal après avoir détaché le premier suçoir mis en usage, le ramène vers le second, à l'aide des fibres longitudinales de sa peau, et ainsi de suite.

Voilà le mécanisme de la progression des vers, dont la

sangsue peut être regardée comme le type.

Le second ordre des vers qui ne marchent qu'en s'appliquant par les deux extrémités de leur corps, comprend le plus grand nombre des intestinaux. Ceux-ci ne sont pas aussi contractiles que les sangsues, et leurs mouvemens sont plus

lents; leur tête, au lieu d'être terminée par un disque, este quelquefois armée de crochets, à l'aide desquels ils se cramponnent sur les parties qu'ils sucent, tels sont les ténia et les échinorinques, &c. La disposition des crochets et leur courbure varient heaucoup.

L'organisation des nerfs des vers présente dans quelques espèces un système très-distinct, et dans d'autres elle devient

si obscure, qu'on a peine à en reconnoître l'existence.

Dans l'aphrodite on voit immédiatement derrière les tentacules, placés au-dessus de la bouche, un gros ganglion nerveux, qui est le cerveau; il a la forme d'un cœur, dont la partie la plus large est bilobée et regarde en arrière; il donne naissance à deux cordons qui se réunissent et se séparent quatorze fois, et donnent chaque fois naissance à des faisceaux de nerfs, qui vont porter la sensibilité à toutes les parties de l'animal.

Dans les sangsues, le système nerveux est formé par un seul cordon, composé de vingt-trois ganglions, qui remplissent

les mêmes usages que ceux de l'aphrodite.

Dans le lombric, il n'y a qu'un gros cordon, dont les ganglions sont à peine apparens, mais qui part d'un cerveau

formé de deux tubercules rapprochés.

Dans les néréides et les amphinomes, on trouve, sous la peau du ventre, un cordon longitudinal qu'on pourroit regarder comme nerveux, mais où on ne remarque pas de filets latéraux.

Dans l'ascaride, il paroît qu'il y a deux cordons nerveux qui se réunissent au-dessus de l'œsophage. D'abord, on n'y remarque que quelques points granuleux; mais ils augmentent graduellement à mesure que les nerfs descendent, de manière qu'ils sont garnis vers le milieu du corps de gros ganglions carrés, fort rapprochés, qui diminuent de même jusqu'à l'anus.

On n'a pas encore pu découvrir les nerfs dans les douves, les échinorinques et autres vers intestinaux; mais l'analogie conduit à croire qu'ils existent, et suivent une marche ana-

logue à celle qu'ils ont dans l'ascaride.

On peut voir, dans les Leçons anatomiques de Cuvier, les détails de cette organisation, qui, ainsi que l'observe ce savant, donne un cerveau particulier à chacune des articulations des vers qu'on vient de passer en revue, et sans doute de leurs congénères. On doit conclure de cette remarque, que les vers n'ont pas un centre unique de vie, comme les autres animaux, que leur vitalité est répandue d'ans tout leur corps : et, en effet, on sait qu'ils ont, pour

la plupart, la vie très-tenace, qu'on peut les couper en plusieurs morceaux sans qu'ils meurent, et qu'il faut presque anéantir leur organisation pour les faire arriver au terme où tendent tous les êtres animés.

Les organes des sens sont extrêmement peu prononcés dans les vers. Quelques-uns ont des yeux, comme on l'a observé; mais ils sont immobiles et très-petits. Le sens du goût doit exister, mais c'est d'une manière si obscure, qu'on ne peut le reconnoître. On ignore s'ils ont d'autres sens, ou mieux il y a lieu de croire que tous les autres sens se confon-

dent dans celui du toucher.

Les moyens de respiration des vers varient beaucoup dans les espèces; mais ils sont, en général, par-tout basés sur deux seuls principes : dans les uns, tels que tous les intestinaux et les sangsues, les poumons consistent en un ou deux vaisseaux longitudinaux, tantôt simples, tantôt étranglés, desquels partent à chaque articulation, de chaque côté, tantôt deux, tantôt un plus grand nombre de tuyaux, qui vont aboutir à la peau à des trous qu'on appelle trachées. Dans les autres, dans ceux qui vivent dans la mer, les poumons ont souvent la même forme; mais leurs tuvaux latéraux vont aboutir à la peau à un organe souvent trèscomposé, qu'on a appelé des branchies, dont l'usage est le même que celui des branchies des poissons, c'est-à-dire qu'il sert à séparer de l'eau l'air nécessaire à la conservation des animaux qui en sont pourvus. Ces organes ont été décrits extérieurement par beaucoup de naturalistes, et intérieurement par Cuvier.

Ce célèbre anatomiste a prouvé, que dans ces sortes d'animaux, le sang seul est en mouvement; ce sang, qui est rouge, et non pas blanc, comme on l'a cru jusqu'à lui, va chercher l'air ou l'eau par l'extrémité de ces branchies, et

revient dans le corps après s'en être saturé.

Le cœur, dans les vers où il a été observé, se trouve ordinairement à la partie antérieure du corps. Il en part un ou denx vaisseaux principaux qui s'étendent dans la longueur du corps, et donnent des rameaux à toutes ses parties. Son mouvement de systole et de diastole est très-visible dans les grandes espèces, telles que l'Arénicole et le Lombric ordinaire. Voyez ces mols, et un extrait du travail de Cuvier, inséré dans le n° 64 du Bulletin des Sciences.

Les intestins des vers ne consistent, en général, qu'en un canal qui est tantôt droit, tantôt contourné sur lui-même, et qui aboutit d'un côté à l'estomac ou à la bouche, et de l'autre à l'anus. Cet estomac n'est qu'une expansion de l'intestin, quelquesois simple, d'autres fois double, et même mul-

tiple.

Les vers sont généralement ovipares et hermaphrodites; mais il en est beaucoup d'androgynes. Plusieurs jouissent, de plus, de la faculté de régénérer leurs parlies tronquées, même plusieurs fois. On a même prétendu que, coupés en deux ou plusieurs morceaux, chaque morceau devenoit un animal complet: mais, comme on le verra dans les Généralités des Genres, à qui on a plus particulièrement appliqué ce phénomène, qu'il n'est pas encore prouvé d'une manière irrécusable.

Les organes de la génération sont, dans la plupart des vers, d'une très-grande simplicité; dans d'autres, ils sont plus compliqués. Ceux des hermaphrodites consistent en deux ovaires et un utérus pour les parties femelles, et en une ou deux verges, avec les vaisseaux spermatiques, pour les organes mâles. Dans quelques espèces, la verge paroît sortir en se déroulant comme les cornes des hélices. Les œufs éclosent, soit dedans, soit dehors du sein maternel. Dans les vers androgynes, on ne trouve pas d'organes mâles de la génération; mais on voit des œufs, soit dans les ovaires, soit nageant dans une liqueur particulière: tels sont la plupart des vers à branchies et les ténia. Ces animaux paroissent donc se suffire à eux-mêmes, ainsi que les mollusques acéphales.

Tous les vers qui vivent dans les eaux et dans la terre, pondent leurs œuss au printemps. Ceux qui se trouvent dans le corps des animaux peuvent sans doute produire en tont temps, puisqu'ils existent dans une température perpétuellement égale. On est fort peu avancé dans l'observation des faits qui concernent cette partie de l'histoire des vers, et on doit en recommander l'étude à ceux que leur position

met à portée de s'y livrer.

Il ne faut pas un très-grand degré de chaleur pour faire mourir les vers; mais ils soutiennent aisément un très-grand froid. Ils ont cela de commun avec tous les animaux à sang froid. Ils sont, en général, très-sensibles aux divers changemens de l'air, et cherchent, en s'élevant ou s'enfonçant dans l'eau ou la terre, à se tenir toujours à la même température. L'état électrique de l'air a aussi une action puissante sur eux, et ils succombent souvent à son intensité et à sa durée.

Les vers marins, et même les lombrics, jettent souvent pendant les ténèbres un éclat phosphorique, ce qui indique une organisation particulière. C'est en partie à eux qu'on doit la lumière que rend l'eau de la mer. Cette propriété cesse à la mort de l'animal. Elle est donc un produit de sa vitalité. On n'a pas encore d'opimon , fondée , sur les causes THE STREET AND ASSESSED. de celte phosphorescence.

La couleur des vers qui ont des branchies est quelquefois éclatante et métallique ; celle des vers intestinaux est toujours pale. On conçoit bien la cause de la couleur de ces derniers, c'est un véritable étiolement; mais celle des premiers

est encore un mystère.

Les vers intestinaux, dont il a dejà été question plusieurs. fois, exigent qu'on en parle ici d'une manière particulière. Toutes les classes du règne animal sont leur proie, et entrautres celle des animaux à sang blanc, sur-tout celle des poissons. The Zamaran col tared sol time south querent

L'homme, dès sa naissance, est attaqué par eux : on a vu même des enfans en rendre avec leur méconium. Les uns vivent en troupes dans ses intestins, les autres en moins grand nombre; mais il n'en est point qui n'y soit jamais que solitaire, comme le nom des espèces du genre ténia l'indique. Ces derniers sont souvent plusieurs ensemble . chez l'homme comme chez les animaux.

Les divers genres de vers intestinaux ont tous une manière propre d'agir, et de tout temps la médecine s'est occupée des movens de débarrasser l'homme ou les animaux domestiques de ces hôtes dangereux, ou pour le moins incommodes; mais ils n'ont pas été étudiés par les médecins. et ce n'est que depuis peu d'années que les naturalistes ont

fixé leur nature d'une manière positive.

Quoique Linnæus, et après lui tous les autres naturalistes. aient appelé ces vers, intestinaux, ce n'est pas seulement dans les intestins qu'ils habitent; on les trouve aussi sur le foie, la rate, le poumon, le cerveau, dans la graisse, le tissu cellulaire, même l'intérieur des muscles, comme on le verra à leurs divers articles. Ils sont souvent d'une grandeur démesurée, et meurent tous peu de temps après qu'ils sont tirés du lieu de leur domicile. Ils ne sont point digérés, quoiqu'ils s'avancent quelquefois jusque dans l'estomac; leur peau coriace et enduite d'une substance muqueuse, leur vie tenace qui lutte sans cesse contre l'action des sucs digestifs, les en défendent.

On a beaucoup disserté sur les moyens que la nature emploie pour introduire les vers intestinaux dans le corps des animaux, sur-tout ceux qui, comme les hydatides, vivent dans le foie, la rate, &c. Les systêmes qu'on a imaginés pour expliquer les faits résultans de l'observation, ont été

XXIII.

détruits successivement les uns par les autres; et un esprit juste, qu'aucune passion n'égare, est encore aujourd'hui forcé d'avouer son ignorance à cet égard. Il faut donc attendre que quelques personnes, zélées pour les progrès de la science, consacrent un certain nombre d'années à des

recherches dirigées vers ce but.

En effet, on peut supposer que les œuss des ascarides, des ténia et autres vers qui ne se trouvent que dans les intestins, y ont été apportés du dehors; mais on ne peut saire la même supposition pour les diverses espèces du genre hydatide dont il vient d'être parle. C'est donc dans le ventre de leur mère que les animaux prennent le germe de ces hydatides; c'est donc en disséquant les sétus des animaux, qui, comme les lièvres, sont très-sujets aux vers de ce genre, qu'on peut se procurer quelques lumières.

Les vers intestinaux sont presque tous regardés comme ovipares par les naturalistes, et en effet on leur trouve souvent des œufs. La plupart, comme on l'a dit, sont hermaphrodites; mais cependant il en est quelques-uns qui, tels

que l'ascaride lombric, ont les sexes séparés.

On a prétendu que les vers intestinaux articulés, tels que les ténia, pouvoient se reproduire par la séparation de leurs anneaux. On peut douter de ce fait; mais il est certain que tant que la tête, jointe aux premiers anneaux, reste dans le corps, il se fait une reproduction continuelle des anneaux qu'on enlève.

C'est dans les animaux de ce genre, au milieu de chacun de leurs anneaux, qu'on remarque ces singulières roselles que Linnœus a appelées des ovaires, et au milieu desquelles est un trou par où sont censés sortir les œnfs.

La bouche, ou mieux les parties qui entourent la bouche dans les vers intestinaux, varient beaucoup pour la forme, quoiqu'en général plus simple que dans les vers extérieurs. C'est d'elles que l'on tire les caractères des genres.

Les genres des vers extérieurs sont au nombre de dix-

sept; savoir:

Ceux qui ont des organes extérieurs et qui sont nus: Aphrodite, Amphinome, Arénicole, Navade, Lomeric, Thalassème.

Ceux qui n'ont point d'organes extérieurs et qui se logent dans un fourreau: Néréide, Polydore, Amphitrite, Serpule, Spirorbe, Spiroglyphe, Dentale, Vaginelle.

Ceux qui n'ont point d'organes extérieurs : DRAGONEAU , SANGSUE , PLANAIRE. Les genres des vers intestinaux sont au nombre de

vingt-trois; savoir:

Ceux qui se logent dans les intestins: Fasciole, Ligule, Ténia, Echinorinque, Massette, Géroflée, Strongle, Cucullan, Trichure, Ascaride, Fissule, Alyselminthe, Rhytelminthe, Monostome et Distome.

Ceux qui se logent dans les chairs : LINGUATULE, HY-DATIDE, TENTACULAIRE, CRINON, FILAIRE, POLYSTOME,

POLYCÉPHALE. Voyez ces différens mots.

Les pêcheurs qui emploient beaucoup d'espèces de vers pour amorcer leurs hameçons, appellent de ce nom tout animal alongé qui est propre au même objet. Ainsi, les larves de mouches qu'on trouve dans les charognes, sous le fumier, dans la tannée, sont pour eux des vers. Il en est de même des arénicoles qu'ils prennent dans le sable des bords de la mer aux basses marées, et qu'ils appellent vers blancs; des néréedes, qu'ils cherchent dans les interstices et sous les pierres aux mêmes époques, et qu'ils appellent vers

rouges. Williams, McA

Les pêcheurs d'eau donce appellent principalement vers, le véritable ver de terre, c'est-à-dire le lombrie. Ils en font des amas qu'ils conservent, avec de la terre, dans des vases de bois, pour en avoir toujours de prêts au besoin. Plusieurs ont, ou prétendent avoir, des secrets pour les améliorer, pour les rendre plus aptes à attirer les poissons. J'ai vu sur la Saône employer assez généralement le résidu de la fabrication de l'huile de chénevis, que l'on appelle pain de chénevis. ( Voyez au mot CHANVRE. ) On le mettoit avec la terre humide, où l'on avoit accumulé les vers, afin de les engraisser et de leur donner une odeur ou une saveur agréable aux poissons. Dans d'autres endroits, on emploie de la viande hachée, de la crême, des œufs, au même usage. Tous ces moyens augmentant la matière nutritive que les lembries tirent de la terre, concourent sans doute à les faire grossir, et ne doivent pas, en conséquence, être négligés. Il est encore reconnu que les odeurs fortes, telles que le camphre, l'huile d'aspic, le fenouil, &c. se communiquent aux vers et augmentent l'empressement que les poissons ont de les manger. Il est donc bon de ne pas non plus négliger de les emplover state of a vention of the

Quelques pêcheurs prétendent que tous les vers doivent être mis à dégorger dans l'eau avant d'être employés; mais cette pratique ne paroît pas fondée sur de bonnes raisons, est contradictoire avec ce qu'on vient de dire, et je ne me suis jamais bien trouvé de l'avoir employée. (B.) VERS. Ce mot est, dans Réaumur et plusieurs auteurs, synonyme de celui de Larve. Voyez ce mot. (L.)

VERS ECHINODERMES. Voy. au mot Echinoderme.

VERS DES PÉCHEURS. On donne principalement ce nom au Lombric Terrestre, à l'Arénicole des pêcheurs et à la larve de la Mouche des charognes, mais presque toutes les espèces de larves peuvent être employées à la pêche et prendre par conséquent cette dénomination. Voyez aux mots ci-dessus. (B.)

VERSEAU, nom du onzième signe du zodiaque. Cette constellation renferme quarante-deux étoiles remarquables; savoir : quatre de la troisième grandeur, sept de la quatrième, vingt-trois de la cinquième et huit de la sixième. Voyez le mot

CONSTELLATION. (LIB.)

VERSICOLOR (Corvus versicolor Lath., ordre Pies, genre du Correau. Voyez ces mots.). Latham ayant décrit cet oiseau d'après un dessin, n'a pu constater sa taille; c'est, dit-il, une grande espèce qui a le bec fort, caractérisé comme celui du corbeau, mais moins gros; tout son plumage est d'un brun sombre à reflets bleus et rougeatres, selon les aspects de la lumière; le bec et les pieds sont noirs. Nouvelle espèce, (VIRILL.)

VERT ANTIQUE ou VERT D'EGYPTE, marbrebrèche composé, 1°. de petites masses d'une belle couleur vertd'émeraude, qui paroissent être de la smaragdite plus ou moins mêlée de parties calcaires, 2°. De petites masses de la même substance de couleur gris-de-lin. 5°. De petites masses blanches purement calcaires, grenues, pénétrées sur leurs bords, de la couleur verte de la smaragdite. 4°. Des veines et de petites masses de serpentine. 5°. De petites masses de spath chatoyant ou schiller spath, disséminées dans la serpentine.

C'est ainsi du moins que m'ont paru composées les quatre superbes colonnes dite de vert antique, qui décorent le salon du Laocoon dans le Musée Napoléon. Elles ont dix pieds neuf pouces trois lignes de hauteur, non compris la base et le chapiteau, sur quinze pouces trois quarts de dia-

mètre, et sont d'une seule pièce,

On trouve un marbre semblable dans les montagnes des environs de Carare sur la côte de Toscane, près de la côte de Gânes

On voit que ce marbre est, en quelque sorie, un vert de Corse mélangé de fragmens de marbre blanc et de serpentine; et l'on reconnoît à la manière dont s'est fait ce mélange (ou les veines de serpentine embrassent les autres fragmens plus ou moins arrondis), que les matières qui composent cette brèche, étoient dans un état de mollesse lorsqu'elle a été formée. Voy. BRÈCHE et VERT DE CORSE. (PAT.)

VERT-D'AZUR. Quelques naturalistes ont donné ce nom au vert de montagne ou carbonate de cuivre vert, lorsqu'il se trouve mêlé avec l'azur de cuivre compacte ou pierre d'Arménie, qui est un carbonate de cuivre bleu. Voyez Cuivre.

(Par.)

VERT - CAMPAN, marbre primitif qu'on tire de la vallée de Campan dans les Pyrénées. Voyez l'article MARBRE.

(PAT.)

VERT-DE-CORSE, Verde-di-Corsica des Italiens; c'est une roche primitive formée d'un mélange de smaragdite et de jade-lémanite. La smaragdite y est tantôt sous sa belle couleur vert-d'émeraude, tantôt d'une couleur grise éclatante : le jade y est blanc ou légèrement coloré d'une teinte de lilas. Cette roche se trouve dans les montagnes de serpentine et d'autres pierres magnésiennes de l'île de Corse; Saussare l'a observée en fragmens roulés dans les environs du lac de Genève, et parmi les galets de la Durance; ainsi nous sommes assurés de la posséder dans nos Alpes, mais on n'a pas encore découvert son gîte. Le même observateur en a tronvé au pied de la montagne de serpentine appelée le Musinet, près de Turin, des blocs considérables qui n'avoient point été roulés et qui paroissoient avoir été détachés de cette montagne. Elle existe aussi dans les montagnes de la côte de Gênes; et il paroit que c'est une suite non interrompue de cette roche qui se prolonge depuis les environs du lac de Genève jusques dans l'île de Corse.

On fait avec cette pierre des tables de la plus grande beauté : comme celles qu'on voit dans la chapelle Médicis à Florence.

On a offert en 1800, à l'admiration publique, dans le salon d'exposition des tableaux, plusieurs tables de cette précieuse matière, qui avoient jusqu'à quatre pieds de longueur, et où l'art embellissoit encore l'ouvrage de la nature : elles étoient incrustées en mosaïque de Florence représentant des vases et autres objets, avec les couleurs naturelles de toutes les variétés de jaspes, d'agates, de lapis et d'autres pierres de cette nature : l'une de ces magnifiques tables décore aujourd'hui la salle d'audience du ministre de l'intérieur.

VERT-DE-CUIVRE. On a quelquefois donné ce nom à la mine de cuivre soyeuse. Voyez Cuivre et Malachite.

tèbres coccygiennes, nulles dans la roussette, au nombre de trois ou quatre dans l'homme, sont bien plus nombreuses chez les animaux pourvus d'une longue queue. Ainsi le coaita, espèce de sapajou à queue prenante, a trente-deux vertèbres caudales, le fourmilier en a quarante, et le phatagin quarante-cinq. Le lion et le chat n'en ont que vingt-deux

à vingt-trois, ainsi que les souris et l'éléphant.

En général, toutes les vertèbres ont antérieurement un trou qui forme un canal, par lequel passe la moelle épinière, et des trous plus petits pour la sortie des paires de nerfs qui se distribuent aux différens muscles. Elles sont muniès en outre d'apophyses ou de proéminences osseuses, soit transverses, soit épineuses, pour donner des attaches à des ligamens et aux muscles inter-épineux. Toutes sont revêtues d'un cartilage élastique formé de cercles concentriques, et qui s'appliquent l'un contre l'autre pour faciliter le jeu réciproque de ces pièces. Des fibres tendineuses recouvrent toute la portion antérieure du corps des vertèbres, et un tissu ligamenteux est tendu dans l'intérieur du canal vertébral, par où la moelle alongée pénètre depuis

l'apophyse odontoïde jusqu'à l'os sacrum.

Chez les oiseaux, le nombre des vertèbres cervicales est plus considérable que dans les quadrupèdes; les oiseaux rapaces en ont de onze à quatorze, mais les grues et la cigogne au long bec emmanché d'un long cou en ont dix-neuf. Toutefois il n'y a que le cygne qui en ait jusqu'à vingt trois; car l'autruche n'en a que dix buit, comme le phænicoptera. Les articulations de ces vertèbres jouent bien plus facilement dans les oiseaux que dans les quadrupèdes; aussi peuventils mouvoir et tourner leur cou en tout sens; au contraire, les vertèbres dorsales des oiseaux sont fixées et si roides, qu'elles ne permettent pas la moindre inflexion au corps, de sorte qu'on pourroit croire que le cou, employant toute la faculté mobile des vertèbres, n'en a point laissé au dos. Cette disposition immobile du dos est avantageuse, en ce qu'elle offre un point d'appui fixe et constant aux efforts que l'animal est obligé de faire en volant; de - la vient que chez les oiseaux qui ne peuvent voler, tels que l'autruche, le casoar et d'autres gallinacés, l'épine dorsale conserve encore quelque flexibilité. Chez les espèces d'oiseaux grimpeurs qui appuient leur queue contre les troncs des arbres, il y a un plus grand nombre de vertebres coccygiennes que dans les autres.

La plupart des tortues et des lézards ont aussi sept ou huit vertèbres cervicales, comme les quadrupèdes, excepté le caméléon, qui n'en a que trois, et la salamandre une. Chez les

193

serpens, le squelette consiste principalement dans les vertèbres; aussi en ont-ils un fort grand nombre. Suivant Moyse Charas, la vipère a près de cent quarante vertèbres portant des côtes, et en outre, plus de cinquante vertèbres à la queue. Le serpent à lunettes (coluber naja Linn.) a cent quatrevingt-douze vertèbres portant des côtes et soixante-trois vertèbres caudates; mais la couleuvre à collier en a deux cent quatre de la première espèce, et cent douze de la seconde. La couleuvre commune en a deux cent quarante-quatre, et plus de soixante caudales. Celui qui a le plus de vertèbres portant des côtes, est le serpent devin (boa constrictor Linn.), chez lequel on en compte deux cent cinquante deux, il en a cinquante-deux caudales.

Indépendamment de ce grand nombre de vertèbres, les serpens ont l'épine dorsale extrêmement flexible, et chacune de ces vertèbres s'articule très-librement avec les autres, de manière que leurs mouvemens ont beaucoup plus d'étendue que dans les autres animaux. Les salamandres et les grenouilles n'ayant point de côtes, leurs vertèbres dorsales ne diffèrent en aucune manière des autres, car dans l'homme, les quadrupèdes, les oiseaux, &c. les vertèbres auxquelles s'articulent les côtes, se distinguent par une forme particu-

lière et par leurs facettes articulaires.

On remarque une particularité dans les vertèbres des poissons. C'est qu'elles s'articulent entr'elles par des cavités coniques correspondantes; celles-ci contiennent une matière cartilagineuse disposée en cercles concentriques; et des naturalistes assurent que le nombre des années du poisson égale celui de ces couches cartilagineuses. Les apophyses épineuses des vertebres des poissons, sont plus ou moins alongées et aplaties, suivant les espèces. Dans les raies, les vertèbres cervicales sont soudées ensemble. L'anguille qui, à quelques égards, se rapproche des serpens, a, comme eux, un assez grand nombre de vertèbres; on en compte cent quinze, et le hareng est l'un des poissons chez lequel on trouve le plus grand nombre de vertèbres dorsales, car il en a trente-huit, avec dix-huit caudales, au lieu que le merlan a deux vertèbres cervicales, dix-sept dorsales, quatre lombaires et trentedeux caudales. Au reste, ce nombre peut varier.

La force des reins chez les quadrupèdes, paroît beaucoup dépendre de la grandeur des apophyses transverses des vertèbres lombaires; c'est pour cela qu'on en remarque de grandes dans le bœuf, le cheval et les autres bêtes de somme. Chez les espèces qui ont la tête grosse et pesante, les apophyses des vertèbres dorsales sont longues, afin de fournir

une atlache plus forte au ligament cervical qui est destiné à soutenir le poids de la tête. C'est ainsi qu'elles sont grandes chez l'éléphant, le rhinocéros, le chameau, la girafe, le bœuf

et la plupart des ruminans.

Peut-être que cette pile osseuse, interrompue par des cartilages intermédiaires, qui forme la colonne vertébrale des animaux, a quelque rapport avec la pile galvanique inventée par le physicien Volta. (Voyez Galvanisme.) Il ne seroit pas impossible que, dans le corps vivant, des os ainsi superposés et séparés par des cartilages faisant la fonction de cartous humides, avec un cordon nerveux qui, descendant dans toute leur longueur, établit ainsi une communication de l'une à l'autre extrémité; il ne seroit pas hors de vraisemblance, dis-je, que l'électricité animale qu galvanique n'y jouât quelque rôle. On pourroit, par diverses expériences, s'assurer de ceci; car on sait qu'un animal périt sur-lechamp lorsqu'on interrompt cette communication vitale, en introduisant un stylet dans la moelle alongée, et l'on cause la paralysie des parties inférieures en froissant ou détruisant ce cordon médullaire dans la région des lombes ou de l'os sacrum. (V.)

VERTÈBRES FOSSILES. Elles se trouvent plus fréquemment que les autres parties du squelette des animaux, parce que leur forme raccourcie les rend moins sujettes à être brisées. On a plusieurs sois trouvé en Sibérie des vertèbres d'éléphans. On voit beaucoup de vertèbres de crocodites dans la montagne de Saint-Pierre de Maestricht, dont Faujas vient de publier une magnifique description. Dans les ichtyolythes du mont Bolca, les vertèbres sont, pour la plupart, converties en spath calcaire. Voyez Fossiles. (Pat.)

VERTEBRITES. On a quelquefois donné ce nom aux vertèbres fossiles. Voyez Fossiles, Ichtvolythes, Entroques. (Pat.)

VERTICILLAIRE, Verticillaria, arbre du Pérou, qui forme un genre dans la polyandrie monogynie. Il offre pour caractère un calice de six folioles ovales, persistantes et colorées; point de corolle; un grand nombre d'étamines; un ovaire supérieur, oblong, hérissé de tubercules à stigmate sessile, concave et trilobé; une capsule oblongue, un peu trigone, tuberculée, triloculaire, trivalve, renfermant une seule semence oblongue. (B.)

VERTUMNE, espèce de Papillon. Voyez cet article.
(L.)
VERVEINE, Verbena, genre de plantes à fleurs mono-

étalées, de la diandrie monogynie et de la famille des PY-ÉNACÉES, dont le caractère consiste en un calice persistant cinq dents, dont une tronquée; une corolle infundibuliorme, courbée, à limbe à cinq divisions inégales; deux ou uatre étamines non saillantes; un ovaire supérieur, surnonté d'un style à stigmate obtus.

Le fruit consiste en quatre semences nues, agglutinées par

n tissu réticulaire.

Ce genre, qui est figuré pl. 17 des Illustrations de Lanarck, renferme des plantes herbacées ou frutescentes, à euilles opposées et à fleurs disposées en épis munis de tractées.

On en compte plus de vingt espèces, dont les unes n'ont

ue deux et les autres ont quatre étamines.

Parmi les premières, il n'en est aucune d'Europe ni aucune remarquable par quelques propriétés particulières; nais on doit mentionner la Verveine du Mexique, qui a es épis de fleurs làches, et dont le calice est hérissé, parce n'elle se cultive dans les jardins de botanique et sert de type u nouveau genre Rafane. (Voyez ce mot.) Elle se trouve lans le Mexique et en Caroline, et s'élève de deux à trois nieds.

Parmi les secondes, on doit particulièrement citer :

La VERVEINE OFFICINALE, dont les épis sont filiformes, paniulés, les feuilles plusieurs fois subdivisées, et les tiges solitaires. lle est annuelle, se trouve dans toute l'Europe dans le voisinage es villages, sur le bord des chemins, etc. et s'élève jusqu'à deux à rois pieds. Du temps des Gaulois elle étoit réputée sacrée, et on lui ttribuoit des vertus superstitieuses et absurdes. On ne la cueilloit n'avec des cérémonies religieuses imposantes. Aujourd'hui les méecins éclairés n'en font plus aucun usage; mais dans les campagnes lle jouit encore d'une grande considération. On la fait infuser dans u vin contre la jaunisse, les pâles couleurs, les maux de gorge, les lcères de la bouche; on la donne en poudre dans l'hydropisie et les deères. Ses feuilles, pilées, passent pour spécifiques dans la pleuésie, la goutte, la migraine, etc. On emploie enfin son eau disillée dans les inflammations des yeux, et pour donner du lait aux ourrices. Dans les lieux où elle est commune, on doit, pour en tirer arti, l'arracher à la fin de l'été, et la brûler lentement dans une osse creusée en terre. Elle fournira des cendres fort riches en alcali u potasse, que l'on emploiera utilement dans les lessives.

La Verveine a trois feuilles a les fleurs paniculées, les feuilles ernées, et la tige frutescente. Elle est figurée tab. 11 des Stirpes de Héritier, et vient du Chili. Elle est, depuis quelques années, trèsaltivée dans les jardins, à raison de l'odeur suave de ses fleurs, deur approchante de celle du citron. On en fait une infusion théiorme des plus agréables, quand elle n'est pas trop chargée. On la multiplie très-facilement par marcottes, et même de bouture, pourvu qu'on les mette sous un châssis à couche. Elle a besoin d'être mise à

l'abri de la gelée pendant l'hiver.

La VERVEINE AUBLÉTIE a les fleurs lâches, solitaires; les feuilles trifides et profondément dentées. Elle est annuelle et se trouve en Caroline, où je l'ai observée. On en fait un genre sous le nom d'aublet et sous cclui de glandulaire. On l'a aussi appelée verveine à longues fleurs, à raison de la longueur du tube de sa corolle.

La VERVEINE GLOBIFLORE et la VERVEINE NODIFLORE. La première est un arbrisseau à feuilles lancéolées et odorantes; la seconde est une plante rampante, qui n'est remarquable que parce qu'elle se trouve dans toutes les parties du monde où le climat est chaud et

humide. Elle fait partie du genre zapane. (B.)

VERVEINE PUANTE. C'est la Petivère. Voyez ce mot. (B.)

VERVEINE DE SAINT-DOMINGUE. C'est un Hé-

LIOTROPE. Voyez ce mot. (B.)

VERVELLE ou VERVEILLE (fauconnerie), anneau ou petite plaque de métal, que l'on attache aux pieds des oiseaux de vol, et d'ai porte l'empreinte des armoiries ou du chiffre du maître. (S.)

VERVEX, le bélier en latin. (S.)

VESCE, Vicia Linn. (Diadelphie décandrie), genre de plantes de la famille des Légumineuses, qui offre pour caractère, un calice en tube et à cinq dents, les supérieures plus courtes; une corolle papilionacée, à étendard ovale, large vers le bas, dentelé au sommet et réfléchi sur ses bords, à ailes presqu'en forme de cœur et plus courtes que l'étendard, à carène plus courte que les ailes, et dont la partis inférieure est divisée en deux; dix étamines, neuf réunies, la dixième séparée, toutes terminées par des anthères droites et à quatre sillons; un ovaire long et comprimé, soutement un style mince qui forme un angle droit avec lui, et dont le stigmate est obtus et velu en dessous; une gousse oblongue, plus ou moins applatie, uniloculaire, bivalve, contenant plusieurs semences rondes.

Ce genre, figuré pl. 634 des Illustrations de Lamarck, comprend des plantes herbacées, les unes vivaces, les autres annuelles ou bisannuelles, la plupart indigènes à l'Europe. Ces plantes ont une tige ordinairement grimpante, souvent grêle; des feuilles ailées sans impaire, à folioles nombreuses, et terminées par des vrilles perpendiculaires; des stipules petites et distinctes des pétioles; des fleurs placées aux aisselles des feuilles, tantôt sessiles, et alors au nombre d'une

à trois, tantôt pédonculées et disposées en épi.

On compte environ vint-cinq à vingt-huit espèces de vesces,

VES

197

resque toutes également propres à la nourriture des besaux, Cependant on n'en cultive ordinairement que deux ans nos campagnes, et elles sont annuelles. Les espèces ivaces et bisannuelles sont entièrement négligées. Quelle n peut être la raison? « Elle n'est pas difficile à trouver, it Thouin ( Mémoires sur les Vesces vivaces et sarmeneuses, inséré dans ceux de la Société d'Agriculture de Pais année 1788, trim. d'été ). Toutes les vesces vivaces sont es plantes plus ou moins foibles, qui ne peuvent s'élever et soutenir sans des supports naturels on artificiels. A la érité les espèces annuelles que l'on cultive ne sont pas plus ortes, et leurs tiges sont également couchées sur la terre, et e redressent seulement dans la moitié de leur longueur; nais on les sème et on les recueille souvent dans l'espace de ix mois, et alors l'humidité n'a pas le temps de les gâter; lle leur est encore moins nuisible, si on les fait manger vertes ux animaux. Les réserve-t-on pour le produit des semences? l importe peu que la majeure partie des tiges ait perdu ses euilles; et si on les destine à servir d'engrais, il est encore lus indifférent que leurs fanes se conservent en bon état. misque le soc de la charrue vient les détruire et les enfouir, ès qu'elles sont parvenues à leur croissance.

» Îl n'en est pas de même, ajoute Thouin, des espèces viraces dont l'usage le plus précieux seroit de fournir des fourrages abondans. Ces plantes, abandonnées à elles-mêmes, se couchent à terre et s'étendent à de grandes distances; leurs iges, entassées les unes sur les autres, se dépouillent de leurs leuilles, jaunissent par le défaut d'air, et se gâtent par l'humidité; seulement à sept ou huit pouces de l'extrémité, ces tiges se redressent et conservent leur belle verdure : ajnsi les trois quarts et demi de ce fourrage seroient non-seulement perdus;

mais contribueroient encore à gâter le reste.

» Pour remédier à ces inconvéniens, on a proposé de se servir de rames pour soutenir les plantes de cette nature; mais te moyen n'est point praticable dans plusieurs pays où le bois manque; d'ailleurs c'est une main-d'œuvre de plus; pour couper le fourrage, on ne peut point employer la faux. Il faut se servir de la faucille; et quand il est coupé, il est difficile de le séparer des rames, à cause des vrilles dont les vesces sont munies. Ces raisons, et quelques autres moins importantes, ont empêché, jusqu'à présent, qu'on ne fit usage des plantes grimpantes dans les prairies artificielles. Cependant il y auroit une manière avantageuse de les cultiver.

» Les vesces vivaces et bisannuelles croissent assez indistinctement dans toutes sortes de terreins et à toutes les expoMÉLILOT, où je présente les avantages qu'offriroit le mélange

de ces plantes dans le même champ.

Après ces observations générales sur les vesces, il convient d'en décrire les espèces les plus intéressantes. J'en fais deux divisions, l'une des espèces vivaces ou bisannuelles, l'autre des espèces annuelles.

## Espèces vivaces ou bisannuelles.

Il y en a sept remarquables: ce sont les Vesces multiflore, des huissons, des haies, de Cassubie, pisiforme, des forêts, et la vesce bisonnuelle.

La Vesce multiflore ou à épis, Vicia cracca Linn., est une plante vivace qui croît en Europe dans les lieux incultes, dans les champs, dans les blés et au bord des bois; elle est nuisible au blé, parce que, formant des touffes assez considérables, elle l'empêche de se relever lorsqu'il est couché, et le fait pourrir. Sa tige est foible et demande un soutien; elle s'élève à deux ou trois pieds de hauteur, et se garnit de feuilles composées de neuf à douze paires de folioles lancéolées, étroites et un peu velues. Les stipules sont entières. Des aisselles des feuilles sortent de longs pédoncules, au haut desquels les fleurs, jusqu'au nombre de trente, sont disposées en épi, les unes sur les autres et d'un seul côté; ces fleurs sont pourpres, violettes, quelquefois blanches: elles donnent naissance à des légumes comprimés, remplis de semences qui mûrissent en automne.

Cette vesce est un des meilleurs fourrages. Tous les bestiaux la

mangent

La Vesce des bussons, Vicia dumetorum Linn., a une tige trèshance et rameuse; des vrilles portant plusieurs folioles oblongues, ovales, réfléchies et pointnes; des stipules dentées; des pédoncules garnis de plusieurs fleurs violettes ou pourpres; des légumes noirs, en grappe et pendans. Les vaches, les chèvres, les moutons et les chevaux mangent cette plante, qui croît dans les bois, les haies, les buissons, les broussailles et les lieux couverts. Elle est vivace et d'Europe, fléurit tout l'été, fournit un bon pâturage, et peut remplacer la vesce cultivée.

La Vesce des haies, Vicia sepium Linn., vient à-peu-près dans les mêmes lieux que la précédente, et acquiert environ la même hanteur. Elle en diffère par ses stipules petites et finement dentées, et par ses pédoncules très-courts, portant qualre fleurs d'in bleu veiné, ou blanches, auxquelles succèdent quatre gousses courtes, droites et re-blanches, noirâtres dans leur maturité. Elle est vivace et fleurit pendant une grande partie de l'été. C'est encore un excellent fourrage.

Les pigeons aiment sa semence.

La VESCE DE CASSUBIE, Vicia Cassubica Linn., est ainsi appelée parca qu'elle est originaire du ci-devant duché de Cassubie, dans la Poméranie prussienne, sur la mer Baltique; on la trouve aussi aux environs de Berlin. C'est une plante vivace, dont la racine est ligneuse et rampante; ses tiges traînent sur la terre et ont environ trois pieds de longueur; leur partie inférieure devient ligneuse vers l'automne,

mis elles périssent en hiver jusqu'à la racine. Ses feuilles sont accomagnées de stipules entières, et composées de dix paires de folioles
vales et à pointe aiguë; ses fleurs sont axillaires, d'un bleu pâle et
n épis courts, formés d'environ six fleurs qui paroissent en juillet,
t auxquelles succèdent des légumes lisses et courts comme ceux des
milles, renfermant trois ou quatre semences.

Cette vesce est très-bonne pour le bétail. On peut la semer de trèsonne heure, la faire pâturer par les moutons dès le printemps, lorsn'elle sera assez grande; et, dès qu'elle ne fournira plus, labourer ensemencer aussi-tôt le même terrein de vesce d'été mêlée avec de

navette, pour la faire manger en verd en juillet et noût.

La Vesce des ponêts, Vicia sylvatica Linn., a une tige anguleuse, rimpante, s'élevant au moyen des vrilles, jusqu'à sept à huit pieds; es feuilles composées de douze à seize folioles ovales et unies; des ipules dentelées; des pédoncules axiliaires, portant une douzaine e fleurs pendantes et disposées en épis; ces fleurs sont blanches, à gues bleues, ou d'un bleu pâle, et paroissent en juillet. Cette plante épand une odeur désagréable. Cependant elle peut être mêlée à d'autres lantes pour former des prairies artificielles. Elle croît dans les bois e l'Europe.

La Vesce Pisiporme, Vicia pisiformis Linn., a des pédoncules longés et multiflores; des fleurs d'un jaune blanchâtre; des folioles vales, et dont les plus basses sont sessiles. Cette espèce peut être

ultivée aussi pour fourrage.

XXIII.

La Vesce BISANNUELLE ou de Sibérie. Vicia biennis Linn., est riginaire du Nord de l'Europe et de Sibérie. Sa tige s'élève beaudoup et se garnit de feuilles nombreuses dont le pétiole est sillonné, t dont les folioles, au nombre de dix à douze, sont lancéolées et labres. Ses fleurs sont d'un bleu-clair, forment des épis au haut de nugs pédoncules. Son fruit est court, comprimé; il renferme trois au quatre semences rondes. Cette espèce est celle dont j'ai déjà parlé, t que Thouin propose de marier avec le métitot blanc.

## Espèces annuelles.

On doit placer en tête la Vesce commune ou cultivée, Vicia sativa inn. Cette plante étoit connue des anciens qui l'employoient aux mêmes sages que nous, c'est-à-dire, à nourrir les bestiaux et à fertiliser la erre. Elle s'élève à un ou deux pieds. Ses tiges sont anguleuses, velues, ameuses et en partie droites; ses feuilles alternes, composées de dix douze folioles très-entières et presque sessiles; ses stipules marquées 'une tache noire; ses fleurs réunies deux à deux, axillaires, grandes nviron comme les folioles, et de conleur bleue; ses gousses droites, essiles et disposées par paires; ses semences obrondes et noires.

Culture. On sème la vesce dans deux saisons, en automne et au rintemps. Le semis d'automne est plus avantageux, sur-tout quand il est aiten août ou immédiatement après la moisson. Les vesces semées à cette poque, poussent bientôt après, et peuvent se fortifier avant l'hiver, e qui les rend plus propres à résister au froid que celles qui sont mées plus tard. D'ailleurs, elles donnent du fourrage au printemps

sans mélange, ou en y ajoutant du seigle. La décoction de la graine de vesce a une savour douce et styptique; en Angleterre, les nourrices la donnent pour boisson aux enfans, chez qui elles veulent favoriser l'éruption de la petite-vérole ou de la rougeole. La farine de vesce est résolutive; ou l'emploie en cataplasme.

La vesce commune a quelques variétés. L'une d'elles est la vesce blanche (vicia sativa alba), ainsi nommée, parce que ses fleurs et ses semences sont blanches. Cette différence est constante. Cette vesce est aussi aisée à cultiver que la précédente; elle est plus succulente, et donne un meilleur fourrage, moins abondant, il est vrai, mais

plus délicat.

La vesce connue sous le nom vulgaire de lentille du Canada, est encore une variété intéressante de la vesce cultivée (ou peut-être une espèce distincte). « Elle fait un bon fourrage. (Instruct. de la Commission d'Agriculture et des Arts, sur la culture des Plantes légumineuses.) Son grain se mange sec, comme les lentilles, soit en tier, soit en purée. Aucune semence légumineuse ne fournit une parine plus propre à entrer dans la composition du pain. Un setier, du poids de 240 à 250 livres, donne au moins 200 livres de farine. Pour la faire entrer dans le pain, on l'allieroit avec deux tiers de froment ou deux tiers de seigle, ou avec un quart de seigle, ou quart de froment et un quart d'orge. La terre qui convient à la plentille est propre à cette espèce de vesce; on la cultive de même;

» elle craint moins le froid ».

Sonnini a publié un très-bon Mémoire sur la culture et les avantages de cette plante. a Elle réussit, dit-il, dans les terres les plus » maigres et les moins fertiles, et fournit au moins trois coupes » abondantes d'un excellent fourrage, ainsi que des grains propres à » la nourriture des hommes et des animaux. On la seme au mois de mars. Un champ sur lequel on aura moissonné l'année précédente, n que l'on ne fumera point, et auquel on donne un seul labour, à » l'instant même de la semaille, suffit à sa culture. Une fois semée et n recouverte par la herse, elle ne demande plus aucunes façons; on » l'abandonne alors à elle-même jusqu'au moment des récoltes. Son n rapport ne le cède point à celui de la plupart des plantes à fourrage, n et son usage n'est pas moins précieux pour nos campagnes. Celle n vesce, ajoute Sonnini, est si peu difficile sur le choix du terrein, » qu'elle croît même sur le sol de la plus manvaise nature, J'avois n dans ma terre de Lironcour en Lorraine, un bout de champ ou le » sol avoit été enlevé en grande partie par un torrent , et dont la sur-» face étoit couverte de petites pierres amenées par les eaux. J'essayai n en vain d'y semer les plantes qui passent pour les moins délicates; n aucune ne produisit : j'y semai la lentille du Canada, et elle vint n très-hien. Depuis cinq ans, j'en ai couvert constamment ce même n terrein, sans y mettre aucune espèce d'engrais, et je ne me suis » point apperçu que les récoltes diminuassent de rapport. Elle m'a » anssi très - bien reussi sur la cime argileuse d'une colline où l'on » avoit planté des vignes, que l'on avoit été obligé d'abandonner par » la difficulté de la culture, et par le dépérissement successif des s ceps w.

Les autres espèces annuelles de vesces qu'il importe de connoître, sont :

La Vesce Jaune, Vicia lutea Linn. Elle se trouve en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et dans l'Orient. Elle offre un excellent aliment au bétail; mais elle est d'un petit rapport; sa fanc nourrit peu et passe vite. Elle a des folioles ovales, échancrées; des fleurs et des fruits sessiles, les fleurs solitaires, d'un jaune pâle et à

élendard glabre, les fruits velus et reconrbés.

La Vesce de Nissole, Vicia Nissoliana Linn., originaire de l'Orient, et apportée en Europe par Nissole, botaniste français, dont on lui a donné le nom. On l'appelle aussi vesce orientale. Elle s'élève beaucoup plus que la vesce commune, a des folioles oblongues, des stipules entières, des pédoncules chargés de plusieurs fleurs rougeilres, des gousses velues et très-courtes. En fourrage, elle plait aux bestiaux, et mérite par cette raison d'être cultivée.

La Vesce du Bengale, Vecia Benghalensis Linn. Celle - ci fournit aussi une fane avantageuse pour le fourrage qui se tient verd long-temps. On la cultive aussi aisément que la vesce ordinaire. On la trouve, dit Willemet, aux îles d'Hières en Provence. Ses folioles et ses stipules sont entières; ses légumes un peu redressés; et ses fleurs, d'un rouge foncé, sont portées par de longs pédoncules axil-

laires et multiflores. (D.)

VÉSICAIRE, Vesicaria, genre de plantes établi par Tournefort et renouvelé par les botanistes modernes. Il renferme quelques espèces d'alysses, telles que les sinuée, vésicaire, deltoïde, &c. dont la silicule est gonflée, globuleuse on vésiculeuse, et les semences planes et munies d'un large rebord, ou arrondies et nues. (Voyez au mot Alysse.) Toutes les espèces de ce genre sont propres aux parties méridionales de l'Europe ou à l'orient. (B.)

VÉSICANS. Cuvier et Duméril, dans leurs leçons d'anatomie comparée, ont établi, sous ce nom, une famille d'insectes dont les caractères sont: antennes variables; à élytres
molles. Elle comprend les genres Méloé, Lytte, MyLABRE, CÉROCOME, NOTOXE, CARDINALE, LAGRIE, CISTÈLE.

@DÉMÈRE. (O.)

VÉSICULE AÉRIENNE. C'est un organe placé sous la colonne vertébrale de la plupart des poissons, et qui contient de l'air, destiné à les rendre plus ou moins légers, selon qu'ils veulent monter ou descendre. Voyez au mot Pois-

son. (B.)

VÉSICULEUX, Inflata, famille d'insectes de l'ordre des DIPTÈRES, et dont les caractères sont: trompe cylindrique, toujours saillante, courbée sous le corps, et renfermant un suçoir de plus de deux soies, ou nulle; antennes de deux pièces, très-petites, avec une soie; corps court, ramassé; abdomen très-grand, enflé; ailes petites, inclinées. Ces insectes ont le corps court, large, presque glabre; la tête fort petite, basse, globuleuse, entièrement occupée par les yeux; trois petits yeux lisses; le corcelet rond, trèsconvexe; les ailes petites, un peu inclinées sur les côtés; les cuillerons grands, couvrant les balanciers; l'abdomen paroissant cubique ou presque rond, très-volumineux, comme vide; les pattes menues, sans épines aux jambes; les tarses à deux crochets et trois pelotes sensibles.

Cette famille est formée des genres OGCODE et CYRTE. Les premiers se tiennent dans les lieux aquatiques; les seconds voltigent autour des fleurs, dans les lieux un peu élevés, exposés au soleil, et font entendre un petit bourdonnement de même que les bombyles. Ces insectes font partie des syrphes

de M. Fabricius. (L.)

VESPARIA, dénomination latine, employée par Aldrovande, pour désigner le Guèrier. Voyez ce mot. (S.)

VESPERTILIO. C'est le nom latin de la Chauve-souris. Voyez ce mot. (DESM.)

VESPERTILIO INGENS. C'est, dans Clusius, la désignation de la Roussette. Voyez ce mot. (S.)

VESPERTILION, nom spécifique d'un poisson du genre LOPHIE. Voyez ce mot. (B.)

VESSE-LOUP, Lycoperdon, genre de plantes cryptogames de la famille des Championons, qui offre pour caractère un sphéroïde nu ou entouré d'un volva épais s'ouvrant en forme d'étoile, sessile ou stipité, lisse ou rugueux, d'abord solide et charnu intérieurement, ensuite creux et lançant, par une ouverture qui se fait au sommet, une poussière séminale très-abondante qui étoit attachée à des filamens.

Les vesses - loups sont ordinairement fort grosses, et toujours, ou presque toujours, solitaires. Leur forme varie. Il y en a de rondes, de turbinées, &c.; quelques-unes sont sessiles, la plupart ont leur base amincie en pédicule, même nu véritable pédicule. Elles se rapprochent des réticulaires, des sphérocarpes et des capillines, mais elles n'ont jamais une membrane pour base, et s'ouvrent toujours au sommet. Elles se rapprochent également des truffes. Toutes, à l'exception d'une seule, naissent sur la terre, et se remplissent de poussière à l'époque de la maturité. Voy. aux mots Sphérocarpe, Capillane et Truffe.

Ce genre, qui est figuré pl. 887 des Illustrations de Lamarck, a, depuis la dernière édition du Systema vegetabitium de Linnæus, considérablement augmenté en espèces, quoiqu'on lui ait fait supporter de nombreuses soustractions pour former les genres nouveaux cités plus haut. En ee moment, il contient une cinquantaine d'espèces, presque toutes d'Europe, dont une douzaine se trouvent aux environs de Paris, et sont figurées dans l'Herbier de la France, par Bulliard. Les plus communes de ces dernières sont :

La VESSE-LOUP PROTÉE, qui est d'une forme arrondie et turbinée, ou dont la base se prolonge en pédicule. Elle varie considérablement par l'âge et par le lieu où elle croît. On en trouve rarement deux de parfaitement semblables ; c'est ce qui lui a fait donner le nom de protée. Elle ne vient que sur la terre. Dans sa jeunesse, elle est blanche; dans sa vicillesse, d'un brun plus ou moins clair, sa chair a intérieuremeut les mêmes couleurs.

Elle est très-commune sur les pâturages secs, dans les bois sablonneux. On peut en faire de l'amadou.

La Vesse-Loup des Bouviers est constamment d'une forme arrondie; sa chair, d'abord blanche, devient ensuite d'un jaune verdâtre, puis d'un gris tirant sur le brun. Elle a une racine fort petite, relativement à sa grosseur, qui excède souvent la tête d'un homme. Elle ne vient jamais que sur la terre, et est presque toujours emportée par les vents avant sa maturité complète.

Lorsque cette vesse-loup a répandu sa poussière, il reste une base filandreuse et mollasse, qui a la plus grande analogie avec l'amadou, et qu'on peut très-facilement rendre propre au même usage en la coupant par tranches de deux lignes d'épaisseur, et en trempant ces tranches, enfilées par une ficelle, dans de l'eau où on aura mis une petite quantité de poudre de chasse et de farine; on augmente la quantilé de poudre ou de farine , selon que l'on s'apperçoit , après la dessi– cation des tranches, qu'elles ne prennent pas assez bien l'étincelle ou qu'elles se consument trop vîte.

Cette vesse-loup, ainsi que toutes les autres, prise intérieurement, est un dangereux poison; ses semences, ou sa poussière, lancée dans les yeux, peut produire une inflammation et même l'ophthalmie ; mais on s'en sert très-utilement, comme astringent ou au moins comme. corps spongieux, pour arrêter les hémorrhagies produites par des blessures, pour dessécher les ulcères purulens, etc. Elle est dans plu-

sieurs cas préférable à l'amadou pour ces usages.

La Vesse-Loup verruqueuse se reconnoît facilement à la forme arrondie et tuberculée de son péricarpe, à sa racine composée d'appendices membraneuses, et à son collet phissé; elle est d'abord blanche et devient d'un brun foncé; elle a de grosses semences. Elle est très-commune.

La Vesse-Loup orangée se rapproche beaucoup de la précédente par sa forme et sa consistance; mais elle est en général plus grosse

et d'un jaune vif.

La Vesse-Loup ciselée est pour l'ordinaire fort grosse, d'une forme turbinée, et tient fortement à la terre; son péricarpe est chargé de pointes élargies à leur base; sa chair, d'abord blanche, prend avec. l'age une teinte jaunâtre, qui devient enfin brune.

La VESSE-LOUP ÉTOILÉE a un volva ou une enveloppe qui la couvre dans sa jeunesse. Elle croît dans la terre, et lorsqu'elle en sort, aux approches de sa maturité, son volva se déchire en cinq ou six endroits, et reste étendu sur la terre en forme d'étoile. Elle est très-commune dans les bois sablonneux, sur les pâturages secs et arides.

Bulliard observe que la vesse-loup étoilée mérite toute l'attention des physiciens par la singularité de son organisation, la manière vraiment curieuse dont elle sort de terre, en cramponnant les divisions de son volva coriace et élastique, et par sa faculté hygrométrique. Woodward a fait sur elle une dissertation dans le second vol. des Actes de la Société L'innéenne de Londres, de laquelle il résulte que quatre espèces bien distinctes ont été confondues sous ce nom.

La VESSE-LOUP PÉDICULÉE a son péricarpe rond et longuement pédiculé; sa chair, d'abord blanche, devient brune par l'effet de l'âge.

Elle n'est pas rare dans les bois sablonneux.

La Vesse-Loup épidendre est fort petite, ronde, et ne vient que sur le bois mort; elle est d'abord rouge, et devient ensuite brune. Quoiqu'elle s'ouvre constamment par son sommet, elle semble avoir plus de rapports avec les sphérocarpes qu'avec les vesses-loups.

J'ai figuré, pl. 11 des Actes de la Société d'Histoire naturelle de Paris, une vesse-loup du Sénégal qui a plus d'un pied de haut; a une grosse tête ovale, terminée par les restes d'un volva; une tige torse, et une racine tubéreuse; mais on pourroit également la placer parmi les capillines, car elle répand ses semences par des déchirures latérales. Cette espèce pourroit être appelée capilline gigantesque. (Voyes au mot Capilline.) Je l'ai appelée lycopersion axatum, parce que sa tige se prolonge dans la tête et va s'attacher à son sommet.

J'ai rapporté de la Caroline trois espèces de ce genre, remarquables

par leur organisation.

L'une, la Vesse-Lour Transvensaire, est presque sessile, en massue, et sa tige se prolonge intérieurement jusqu'à son sommet. Elle est haute de deux à trois pouces. Elle se rapproche beaucoup de la précédente par sa constitution, mais en diffère par sa forme et sa grandeur.

L'autre, la Vesse-Loup Hérénogène, a la tige composée d'une grande quantité de fibres élastiques, irrégulièrement anastomosées, solides, de touleur jaune sale, laissant voir des lacunes semblables à celles des Monilles (Voyez ce mot.), formant par leur réunion une masse d'un pouce de haut sur huit lignes de large. Sur cette tige est une tête sphérique, glabre, moins grosse qu'elle, entourée d'un volva qui se déchire par le bas en huit ou dix divisions, et tombe par l'effet de la maturité; elle est terminée par une ouverture à six dents, qui est celle d'un sac intérieur où sont renfermées des semences iaunes.

Cette espèce, qui mériteroit certainement de faire un genre, est très-remarquable par la forme de sa tige, par la position de son volva et de ses semences.

Entin la dernière, la VESSE-LOUP EN SOUCOUPE, Lycoperdon cya-

hiforme, est concave supérieurement, d'un blanc violâtre, et ne souvre point naturellement. Du reste, elle ressemble beaucoup aux resses-loups protéiforme et des houviers; elle se rapproche sur-tout beaucoup de la vesse-loup applatie, figurée par Desfontaines dans sa Flore Atlantique. (B.)

VESSIE, Vesica urinaria. C'est un organe membraneux, creux, ayant à-peu-près la forme d'une poire, et situé dans la cavité du bassin pour recevoir l'urine et la transmettre audehors. La vessie est placée sur l'intestin rectum, elle a des attaches, 1°. avec l'os pubis par la membrane du péritoine; 2°. avec les parties de la génération par l'urèthre; 3°. avec le nombril par l'ouraque et les artères ombilicales; 4°. enfin chez les hommes avec l'intestin rectum, et chez les femmes avec le vagin.

La capacité de la vessie varie suivant son état de distension; elle peut contenir près d'une pinte d'urine lorsqu'elle est bien remplie; mais cette grande dilatation lui fait perdre son ressort, et cause souvent des rétentions d'urine, parce qu'elle ne peut plus chasser le liquide qu'elle contient et se resserrer

sur elle-même.

La vessie, à son fond, reçoit les deux uretères ou conduits qui lui apportent l'urine sécrétée par les reins. L'urèthre est ce canal membraneux par lequel la vessie se décharge audehors. Il a un sphincter formé de fibres circulaires placées vers le col de la vessie, pour en fermer l'orifice et empêcher l'urine de s'écouler incessamment; ce qui arrive lorsque ce

muscle est paralysé.

On remarque trois sortes de membranes dans la vessie, la première, qui est continue au péritoine, présente un tissu cellulaire graisseux, sur-tout vers le sommet ou le fond de la vessie; la seconde membrane est composée de fibres musculaires tant longitudinales que transverses, et la troisième, appelée nerveuse, sécrète une humeur muqueuse, sur-tout vers le col de la vessie. Des branches du nerf trisplanchnique ou intercostal, et quelques rameaux nerveux sortis de l'os sacrum, viennent se rendre dans cet organe; il reçoit des vaisseaux artériels et veineux des branches hypogastriques, ombilicales et hémorrhoïdales; dans les femmes, il s'y rend aussi quelques rameaux des vaisseaux utérins.

Comme l'urèthre n'est guère longue que de deux doigts chez les femmes, les graviers de la vessie sortent plus aisément chez elles que dans les hommes, dont l'urèthre est plus longue et plus étroite; aussi sont-elles moins sujettes qu'eux à

la pierre.

On sait que les oiseaux n'ont point de vessie urinaire ; leurs

uretères viennent se rendre immédiatement dans le cloaque commun. Les grenouilles et crapauds, les tortues, ont une espèce de vessie, mais les autres reptiles et la plupart des poissons en sont privés. Ce qu'on nomme vessie chez les poissons, est une espèce de sac destiné à contenir de l'air pour alléger le corps de l'animal et le faire nager avec plus de facilité, mais non pas pour recevoir de l'urine. Aussi la plupart des poissons sont pourvus de cette vessie natatoire (Voyez le mot Poisson.), et les espèces qui, comme les limandes, les soles, les turbots, les raies, &c. sont très-applaties, n'ont point de ces vessies aériennes; ce qui ne leur permet pas de nager avec autant de facilité que les autres poissons. (V.)

VESSIE DE MER. On donne souvent ce nom à la Phy-

SALIDE, et niême à la VELELLE. Voyez ces mots. (B.)

VESUVIENNE (Werner), — HYACINTHE DU VÉSUVE (Romé - Delisle), — HYACINTHINE (Lamétherie), — IDO-CRASE (Haüy).

Cette substance se trouve quelquefois en masses irrégulières, mais ordinairement cristallisée, dans les cavités des matières volcaniques, où elle est presque toujours groupée et fort rarement solitaire.

Sa forme est un parallèlipipède rectangulaire (ou à-penprès), tronqué sur tous ses bords; de sorte qu'il présente un prisme octogone terminé par des pyramides à quatre faces tronquées près de leurs bases; les faces des pyramides répondent à celles du prisme. La hauteur de ce prisme n'excède pas de beaucoup son diamètre; il se rapproche souvent de la forme cubique, et se convertit même en sable, par un raccourcissement extrême.

Sa couleur est brunâtre, tirant tantôt sur le rouge et tan-

tôt sur le vert.

Les faces du prisme sont légèrement striées (en longueur, suivant Brochant): elles ont l'éclat vitreux.

La cassure est inégale, un peu lamelleuse; peu éclatante.

La vésuvienne est quelquefois demi-transparente; mais plus souvent elle n'est que translucide sur les bords, et même tout-à-fait opaque.

Elle est aigre et assez dure pour rayer le verre, mais elle se

brise facilement sous le marteau.

Sa pesanteur spécifique varie de 3,000 à 3,400.

Exposée à la flamme du chalumeau, elle s'y fond en un verre jaunêtre.

La véauvienne n'a d'abord été observée que dans les produits du Véauve, où elle se trouve fréquemment; mais on ouvert aussi en Sibérie. Lorsque, pendant mon voya-

ge dans cette contrée, je me trouvois en 1780 à Kolyvan sur l'Ob, M. Rénowantz, qui a été ensuite professeur de minéralogie à Pétersbourg, m'en fit voir qu'il avoit reçues de Kiaghta, ville limitrophe entre la Sibérie orientale et la Tartarie chinoise; mais il ne put savoir le lieu de leur origine. Celle dont il voulut bien me faire présent, est isolée et parfaitement cristallisée; elle a neuf lignes de longueur sur cinq de diamètre : elle est de couleur de café et à-peu-près opaque : le prisme est sensiblement rhomboïdal à l'œil et même au tact; et le gonyomètre indique plusieurs degrés de différence entre les angles. Les quatre faces latérales du prisme sont légèrement, mais très-visiblement, striées en travers. Du reste, ce cristal a tous les autres caractères de la *vésu*vienne; et lorsqu'à mon retour en 1787 je l'ai fait voir aux minéralogistes de Paris, ils n'ont pas hésité à le reconnoître pour tel.

En 1790 M. Laxmann, membre de l'Académie de Pétersbourg, a découvert des vésuviennes dans la partie nord-est de la Sibérie, près de la rivière Viloui, qui a son embouchure dans la rive gauche de la Léna (lat. 64, longit. 144); tette rivière est appelée, dans quelques cartes, Vouloui. (C'est sur ses bords que fut trouvé, en 1771, le fameux rhinocéros dont le corps étoit conservé tout entier depuis une longue série de siècles, dans un terrein glacé. Voyez Fos-

HLES.

Klaproth a fait l'analyse de la vésuvienne d'Europe et de celle de Sibérie, et j'observerai que, d'après ces analyses et celle que Vauquelin a faite de la mélanite, qui est aussi une cristallisation volcanique d'Italie, celle - ci auroit les plus grands rapports avec la vésuvienne: elle contient, il est vrai, beaucoup plus de fer; mais on sait bien que la présence de ce métal, dans les cristaux pierreux, n'est regardée par les cristallographes que comme une souillure.

| Vés. du Vésuve. Vés. de Sibérie. |       | Mélanite. |   |     |
|----------------------------------|-------|-----------|---|-----|
| Silice                           | 35,50 | 42        |   | 35  |
|                                  | 53    |           |   |     |
| Alumine                          | 22,25 | 16,25     |   | 6   |
|                                  | 7, 5  |           |   |     |
| Ox. de mang.                     | 0,25  | un pe     | u | 1,5 |

J'observerai encore que le professeur Hauy donne à la vésuvienne le nom d'idocrase, qui veut dire figure mixte (on pourroit même dire figure banale); car on la retrouve dans un grand nombre de substances minérales, qui toutes mériteroient à ce titre de porter le même nom. Ceci prouve combien les formes cristallines sont insignifiantes pour déter-

miner les minéraux.

D'après l'opinion si long-temps admise (quoique si peu vraisemblable) de la préexistence des cristaux contenus dans les laves et autres matières volcaniques, plusieurs naturalistes disent encore aujourd'hui, que la vésuvienne est une substance primitive; mais sans répéter ici ce que j'ai déjà dit au mot Leucite, je remarquerai qu'il suffit pour s'assurer que la vésuvienne est bien certainement un produit immédiat des volcans, c'est qu'il a été démontré par Buch, Salmon et autres observateurs également éclairés, que la leucite se formoit dans la lave même. Or, rien n'est plus commun que de voir un grand nombre de ces leucites, tellement encastrées, enveloppées dans la substance des vésuviennes, qu'il est impossible de ne pas reconnoître que la formation des unes et des autres a été simultanée; et conséquemment, que la vésuvienne est, comme je l'ai dit, un produit immédiat des volcans. Voyez Augite, Leucite et Laves. (PAT.)

VETADE, nom donné par Rondelet à une coquille du

genre des Vénus. Voyez ce mot. (B.)

VETAN. Adanson a donné ce nom à une coquille du Sénégal, du genre des huîtres, qui se rapproche infiniment de l'huître commune (ostrea edulis Linn.). Voyez au mot Huître. (B.)

VETTI-VETTO, l'une des dénominations vulgaires du pouillet ou chantre, dans l'Orléanais, selon M. Salerne. Voy. Pouillot. (S.)

VETULA. Linnæus désigne ainsi l'OISEAU DE PLUIE.

VEUVE: tel est le nom d'une belle famille d'oiseaux que l'on trouve non-seulement en Afrique, mais encore dans l'Asie jusqu'aux îles Philippines. Mais ce nom de veuve qui paroît bien leur convenir, soit à cause du noir qui domine dans leur plumage, soit à cause de leur longue queue trainante, ne leur a été imposé que par une méprise. Les Portugais les appelèrent d'abord oiseaux de Whidha, c'est-à-dire de Juida, royaume d'Afrique, où ils sont très-communs; la ressemblance de ce mot avec celuiqui signifie veuve en langue portugaise, aura pu tromper des étrangers qui auront pris l'un pour l'autre, et cette erreur se sera accréditée d'autant plus aisément, que le nom de veuve paroissoit, à plusieurs égards, fait pour ces oiseaux. Monteenland.

Les veuves sont aisées à reconnoître, c'est-à-dire les mâles, car les femelles ne sont jamais parées de ce supplément de mes longues à la queue, et même les mâles ne l'ont que ns une saison ; et cette saison varie pour les jeunes mâles . vant l'époque de leur naissance, et pour les adultes, selon climat qu'ils habitent ; mais ordinairement la première ne, celle où les veuves mâles prennent leurs belles couleurs, parent de leurs longues plumes et font entendre leur raage, se fait au printemps, et la seconde à l'automne, ou ur mieux dire aux époques qui répondent à-peu-près à s deux saisons. Ces deux mues ont lieu pour les mâles et lesnelles. Après la dernière, les mâles différent si peu de ars compagnes, qu'on les confond souvent quand on n'a s une certaine connoissance de ces oiseaux; elle ne s'acquiert ie par l'habitude de les voir souvent et de les comparer les is aux autres. Les femelles, qui, comme je l'ai dit, sussent aussi deux mues, n'éprouvent pas de changement stable dans les couleurs de leur plumage; cependant, en eillissant, il en est qui prennent des teintes presque pareilles celles du mâle; nous devons cette observation à Mauduyt. ni a eu long-temps de ces oiseaux vivans.

« A mesure, dit-il, qu'une femelle, qui a vécu neuf à dix is, avançoit en âge, elle devenoit moins semblable à son âle dans son plumage d'hiver, et se rapprochoit davantage lui dans son plumage d'été, en sorte que dans les derières années cette femelle paroissoit en tout temps un mâle ans son plumage d'été, mais cependant un mâle moins eau, et d'ailleurs elle n'a point eu de longues plumes à la queue ». Les individus dont il est question appartenoient à

espèce de la veuve à collier d'or.

Dans les veuves, les mâles, parés de leurs couleurs d'été, ont remarquables par la longueur de leur fausse-queue; je dis susse-queue, parce que la véritable existe sous celle-là, et lui ert comme de support, si ce n'est dans les veuves mouchetées dominicaines. Cette fausse-queue est formée, dans un nomre plus ou moins grand, de plumes qui paroissent faire pare des couvertures supérieures de la vraie queue, et qui se déeloppent en largeur et en longueur beaucoup plus dans ces iseaux que dans les autres, et que dans leurs femelles en tout emps; mais cette augmentation n'a lieu, comme je l'ai dit, que dans la saison des amours: hors cette époque, ces plumes de différent en rien des autres.

Les veuves, suivant les voyageurs, n'employent que du coton à la construction de leur nid, et ce nid a deux étages; e mâle habite l'étage supérieur, et la femelle couve dans celui l'en bas; mais un nid ainsi construit est-il le travail de toutes es veuves, ou n'appartient-il qu'à une scule espèce, et quelle

est cette espèce? c'est sur quoi se taisent les voyageurs, les naturalistes, et même les curieux Hollandais, qui ont, dit-on,

fait couver ces oiseaux en captivité.

Brisson, Montbeillard et d'autres ornithologistes français, ont rangé les veuves dans le genre des moineaux et des pinsons; mais les méthodistes modernes les ont classées avec les bruants; cependant elles paroissent avoir plus d'analogie avec les premiers qu'avec les derniers.

La Veuve proprement dite de Brisson, est la Veuve au collier n'or. Voyez ce mot.

La VEUVE A AILES ROUGES. Voyez VEUVE A ÉPAULETTES.

La VEUVE D'ANGOLA. Voyez VEUVE MOUCHETÉE.

La VEUVE AU COLLIER D'OR (Emberiza paradisea Lath., pl. enl. nº 194. ). La dénomination qu'a imposée Montbeillard à cette veuve. vient d'une espèce de demi-collier d'un jaune doré qu'elle porte sur le derrière du cou : ce collier n'est pas de cette couleur dans toutes, plusieurs l'ont d'un brun plus ou moins roux ou d'un orangé pâle. Sa grosseur est à-peu-près celle d'un fort serin; la tête, la gorge, le devant du cou, le dos, les ailes et la queue sont d'un beau noir; la poitrine est d'un marron brillant, le ventre, les côtés, le bas-ventre et les cuisses sont blancs; dans des individus le bas-ventre et les cuisses sont noirâtres; dans d'autres les plumes des jambes noires et terminées de roussatre ; les couvertures inférieures de la queue, ou totalement noires, ou noirâtres et terminées de blanc; les pennes primaires des ailes ont à l'extérieur un lizeré blanc; celles de la vraie queue sont noires, ainsi que les quatre de la fausse queue; mais deux de ces dernières ont une position verticale, sont opposées l'une à l'autre par leur surface extérieure, et comme cannelées ; elles sont renfermées entre les deux plus longues, et n'ont guère que quatre pouces de longueur; mais elles sont plus larges, et se terminent tont d'un coup par un filet délié, long de plus d'un pouce; les deux autres plumes sont de la même couleur, paroissent comme ondées et moirées, sont relevées à leur origine, ensuite recourbées et inclinées en arrière; elles ont ouze pouces de long, neuf lignes de largeur près du croupion, et se réduisent à trois vers leur pointe (ces dimensions varient dans des individus); enfin quelques barbes de ces plumes ont des filets très-déliés, très-longs, plus ou moins nombreux; le bec est noir, et les pieds sont de couleur de chair. Tel est le mâle dans la saison des amours, mais lorsqu'il quitte ses longues plumes, son plumage brillant disparoît avec elles; alors la tête est variée de blanc et de noir: la poitrine, le dos et les couvertures supérieures des ailes sont d'un orangé terne, moucheté de noirâtre : les pennes des ailes et de la queue d'un brun très-foncé ; le ventre et tout le reste du dessous du corps restent blancs; le bec et les pieds pålissent.

La femelle a des couleurs encore plus ternes; ce qui est orangé dans le mâle, est d'un roux blanc sale; le noir est remplacé par du brun, et le blanc est moins pur; sa taille est aussi un peu inférieure.

Le mâle a un ramage que Mauduyt trouve assez agréable, mais

qui m'a paru un peu aigre, quoiqu'assez varié; il le fait entendre avec plus de force lorsqu'il est décoré de sa belle parure, et même en volant si on le tient dans une grande volière. On trouve ces veuves sur la côte occidentale de l'Afrique, au Sénégal et dans le royaume d'Angola.

Jusqu'à présent on n'a pu faire couver ces oiseaux en France, mais je crois que cela vient de ce qu'on ne leur procure pas une chaleur suffisante, et qui les rapproche de celle de leur pays natal. Ils sont d'un naturel gai, familier, et peu difficiles sur la nourriture: du millet et de l'alpiste leur suffisent, avec quelques herbes rafraichis-santes, telles que le mouron et la chicorée: ils ne demandent que des soins et quelques précautions indispensables pour multiplier et s'acclimater, comme de les tenir dans une serre chaude, plantée d'arbres toujours verds, et échauffée de vingt à vingt-cinq degrés de chaleur. La femelle peut pondre à des degrés inférieurs, mais elle ne fait point de nid, et se refuse aux desirs du mâle; les degrés que j'indique seront suffisans pour la mettre en amour.

l'observerai que la femelle du moineau du Brésil, ou pour mieux dire du comba-sou, qui n'est point un oiseau du Brésil, mais du Sénégal, a dans son plumage la plus grande analogie avec la femelle de la veuve au collier d'or, et qu'on la vend souvent pour elle ou pour un jeune mâle; mais on reconnoîtra aisément cette supercherie, lorsqu'on saura que celle-ci a une forme plus alongée, et la queue plus longue.

La Veuve de la côte d'Afrique. Voy. Veuve a quatre brins. La VEUVE DOMINICAINE ( Emberiza serena Lath. ). Un beau noir et un blanc pur dominent seuls sur le plumage de cette veuve ; le premier occupe le dessus de la tête, le haut du dos, les penues des siles et de la queue; tombe du dos en forme de bandelette sur chaque côté de la poitrine, vers le haut de l'aile; est indiqué par un point à la naissance de la gorge, par des taches assez larges sur le bas du dos, par de plus petites sur le croupion et sur les couvertures des ailes, et s'étend obliquement sur les petites pennes de la queue du côté extérieur; le second est répandu sur le devant du cou, la gorge. tout le dessous du corps et les côtés de la tête, au-dessous des yeux; forme un demi-collier assez large sur le derrière du con, et borde l'œil; le bec est rouge, et les pieds sont noirs; sa grosseur est à-peu-près celle du serin; les quatre plumes du milieu de la queue sont d'un beau noir, longues de sept à huit pouces, et d'une conformation particulière ; elles sont disposées en forme de tuiles creuses, dont l'arête seroit fort relevée, et superposées depuis leur naissance jusqu'à leur pointe ; elles s'emboîtent tellement l'une dans l'autre qu'elles ne présentent que deux pennes, et qu'il les faut séparer pour reconnoître qu'il y en a quatre; la penne supérieure dépasse l'inférieure d'environ six lignes, et cette longueur un peu plus grande contribue encore plus à la méprise de tous les ornithologistes, qui ne donnent à cette espèce que deux longues plumes à la queue. Tel est l'individu male que j'aj sous les yeux, mais sa description ne peut convenir en totalité à plusieurs autres, dont les couleurs ne sont pas tout-à-sait distribuées de même, et dont le blanc est moins pur, ou plutôt terni

de rongeâtre; cette teinte borde les pennes secondaires des ailes les plus proches du corps, se mêle au blanc du demi-collier des côtés du cou, de la gorge et de la poitrine. Sur d'autres mâles le bas du dos et le croupion sont variés confusément de gris sale et de noirâtre; les longues pennes de la queue n'excèdent que de deux pouces un quart les autres qui sont un peu étagées; je crois que le peu de longueur de ces plumes, et la couleur blanche salie de roussâtre, indiquent des oiseaux qui ne sont pas encore parvenus à leur entière perfection. Lorsque les mâles sont dans leur habit d'hiver, tout leur plumage est moucheté en dessus de noirâtre, sans moucheture en dessous et sur les petites couvertures des ailes, dont les pennes, et celles de la queue sont brunes.

La femelle, comme dans les autres veuves, est privée des quatre longues plumes, et a les plus grands rapports avec le mâle en mue, mais ses couleurs sont plus ternes.

Si l'on rapproche cette veuve de la veuve mouchetée qui se trouve aussi dans le royaume d'Angola, l'on ne peut guère s'empêcher de les regarder comme viseaux de même espèce. (Voyez ci-après sa description.) Cependant, pour bien juger de leur identité, il faut les avoir observées dans leur pays natal. Il est très-rare d'en voir de vivantes en France.

Levaillant nous assure qu'on rencontre aussi la veuve dominicaine au Cap de Bonne-Espérance, où dans une certaine saison une seule sert de conductrice à chaque bande de senegalis et bengalis; elle se tient sur un buisson à portée de la troupe qui cherche sa nourriture à terre, et dès qu'elle s'envole, toute la bande la suit. Cette observation peut aussi s'appliquer à la veuve au collier d'or, qui, au Sénégal, a la même habitude; cependant ces oiseaux forment aussi des bandes particulières qui ne sont composées que d'individus de leur espèce.

La Veuve a épaulettes (Emberiza longicauda Lath., pl. enl. n° 635.). Un noir velouté est la couleur dominante de cette grande veuve dont la grosseur approche de celle du gros-bec, et qui a dixneuf à vingt pouces de longueur du bout du bec à l'extrémité des plus longues plumes de la queue; une sorte d'épaulette d'un beau rouge dans sa partie supérieure, et d'un blanc pur dans le bas, tranche agréablement sur l'uniformité des ailes qui sont noires, ainsi que toutes les plumes caudales; le bec est de cette dernière couleur, et les pieds sont bruns.

Cette veuve a réellement une double queue; la supérieure est composée, de six plumes, dont les plus longues ont treize pouces, l'inférieure en a douze à-peu-près égales, mais assez longues; toutes s'élèvent verticalement, se courbent et s'inclinent en arrière. Elle ne
porte cet ornement, sa belle couleur noire et ses épaulettes, que
dans la saison des amours, qui dure environ six mois. Après ce
temps, il est très-difficile de la reconnoître pour le même oiseau, car sa
livrée d'hiver est totalement différente; sa queue n'est composée que
de douze pennes un peu étagées, dont le plan est horizontal. Les
plumes de la tête sont d'un brun noirâtre dans leur milieu, et d'un
blanc roussâtre sur les côtés; celles du dessus du corps sont pareilles,
mais la teinte du milieu est moins sombre; les couvertures des ailes,

pennes et celles de la queue sont brunes; cette couleur est entourée r les premières du même blanc sale qui borde les pennes caudales, toure l'œil et est variée sur toutes les parties inférieures de taches unes longitudinales; le bec est en dessus de couleur de corne remunie; les pieds sont jaunâtres. Il doit en être de cette espèce comme s autres; la femelle et les jeunes doivent porter ce sombre pla-

age.

Levaillant nous assure que la femelle de la veuve à épaulettes jouit an privilége que la nature a refusé aux femelles des autres espèces auxelles elle a bien accordé, à un certain âge, les couleurs du mâle, mais 'elle a privées de la fausse queue. Dans celle-ci, au contraire, lors-'elle a perdu la faculté de se reproduire, la queue, suivant ce voyaar, toujours courte auparavant, s'alonge, et d'horizontale qu'elle nit devient verticale; mais il ne nous dit pas si les pennes augmenat en nombre et se portent à celui de dix-huit comme dans le ile. Elle jouit encore d'un autre attribut, a c'est de se revêtir touars, ajonte-t-il, de l'uniforme que celui-ci avoit arboré passagèreent dans les jours de ses plaisirs ». De là il résulte que, pendant six mois ou le male est dans son habit d'hiver, les individus on renconfre avec cet uniforme, sont certainement de vieilles feelles déguisées sous l'habit des mâles, et qu'il faut chercher ceux-ci as le costume des femelles. A cette assertion bien extraordinaire gnons un fait qui ne l'est pas moins, et qui est unique dans les lits oiseaux; mais qui oseroit le révoquer en doute? Levaillant en l le récit après l'avoir lu dans le grand livre de la nature.

« Cette espèce, dit-il, vit en société dans une sorte de république, se construit des nids très-rapppochés les uns des autres ». Elle a la de commun avec beaucoup d'autres, mais voici le merveilleux. Drdinairement, ajoute-t-il, la société est composée à-peu-près de atre-vingts femelles; mais soit que par une loi particulière de nature, il éclose beaucoup plus de femelles que de mâles, soit par elque autre raison que j'ignore, il n'y a jamais pour ce nombre de melles que douze ou quinze mâles qui leur servent en commun ». Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le Cap de Bonne-pérance, tom. 3, pag. 385 et suivantes ) Comme parmi ces mâles doit se trouver de ces femelles deguisées, on doit encore réduire nombre déjà très-petit. N'en seroit-il pas de ces veuves comme de les au collier d'or qui n'ont pas besoin de leur habit de noces pour conder leurs femelles? mais c'est ce que paroît ignorer cet obserteur, puisqu'il n'en parle pas.

La VEUVE ÉTEINTE (Emberiza psitacea Lath.). C'est d'après sa ague queue traînante que Montbeillard a placé cet oiseau parmi soeuves; Séba, qui le premier en a parlé, en fait un pinson; Albin, friquet; Brisson, un linot; Linnæus et les méthodistes modernes, bruant. Il résulte de cettedifférence dans les opinions que cet seau n'est guère connu; c'est à Séba qu'on en doit la description, il le dit du Brésil. A l'exception de la base du bec qui est entourée plumes d'un rouge clair, et des ailes qui sont variées de ce même uge et de jaune, tout son plumage est d'un brun cendré; elle n'a e deux longues pennes à la queue; ces pennes sont les intermédiaires

XXIII.

et ont le triple de la longueur du corps, elles prennent naissance au croupion, et sont terminées de rouge bai.

La VEUVE EN FEU ( Emberiza Panayensis Lath., pl. enl. nº 647). Cette veuve, qu'a fait connoître Sonnerat, se trouve à l'île Panay : un beau noir velouté colore tout son plumage, à l'exception d'une large plaque d'un rouge vif qu'elle a sur la poitrine; sa grosseur est celle de la veuve au collier d'or, et sa longueur, du bout du bec à l'extrémité des quatre longues plumes qui accompagnent la queue, est de douze pouces; ces quatre plumes la dépassent de plus du double de sa longueur, vont toujours en diminant de largeur, et finissent

en pointe; le bec et les pieds sont noirs.

La GRANDE VEUVE ( Emberiza vidua Lath. ). Cette veuve, que l'on ne connoît que d'après Aldrovande (tom. 2, pag. 565), est de la grosseur du moineau franc ; elle a la tête d'un noir changeant en vert et en bleu ; le derrière du cou, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue et les plus petites du dessus des ailes pareils à la tête; la gorge, le devant du cou, le dessous du corps, les couvertures inférieures de la queue blanchétres; les moyennes et grandes couvertures noires; les premières terminées de blanc, les autres de jaunâtre, ce qui forme deux bandes transversales sur les ailes; les pennes sont noires en dessus et cendrées en dessous; les petites pennes de la queue blauchâtres; les quatre grandes noires, très-étroites et longues de neuf pouces; les pieds variés de noir et de blanc, et les ongles noirs; le bec est rouge.

Il en est de cette veuve comme de la veuve mouchetée; Montbeillard veut que les quatre longues plumes forment une double queue. et s'appuie sur ce qu'Aldrovande a dit positivement que cet oiseau a une double queue comme le paon mâle; Brisson les donne comme les intermédiaires de la veritable queue; c'est aussi l'opinion de Latham; mais je dois faire remarquer que l'ornithologiste anglais ne décrit pas tout-à-fait le même oiseau, et qu'il donne pour cette veuve un individu qui a de grands rapports avec la veuve dominicaine, qui n'a réellement point de fausse queue; elle cst, dit-il, plus petite que le moineru, et a le bec rouge; la tête et toutes les parties supérieures d'un noir verdâtre ; les côtés de la tête et le dessous du corps d'un blanc sale : le noir descend sur chaque côté du cou et forme un demi-collier; une bande blanche traverse les couvertures des ailes; les pennes sont frangées de brun; les petites pennes de la queue sont noires en dehors et blanches en dedans : ces couleurs s'étendent obliquement; les quatre grandes pennes du milieu de la queue sont noires, les deux du milieu ont dix pouces, et les deux autres neuf; les pieds sont noirs.

La GRANDE VEUVE D'ANGOLA. Voyez VEUVE AU COLLIER D'OR.

La VEUVE DE L'ÎLE PANAY. Voyez VEUVE EN FEU.

La VEUVE MOUCHETÉE ( Emberiza principalis Lath. ). Cette veuve, que l'on ne connoît que d'après Edwards (pl. 270), est de la grosseur de la dominicaine; elle a le bec rouge; les pieds de couleur de chair; le sommet de la tête, le derrière du cou, le dos, le croupion et les ailes d'un brun vif tirant sur l'orangé; chaque plume est noire dans son milieu; l'estomac de la même téinte orangée, mais plus pâle et sans hes; les côtés de la tête, les petites convertures des ailes, le ventre. plumes des jambes et les couvertures inférieures de la queue sont ncs ; les pennes courtes de la queue d'un brun obscur, bordées in brun plus clair à l'extérieur, et marquées de blanc du côté inne; les quatre grandes, dont les deux du milieu ont environ dix nes de plus que les deux autres, tombent sur les petites, les désent de près de six pouces, dans la figure qu'en donne Edwards. sont d'un noir très-foncé. Ces longues plumes, dit ce naturaliste, i a vu cel oiseau vivant, reviennent très-vite, après être tombées

la mue, tout au contraire des autres veuves.

Montbeillard pense que ces quatre longues plumes ne font point tie de la vraie queue, mais qu'elles forment une espèce de fausse eue qui passe sur la première; il s'appuie sur ce qu'Edwards dit 'elles tombent sur les pennes de la queue. Brisson les regarde comme quatre intermédiaires des pennes de la véritable queue, dont elles mpletent le nombre de douze; c'est aussi le sentiment de Latham, i regarde cet oiseau comme étant de l'espèce de la grande veuve. jouterai à cela que la veuve dominicaine que je possède, n'a réelleent que donze pennes à la queue, en y comprenant les quatre igues, qui me semblent être les intermédiaires et partir du même int que les autres; de plus, il est très - vraisemblable que cette uve mouchetée est de la même espèce et habite les mêmes contrées. La PETITE VEUVE. Foyez VEUVE DOMINICAINE.

La VEUVE A POITRINE ROUGE. Voyez VEUVE EN FEU.

La VEUVE A QUATRE BRINS ( Emberiza regia Lath., pl. enl., nº 8. 1. ). De toutes les veuves, celle-ci mérite la préférence par le arme de sa voix, sa propreté, sa forme élégante; tout plaît dans e; mais on doit la tenir dans une grande volière, si l'on veut jouir tous ses agremens; il faut qu'elle puisse développer la souplesse. graces de ses mouvemens, et se livrer à son naturel vif et gai; n ne la réjouit tant que de pouvoir se baigner à son aise; son ant, ses cris indiquent sa joie des qu'on lui présente de l'eau fraîche limpide; ce n'est point dans le silence qu'elle se baigne, mais en aniant. On conserve facilement ces jolies veuves en France, en les urrissant de millet. J'en ai possédé plusieurs, dont une a vécu dix s. Mais il est très-difficile, si on ne leur procure une chaleur assez rte, de les faire multiplier dans nos climats tempérés: les mâles nt très-disposés à s'apparier; mais les femelles, du moins celles e j'ai eues, se sont toujours refusées à leurs agaceries. La tempérare qui peut leur convenir pour se reproduire, doit être au moins à degrés de chaleur; une volière en forme de serre, et plantée arbres toujours verds, dans laquelle ils se plaisent plus qu'ailleurs, t un moyen certain pour exciter leurs desirs amoureux et les faire ultiplier; mais, comme je l'ai déjà dit, il faut des soins, de la persévénce, et sur-tout étudier le goût, les inclinations de tous les charans oiseaux d'Afrique que l'on nous apporte vivans, afin de leur ocurer tout re qui peut leur plaire et même leur être nécessaire ur construire, placer leur nid et soigner leur jeune famille.

Quatre longs brins noirs, dénués de barbes jusqu'à deux pouces de ir extrémité qui en est garnie et qui finit en pointe, naissent audessus de sa queue; un beau noir règne sur la tête, le dos, le cronpion, les pennes des ailes et de la queue; il est égayé par le ronge vif
qui colore le bec, les pieds, et par la nuance aurore qui couvre les
joues, la gorge, la poitrine, le ventre; cette teinte forme un demicollier plus ou moins large derrière le cou; le bas-ventre et les
couvertures inférieures de la queue sont d'un blanc pur. Cette couleur
est sale sur le mâle en mue; la teinte aurore est remplacée par un
roux terne, et tout le plumage est varié de gris et de brun par taches
plus ou moins grandes, oblongues et longitudinales; le mâle est privé
alors de ses longs brins; les pennes des ailes et de la queue sont brunes
et bordées de blanc roussâtre; le bec et les pieds ont perdu leur couleur
rouge, et son ramage a disparu avec sa belle parure.

La femelle n'a dans aucun temps la fausse queue ni les couleurs brillantes du mâle: elle mue cependant deux fois; mais elle porte, après l'une etl'autre mue, le plumage indiqué ci-dessus. Ces oiseaux sont d'une grosseur inférieure à celle du serin. Le mâle a de douze à treize pouces de long, pris du bout du bec à l'extremité des brins: dans des individus ces quatre plumes sont d'égale longueur entre elles; dans d'autres, il y en a deux plus courtes; enfin ces variations sont purement accidentelles, puisqu'on les a remarquées dans le même

individu après diverses mues.

On voit rarement de ces veuves vivantes en France; elles sont plus communes à Lisbonne. On les rencontre sur les côtes d'Afrique; mais il paroît qu'elles n'habitent pas le Sénégal, du moins on ne les voyoit jamais parmi la grande quantité d'oiseaux vivans qu'on apportoit autrefois de cette contrée. Toutes celles que j'ai possédées venoient du Portugal, où elles avoient été apportées de la côte d'Afrique.

La Veuve A Queue en soie. Voyez Veuve A QUATRE BRINS.
(Vieill.)

VEUVE. On appelle ainsi, chez les marchands, une coquille du genre des Sabots; c'est le turbo cochleus de Linnæus. Voyez au mot Sabot.

C'est aussi le nom vulgaire d'une espèce de scabieuse dont la fleur est d'un brun noirâtre. Voyez au mot Sca-BIEUSE. (B.)

VIANDE. On désigne sous ce nom les parties molles, la chair, et sur-tout les muscles de ceux des quadrupèdes, des oiseaux et des poissons que les hommes ont reconnus propres à leur servir de nourriture.

Ces muscles des animaux sont des faisceaux de fibres formés d'une substance parenchymateuse dans laquelle se trouvent contenues différentes humeurs, les unes concrètes, les autres fluides, qu'on peut considérer comme des matériaux immédiats, et que les chimistes obtiennent de la manière suivante:

Ils lavent la viande à l'eau froide, qui lui enlève une substance rouge et blanche qu'on nomme lymphe. VIA

221

Ils la font digérer dans l'alcool, qui se charge d'une sorte e matière extractive et d'une substance saline.

Enfin, ils la traitent par ébullition dans l'eau; celle-ci en issout une matière gélatineuse, et les portions albumineuses stractives et salines qui ont échappé à l'action de l'eau froide t à celle de l'alcool.

La viande, ainsi privée de ce qu'elle avoit de soluble dans es deux menstrues, n'est plus qu'un résidu fibreux, blanc, sipide, qui, séché, brûle en se contractant, et donne, par distillation à la cornue, de l'huile fétide et du carbonate ammoniaque.

Veulent-ils obtenir à part les substances dissoules, ils hauffent l'eau chargée de la lymphe; celle-ci se coagule; ils retirent par le filtre; ensuite en soumettant à une évapoation lente:

1°. La liqueur filtrée, il leur reste la matière saline qu'elle

2°. La liqueur alcoolique, elle laisse un extrait coloré.

3°. La décoction, ils ont une substance gélatineuse et de graisse qui nage à sa surface, et qu'ils séparent concrète ar le refroidissement.

Tous ces matériaux immédials de la viande leur paroissent voir été formés par le muqueux végétal, et en effet le muneux élant sous les noms de mucoso-sucré, de gomme et amidon, le principe alimentaire par excellence, parfaiteient distinct des matières acides, amères, aromatiques, extracves, mais bien certainement inalimenteuses, avec lesquelles est mêle dans les vegétaux, il est évident que lui seul. n passant dans les animaux, y subit les changemens caables de le faire devenir successivement chyle, matière géstineuse, matière lymphatique, et enfin matière plastique u fibrine. Il est évident que ces différentes matières jouisent de la faculté de nourrir comme le muqueux végétal ui-même; elles représentent les divers degrés d'animalisaion de celui-ci, comme les trois variétés observées dans le nuqueux végétal font connoître les divers états d'élaboration qu'il a reçus dans le système végétal, et par sa combinaison vec plusieurs substances étrangères.

Cependant, en refléchissant sur les différentes substances qui entrent dans la composition des animaux en général, nous sommes autorisés à penser qu'elles ne sauroient provenir immédiatement des alimens dont ils ontété nourris, puisque, malgré leur variété infinie, quelle qu'en soit l'origine, ces aubstances fournissent constanment dans l'analyse les mêmes principes; ils paroissent si nécessaires à leur constitution.

qu'ils ne pourroient exister sans leur concours; il faut donc que la nature en ait confié la fabrication à des machines ouvrières, ou organes qui, dans ce travail perpétuel, remplissent une des principales fonctions de la vie, l'assimilation. Ainsi nous voyons la structure de chaque individu végétal agir à-peu-près de la même manière sans l'influence directe

du sol qui lui a servi de berceau et d'appui.

On sait maintenant que le même carré d'une terre parfaitement lessivée, et arrosée de temps à autre avec de l'eau distillée, conserve aux plantes qu'on y a ensemencées, leurs caractères spécifiques et indélébiles, d'autant mieux prononcés que le sol réunit le plus de moyens physiques et mécaniques pour les opérer; que la proportion des parties qui les constituent varie à raison des agens qui ont concouru à leur développement, et du moule qui les a reçus, élaborés, assimilés, appropriés, pour créer enfin ces ordres de combinaisons, nuancées à l'infini par leurs formes, par leurs propriétés, et connues sous la dénomination générique d'huile, de sel et de mucilage.

Or, quand bien même ces combinaisons existeroient déjà toutes formées dans le sol, il n'y auroit tout au plus que leurs élémens constitutifs qui agiroient dans l'acte de la végétation, puisque l'air et l'eau ne s'introduisent dans la texture des plantes qu'après avoir subi également des changemens dans leur composition. C'est donc en vain qu'on s'est mis à la torture pour chercher ces combinaisons dans les terres, dans les engrais et dans l'atmosphère, et expliquer la cause de

Leur existence dans les plantes.

Il en est de même des alimens et boissons qui servent à l'entretien des êtres animés, lorsqu'on a voulu rendre raison de la transformation de leurs parties en chyle, en sang, en bile et en urine, sans changer de nature. Il faut nécessairement, avant de subir cette transformation, qu'elles passent par toutes les périodes de la décomposition, et que les malériaux gazeux qui en résultent subissent l'appropriation dans l'organe qui doit les corporifier et former ces principes secondaires dans des proportions analogues à la constitution physique habituelle, ou viciée par quelques altérations morbifiques. Combien d'observations en effet qui prouvent que l'organisation fabrique tout-à-coup une foule de matières plus ou moins composées, dont les sécrétions sont surchargées au point qu'on voit des individus rendre du fer et du sucre par les urines, expectorer le soufre et la soude, et fournir, par les voies de la transpiration, des sels ammoniacaux, comme nous l'avons déjà fait observer, mon collègue VIA

eyeux et moi, à la fin de notre Mémoire sur la nature du ng. Il n'est pas douteux que le règne animal n'ait, comme règne végétal, le pouvoir de créer de l'esprit recteur, des ailes essentielles, des huiles grasses et des résines; des alcas et des acides, des sels essentiels, des sels neutres et des arres; de l'albumine et de la gélatine, de la fibrine, du soufre du fer. Mais quel est cet art sublime qui produit toutes ces ombinaisons? Par quel mécanisme ces transformations, ces similations, ces modifications s'exécutent-elles continuellement et avec tant d'harmonie dans l'économie végétale et nimale? Voilà des secrets que la nature ne nous a pas persis de pénétrer; en un mot, ce sont les problèmes de la véstation et de l'animalisation qui restent à résoudre.

# Qualités des Viandes.

Malgré l'analogie reconnue depuis long-temps entre la abstance gélatineuse des animaux et la substance muqueuse es végétaux, malgré la disposition de nos organes digestifs t notre appétit, qui nous portent en général à rechercher tà choisir également les parties des végétaux et des animaux ans lesquelles ces deux substances sont en plus grande abonance et dans l'état le plus parfait, les philosophes ne sont pas ncore d'accord sur la nourriture qui convient le mieux à 'espèce humaine, et ils ont souvent agité la question de savoir ans quel règne cette nourriture devoit être prise de préfénce. Les uns voulurent qu'elle fût bornée au régime véétal, dans la persuasion où ils étoient que les végétaux constituoient la seule nourriture des premiers hommes, et parce u'ils voyoient qu'il existe encore des peuples qui ne vivent ue de végétaux.

Les autres pensoient autrement, par la raison qu'ils savoient u'il y a aussi des peuplades entières pour lesquelles la viande

st le seul aliment.

Le sentiment le plus généralement adopté aujourd'hui par es médecins qui ont parfaitement connu les inconvéniens respectifs de la nourriture végétale et de la nourriture animale, prises séparément, et par les naturalistes qui ont examiné la structure particulière de nos organes, le sentiment enfin le mieux appuyé par l'expérience, c'est que l'homme, d'après la structure de ses dents et de son estomac, étant destiné par la nature à se nourrir à-la-fois d'animaux et de végétaux, doit employer un régime mixte, mais de manière qu'il fasse une consommation de viande très-considérable au Nord et dans les saisons froides, moins grande dans les climats et les saisons tempérés, et infiniment petite dans les

contrées très-chaudes et dans les saisons qui procurent ailleurs

une température analogue à la leur (1).

Tout concourt à fixer de cette manière ce régime mixte; en effet, dans le Nord, la viande, quoique plus molle, moins élaborée, augmente la circulation, les forces vitales; elle rend les habitudes plus propres à supporter le froid; cette contrée est d'ailleurs presque dépourvue de végétaux. Dans les régions tempérées, les viandes sont à la vérité au plus haut point de perfection, mais les végétaux y présentent aussi une nonrriture non moins saine, non moins agréable.

Dans les pays chauds, les viandes sont compactes, sèches, difficiles à digérer; elles disposent nos humeurs au scorbut, à la putréfaction, et notre caractère à la férocité, tandis que dans ces pays on trouve en abondance des fruits remplis d'un suc acide qui rafraîchit le sang et tempère son effervescence, ou un suc sucré qui nourrit agréablement, et change l'état du

systême nerveux.

Mais en admettant généralement pour nourriture propre et fondamentale de l'homme en santé un mélange de substances animales et végétales, nous n'entendons pas conseiller ce régime mixte à l'homme dans l'état de maladie. C'est aux médecins à décider les cas dans lesquels la nourriture végétale ou la nourriture animale convient le mieux.

## Distinction des différentes Viandes.

La viande des différens animaux varie suivant leur espèce, leur âge, leur sexe, leur état sauvage ou domestique, la quantité et la nature des alimens dont ils ont été nourris, l'embonpoint qu'ils ont acquis ou l'état de maigreur dans lequel ils sont tombés, suivant qu'ils sont pourvus ou privés des organes de la génération, ou enfin suivant le climat et le milieu

qu'ils habitent.

Ainsi la viande est dense, compacte et désagréable dans les animaux carnivores; tendre, délicate dans les animaux herbivores ou frugivores; molle, grasse dans les animaux sédentaires; ferme, maigre dans ceux qui prennent beaucoup d'exercice; gélatineuse dans les jeunes animaux; dure, fibreuse dans les vieux; semblable dans les animaux des deux sexes, pendant qu'ils sont jeunes, d'un tissu toujours moins serré dans les femelles que dans les mâles; plus grasse, plus savoureuse dans les animaux privés des organes de la génération que dans ceux qui les ont conservés; sèche et coriace dans les animaux maigres; plus molle et moins fibreuse dans

<sup>(1)</sup> Voyez la Dissertation de Virey , Journal de Médecine, an vis.

VIA 225

eux qui sont engraissés; plus légère, plus facile à digérer, noins nourrissante dans les oiseaux que dans les quadruèdes, mais aussi succulente que celle de ces derniers, quand es oiseaux ont subi l'opération de la castration; plus ferme lans les parties les plus exercées de ces oiseaux, comme les uisses, quand ils marchent plus qu'ils ne volent, comme les ites, quand ils volent plus souvent qu'ils ne marchent; nfin, elle est huileuse dans les oiseaux qui vivent de poissons t dans les poissons eux-mêmes; de-là une multitude innombrable d'espèces, de nuances et de qualités de viande qui ffrent aux hommes des alimens plus ou moins sains, plus ou noins sayoureux.

Quelques auteurs ont rangé les viandes en deux grandes classes, sous les dénominations de viande blanche et de viande coire. Les uns comprennent dans la première celle des aninaux domestiques, comme le veau, le bœuf, le mouton, le cochon, les oiseaux de basse-cour, les poules ordinaires, les poules d'Inde.

La seconde embrasse les animaux sauvages, le daim, le cerf, le chevreuil, le lièvre, le sanglier, &c. parmi les quadrupèdes; la perdrix, la bécasse, &c. parmi les oiseaux.

Les autres les connoissent sous d'autres dénominations; ils appellent viande de boucherie ou grosse viande, celle des quadrupèdes domestiques; viande de volaille, celle des oiseaux de basse-cour; viande de grosse venaison, celle des bêtes fauves, de gibier à poil, celles de lièvre et de lapin; viande de gibier à plume, celle des oiseaux sauvages; les uns et les autres distinguent les viandes en faites et non faites: ces dernières sont celles des animaux encore jeunes; les premières appartiennent aux animaux qui ont atteint leur accroissement.

Quant à celle des poissons, on se contente de distinguer ceux-ci en poissons d'eau douce et en poissons de mer.

On désignoit encore, chez certains peuples, les animaux purs et immondes; à la vérité on n'étoit pastonjours d'accord sur ceux qui devoient être rangés dans l'une ou dans l'autre de ces deux classes, puisqu'en Egypte il y avoit des gens qui ne mangeoient point de mouton, tandis que d'autres s'en nourrissoient sans scrupule. Mais, toute superstition à part, il paroît qu'on a cru devoir défendre, d'après quelques préjugés, l'usage des viandes, comme celles de porc, de cheval, d'âne, de lièvre, et sur-tout comme celle des bêtes rousses et des oiseaux de proie.

Les différentes espèces de viandes usitées parmi nous ont chacune leurs saisons pour être servies dans le meilleur état sur nos tables, à l'exception du bœuf et du mouton, qui se mangent en tout temps (1); c'est ainsi qu'on y voit au printemps paroître le veau pris sous la mère, l'agneau de lait, les dindoneaux, les poulets de graine, les pigeons de volière, les cannetons, les oisons, les peintadeaux, les levrauts, les lapereaux, les marcassins, les chevreaux, &c. l'alose, la truite, le saumon, la lote, &c.

Pendant l'été, on garnit les tables avec abondance de volaille, de gibier de toute espèce, et avec parcimonie de

poisson de mer et de rivière.

Pendant l'automne et l'hiver, on y prodigue le mouton des Ardennes, de Rheims et de Présalé, le veau de Pontoise et le porc frais, toutes les espèces de volailles, tout le gros gibier, tout le gibier à poil et à plume, tous les meilleurs poissons de rivière et de mer.

On a encore la précaution de ne manger les différens animaux que dans les saisons où ils sont plus agréables au goût, on a celle de les choisir élevés et nourris dans les pays qui leur sont le plus avantageux, tant par la nature du climat qu'à cause de la nourriture excellente qu'ils y trouvent; c'est ainsi qu'à Paris on présère les bœufs de Normandie, de l'Auvergne et du Limousin, aux mêmes animaux tirés de loin.

On ne se borne pas même à ce choix, car quoique toutes les parties de la plupart des animaux puissent être mangées, on ne sert sur la table des riches que celles qui sont les plus savoureuses; telles sont pour le bœuf la cervelle, la langue, le palais, les rognons, la queue, la culotte, le filet, &c.

Pour le mouton, le gigot, le carré, l'épaule, le col-

let, &c.

Pour le veau, la tête, la cervelle, les yeux, les oreilles, la langue, les pieds, le riz, la longe, &c.

Pour le cochon et le sanglier, la hure, le carré, le filet, le

jambon, &c.

Pour les levrauts et lapereaux, le filet; enfin, pour les

bêtes fauves, les parties de derrière.

Quant aux oiseaux et aux poissons, comme on les sert souvent entiers, c'est à table qu'on en choisit les morceaux les plus délicats.

<sup>(1)</sup> Dans les pays méridionaux, où l'on mange besucoup de mouton, j'ai vu bien des personnes délicates refuser d'en manger pendant les mois d'août, de septembre, d'octobre et de novembre, sous prétexte qu'en automne cette viande avoit l'odeur de suif; dans d'autres pays, on n'en mange pas au printemps (en avril et mai).

Ceux de la volaille qui doivent être présentés comme tels ux convives, sont les ailes, les cuisses et le croupion; ceux lu faisan sont les blancs de l'estomac; ceux de la bécasse sont es cuisses; ceux des oiseaux de rivières sont les aiguilettes.

Ceux des poissons sont les laites, &c.

En général, tous les animaux ne doivent être mangés ni rop jeunes ni trop vieux; dans le premier cas, leur viande, rop gélatineuse, est sans goût, et, dans le second, elle a me saveur forte et est très-coriace; pour n'être pas trompé sur l'âge des animaux qui ne se développent pas sous nos yeux, on a cherché à le reconnoître à des signes cer-

Lorsque les levrauts et les lapereaux ont au-dessous des jointures des pattes de devant une grosseur faite comme une petite lentille, qu'ils ont le nez plus pointu et l'oreille plus tendre, on est assuré qu'ils sont de l'année.

A l'égard des perdreaux, dès que la première plume de l'aile est pointue, qu'ils ont le bec et les pattes noires, c'est une marque qu'il ne faut pas encore les placer au rang des

perdrix.

## Des différens moyens de conserver la Viande.

Il est des circonstances où dans l'impossibilité de fournir à un certain nombre d'hommes de la viande fraîche en proportion de sa consommation, on a besoin de la remplacer par celle qu'on a amenée par des moyens particuliers à un état propre à la conserver un temps plus

ou moins long.

La viande, mise dans un lieu frais et sec, où par conséquent elle est à l'abri de la chaleur et de l'humidité, deux puissans agens de la putréfaction, se conserve un certain temps. Exposée même à une température au-dessous de la glace, elle reste constamment dans le même état de fraîcheur, où elle étoit à l'instant où la gelée l'a surprise; c'est ainsi que les habitans du Canada gardent leur viande pendant le fort de l'hiver.

Les soldais à qui on distribue de la viande pour huit ou dix jours ont coutume de lui faire éprouver une légère dessiccation préalable au feu et à la fumée, ce qu'on appelle boucanner; ils parviennent, par ce moyen, à la manger le dixième jour, sinon aussi délicate, au moins aussi saine que lorsqu'elle est fraîche.

Ce moyen est celui qu'emploient les Lapons pour conserver la viande et le poisson, excepté que destinant les substances animales à une plus longue durée que celle qui suffit aux viandes de nos soldats,

ils poussent plus loin la dessication.

Il y a une trentaine d'années que M. Cazalés, professeur de physique et de chimie à Bordeaux, a présenté un procédé pour dessécher le bœuf. Voici en quoi il consiste:

On met la viande de bœuf non soufflée, désossée, découpée en morceaux de plusieurs livres, dans une étuve de huit pieds de long sur quatre de large, sur cinq pieds et demi de hauteur, et à l'aide de deux poîles, on porte la température à cinquante-cinq degrés du thermomètre de Réaumur, et on la soutient pendant soixante-douze heures.

La viande desséchée acquiert la couleur de la viande cuite : on la plonge dans une dissolution de gelée faite avec les os, ayant une consistance de sirop, on la reporte à l'étuve, l'humidité s'évapore et la viande reste recouverte d'une espèce de vernis qu'on pourroit remplacer avec avantage par celui que donne le blanc d'œuf desséché.

Pour faire du bouillon avec cette viande, on la passe à l'eau qui lui enlève son vernis, on jette cette eau, ensuite on met la viande à tremper pendant douze heures dans l'eau destinée à faire le bouillon; une ébullition de trois à quatre minutes suffit pour opérer la cuisson de la viande, on ajoute du sel et un clou de gérofle. Le bouillon est presqu'aussi agréable que celui de la viande fraiche, et la viande presqu'aussi tendre.

Le bœuf de Hambourg se prépare en exposant la viande à la fumée après l'avoir saupoudrée de sel, et forcé le sel à pénétrer dans l'inté-

rieur des morceaux à l'aide d'une forte compression.

Lorsqu'on prépare de la viande pour la provision d'une maison, on prend une livre de sel et une once de salpêtre pour quatorze ou quinze livres de viande, dépouillée de sang et desséchée; on frotte les morceaux avec le sel, on les laisse pendant un mois les uns sur les autres dans un saloir, avec la précaution de les retourner tous les huit jours. Au bout d'un mois, on essuie ces morceaux de viande, on absorbe l'humidité avec du son, et on les suspend dans l'intérieur de la cheminée de la cuisine ou dans une étuve.

Si la viande est destinée à être envoyée dans les pays chauds ou à passer les mers, on double la quantité de sel et on arrange les morceaux suffisamment secs avec de la sciure de bois dans des barils qu'on

remplit et qu'on ferme avec soin.

Les bœufs étant égorgés et dépouillés de leurs peaux, on les vide, on sépare la tête et les pieds, on désosse la viande, on la laisse se mortifier pendant deux jours, on la découpe en morceaux de cinq à six livres, on les frotte avec du sel mêlé à une petite quantité de salpêtre, on les place dans des baquets de bois, on les charge d'un poids considérable qui en exprime une liqueur rougeâtre, à laquelle on procure un écoulement en débouchant le fond du baquet.

On retire la viande des baquels, pour la placer sur des planches, on les frotte de nouveau avec du sel pilé sans mélange de salpetre, et ensuite on l'arrange dans des barils, en isolant chaque morceau

avec du sel.

Les barils pleins, on les ferme, ensuite on prend la liqueur exprimée par la première opération, on la fait bouillir, on l'écume, on la concentre et on la verse refroidie, et en plusieurs fois dans le baril par l'ouverture du boudon, et lorsqu'on est assuré qu'il n'existe dans le baril aucun vide, on le bouche.

C'est par des procédés à-peu-près semblables qu'on est parvenu à

non-seulement les viandes des autres quadrupèdes, mais encore iseaux, et même celles des poissons. Voyez aux mots Cochon, ions, Otes et Canard.

s Mahométans conservent leurs viandes, et les Africains celle ameau, à peu-près aussi de la même manière; ils leur donnent lart de cuisson dans du beurre fondu, ils ne les salent et ne les onnent que comme pour l'usage journalier, ils les laissent refroi-arrangent dans des jarres de terre, versent dessus le beurre figé, et ment exactement les vases, ayant soin chaque fois qu'ils en tirent orceau de viande, que le reste soit bien couvert de beurre.

ns les pays où l'huile est commune, on s'en sert pour conserver nde et certains poissons, le thon, par exemple; le procédé conà découper la viande d'un bœuf bien saigné, et dès qu'il est
à arranger aussi-tôt les morceaux dans des jarres, ou mieux endans des bocaux de verre, à y verser assez d'huile d'olive fraiour que toute la viande en soit noyée et couverte; les bocaux
itement remplis, on les ferme avec un bouchon de liége, lutté
une pâte de craie et d'huile qui forme le mastic des liquoristes.
le ces bocaux ouvert après cinquante jours de navigation, la
le s'est trouvée non altérée. Lavée, pressée et battue dans l'eau
la débarrasser de l'huile, cuite ensuite, elle flattoit encore le
et l'odorat.

ns l'Inde, on soumet souvent le poisson à la préparation suis: on le nettoie, on le découpe par tranches, on le saupondre de de poivre, on le met dans un vase entre des couches de tamaquelquefois on ajoute aux ingrédiens précédens du piment, nil, de la moutarde et même de l'assa fætida.

i conserve encore les viandes à l'aide de plusieurs liqueurs : celle nomme saumure, et qu'on emploie pour le bœuf, le mouton cochon, se prépare en faisant bouillir quatre livres de sel maune livre et demie de sucre, deux onces de salpêtre dans trentee livres d'eau, on écume et on retire du feu; on verse cette ur refroidie sur la viande dépouillée de sang, et frottée avec

a vante encore un moyen merveilleux, l'acide muriatique étendu une quantité d'eau suffisante pour conserver les viandes, pour donner un goût agréable, et les rendre propres à être digérées ement.

n a laissé de la viande pendant neuf mois dans l'alcool à treize és ; au bout de ce temps , elle a fourni de fort bon bonillon.

peut conserver la viande huit à dix jours, et même rétablir qui est altérée, en la lavant deux à trois fois par jour avec de saturée d'acide carbonique, ou en l'exposant au gaz carbonique une cuve en fermentation. Les personnes qui habitent la came e ont sous la main le lait caillé, qui produit le même effet. Cette ur, lorsqu'on n'est pas obligé de garder trop long-temps la le, est infiniment avantageuse, parce qu'elle n'en altère en rien veur.

n a encore par-tout un moyen simple de rétablir les viandes qui mencent à se gâter; il consiste à les faire bouillir avec un nouet de charbon, ou à plonger dans le bouillon qui les cuit un charbon ardent. Tout le monde sait également qu'en plongeant une croûte de pain bien grillée dans du beurre rance, on lui enlève l'odeur et la saveur désagréable qui lui est particulière.

Conservation des parties nutritives extraites des Viandes et autres parties des animaux.

Les produits obtenus des animaux par l'action combinée du calorique et de l'eau, rapprochés par l'évaporation de ce liquide sous une consistance solide ou presque solide, peuvent se conserver long-temps. Ces produits varient saivant les parties des animaux qu'on a fait bouillir dans l'eau.

Les uns sont un mélange de substance gélatineuse, saliné et extractive, contenu dans les viandes, et que nous avons dit en être les principaux matériaux immédiats; ils ressemblent aux extraits savonneux des végétaux.

Les autres, dus aux parties tendinenses, ligamenteuses, membraneuses et osseuses des animaux, ne contiennent guère que la substance gélatineuse; ils sont analogues aux extraits muqueux des végétaux.

Les premiers sont connus sous les noms de bouillons secs ou de tablettes de bouillon, parce qu'ils ne sont en effet que les bouillons dont nous avons déjà parlé, réduits à l'état solide.

Les derniers, lorsqu'ils ont une consistance tremblante, portent le nom de gelée, et lorsqu'ils sont solides, ceux de gélatine ou de colle-forte.

#### Bouillons secs ou tablettes de bouillon.

Prenez quatre pieds de veau, douze livres de cuisse de bosuf, trois livres de rouelle de veau, dix livres de gigot de mouton; faites cuire à petit feu dans suffisante quantité d'eau; écumez à diverses reprises; passez le bouillon avec expression; faites bouillir une seconde fois le marc dans de nouvelle eau; passez, réunissez les liqueurs; laissez-les refroidur; separez la graisse; clarifiez avec cinq à six blancs d'œufs; filtrez à travers un blanchet; évaporez jusqu'en consistance convenable; alors coulez sur une pierre unie; divisez par tablettes; faites-les sécher à l'étuve, et enfin conservez-les dans des bouteilles que vous boucherez exactement.

La quantité de ces tablettes est d'une demi-once par bouillon, en y ajoutant un peu de sel, qu'on ne fait pas entrer dans les tablettes, parce qu'il les rendroit susceptibles d'attirer l'humidité de l'air.

Il est important que ces tablettes soient faites avec soin, que les matériaux immédiats de la viande qu'elles contiennent n'aient été altérés ni par la décoction ni par l'évaporation, sinon la solution d'une de ces tablettes dans l'eau au lieu d'être un bouillon savoureux, n'offre qu'un breuvage âcre et désagréable, comparable à du jus ou coulis étenqu.

On peut composer ces tablettes avec toutes les substances animales qui entrent dans la confection des bouillons que nous prenons, soit eu santé, soit en maladie, et même n'excepter des viandes en général que celles dans lesquelles la matière nourricière passant dans le corps e plusieurs animaux, s'est altérée et a acquis une telle disposition à e corrompre, qu'elle a déjà un degré sensible de fétidité, comme ans les animaux carnassiers. On peut donc les faire avec la simple écoction des os; mais alors les tablettes auront l'inconvénient des ouillons d'os, celui de ne contenir qu'un des principes immédiats e la viande, au lieu d'être la réunion de tous ceux que l'eau peut en issoudre.

Les tablettes qui seroient préparées avec ces différentes viandes, résenteroient des différences marquées dans leur couleur, leur odeur t leur saveur, ce qui les empécheroit de ressembler aux bouillons es malades, qui ne sont presque que gélatineux; mais elles n'en se-oient pas moins utiles dans une infinité de circonstances. A la suite, ar exemple, d'un corps de troupes, elles offriroient au soldat gravement blessé un reslaurant, qui, concurremment avec un peu de vin, eléveroit momentanément ses forces épuisées par une grande effusion le sang, et le mettroit en état de soutenir le transport à l'hôpital le dus voisin.

La facilité de conserver les tablettes de bouillon en bon état penlant quatre ou cinq ans, la faculté qu'elles ont d'être très-nourrissantes, es rend principalement avantageuses dans les cas où il est important le réduire sous le plus petit volume possible tous les genres d'approrisionnemens alimentaires, comme dans les places fortes et dans les raisseans.

Non-seulement on les fait dissoudre dans l'eau pour se procurer la bouillon, mais elles servent encore et beaucoup mieux que la raisse, l'huile et le beurre à apprêter le ris et les légumes, tant parce qu'elles leur donnent une saveur plus agréable que parce qu'elles joutent à leurs propriétés alimentaires.

Après avoir fait connoître le parti qu'on peut tirer des tablettes de bouillon, il est à propos d'avertir qu'il ne convient pas d'en adopter l'usage dans les hôpitaux, comme on l'a proposé souvent.

1°. Parce que le bouillon qu'elles fournissent, quoique bon et sain pour les gens en santé, est plus âcre, plus échauffant que celui qu'ou prépare pour les malades avec de la viande fraîche.

2º. Parce qu'après leur avoir distribué le bouillon fait avec ces tablettes au lieu de celui confectionné avec de la viande fraîche, les convalescens et les servans des hôpitaux ne trouvent plus la portion qui leur revient en viande cuite après la confection de ce dernier.

A ces tablettes de bouillon on a proposé de substituer, sous le nom de bouillon incorruptible, un extrait liquide de viande; mais cette substitution, quoique avantageuse sous quelque rapport, n'a point été adoptée, par les raisons qu'on n'a point déterminé le degré de concentration que devoit avoir cet extrait, et qu'il y avoit lieu de craindre que la fragilité des bouteilles dans lesquelles on auroit été obligé de le renfermer, ne diminuât considérablement l'approvision-nement sur lequel on devoit compter.

On a encore présenté au ministre de la guerre, comme objet d'approvisionnement ntile, un autre extrait liquidé de viande, qui, disoit-on, à l'instar du soui du Japon ou de la Chine, qu'on sait être l'extrait liquide des jambons et des perdrix, assaisonné avec des épices, pouvoit servir d'assaisonnement et remplacer sel, poivre, beurre ou

graisse dans l'apprêt des herbages et des légumes.

Il paroît que cet extrait étoit un composé de tous les résidus de jus des viandes pris chez les cuisiniers, de toutes les sauces dans lesquelles les charcutiers avoient fait cuire leurs jambons; mais comme, avant leur réunion, plusieurs de ces jus ou sauces avoient souffert quelque attération, cette liqueur rapprochée ne parut pas remplir les promesses de l'auteur. Et en effet, pour qu'un extrait d'une viande quelconque, bien salé, bien assaisonné, ou une liqueur enfin bien semblable au soui, pût servir à apprêter des herbages ou des légumes de manière à leur procurer une savour agréable, it faudroit qu'il fût préparé avec des matières premières de la meilleure qualité, et avec le même soin que le plus excellent jus de viande; mais alors il reviendroit à un prix bien supérieur à celui auquel on offroit l'extrait en question, et ne seroit plus une invention économique.

Ces deux propositions faites par M. Le Rouge, n'en sont pas moiss dignes de la reconnoissance du gouvernement envers leur auteur.

## Extraits gélatineux, sous forme sèche.

Nous avons dit qu'on préparoit pour les malades, des bouillons et des gélées avec les viandes des jeunes animaux, parce qu'elles sont

pen abondantes en substance extractive.

Pour obtenir l'extrait gélatineux sec qui va nous occuper, et pour l'avoir plus pur et plus propre à être employé comme médicament, on choisit diverses parties des animaux qui soient encore plus déponillées que les autres de matières extractives, comme les parties membraneuses, ligamenteuses, cartilagineuses, et les substances osseuses. Cet extrait qu'on connoît sous le nom de gélatine, est préparé ainsi:

On fait bouillir à petit feu toutes ces substances dans l'eau : celles qui sont molles, sans les soumettre à aucune préparation ; celles qui sont solides : la corne de cerf, l'ivoire, après les avoir râpées; les os, après les avoir pulvérisés à l'aide d'un pilon ou d'une meule.

La liqueur chargée par cette ébullition qu'on prolonge et qu'on répète pour les substances osseuses, qu'on clarifie et qu'on concentre par l'évaporation, devient une pâte qu'on étend sur une pierre une qu'on divise en tablettes, et qu'on achève de sécher à l'étuve.

C'est cette gélatine ainsi préparée, qu'il faut employer comme mêdicament. C'est elle qui unie à partie égale de sucre, et légèrement

aromatisée, forme le fébrifuge de M. Séguin.

## Colle-forte.

La gélatine qu'on emploie dans les arts, et qui porte dans le commerce le nom de colle-forte, est exactement de la même nature que la précédente; mais les matières qui la fournissent ne sont ordinairement ni aussi fraîches, ni traitées avéc autant de soin. On emploie pour l'obtenir, les rognures de cuir de bœuf, de veau, de mouton, de cheval, etc. Les parties tendineuses connues sous le nom nerf-de-

toutes les découpures qu'on ramasse chez les parcheminiers, ibliers, les gantiers, mégissiers, peaussiers et fourreurs. uffit de faire bouillir ces matières dans l'eau, d'évaporer la dém, jusqu'à ce qu'après l'avoir coulée sur une pierre, elle puisse, refroidissant, prendre une consistance presque solide, former lasse étendue qu'on divise par tablettes, lesquelles sont ensuite à l'air sur des châssis de filets.

## Colle-forte obtenue des os.

sait que Duhamel avoit essayé de faire de la colle avec des os, nann en avoit retiré par la simple ébullition, non-seulement des le la corne de cerf, mais encore du pied d'élan, des dents de ier, de cheval-marin, des mâchoires de brochet, des cloportes, vipère, etc. Ces extraits étoient connus, et tous les chimistes t persuadés de la possibilité de l'extraîre de ces matières.

le extraction a été lentée de nouveau par Granet, qui pensa à tirer de toutes les régnures et sciures d'os, provenant, tant de ceux in prépare les moules de bouton, que de ceux dont on fait les nes de couteau, les étuis, etc. Il auroit même pu employer les se de cheval que l'on brûle ordinairement dans les voiries, s'il eu sous la main les moyens de les dégraiser et de les diviser à pfrais.

procédé qu'il a employé pour cette fabrication, a été répété par mmissaires; il en résulte que six livres de râpure d'os ou d'ivoire ées pendant vingt-quatre heures, bouillies pendant neuf heures uffisante quantité d'éau; la décoction reposée pendant une nuit, clair le lendemain, évaporée, reposée, coulée dans des moules, nd en une gelée ferme qui, divisée en tablettes qu'on fait sécher, it une livre d'excellente colle.

général, les colles-fortes varient entr'elles par la couleur, l'odeur enacité suivant les matières dont on les a obtenues et suivant es procédès qu'on a employés pour les faire. De-là les colles de re, d'Angleterre, de Paris, etc.; de-là, la préférence que les ens artistes donnent à telle ou telle colle: le doreur, par exemple, olle d'anguille; le peintre, à celle de rognures de gants et de emin; le marchand de vin, à la colle de poisson.

## Préparation des Viandes.

préparations qu'on fait subir aux viandes pour les rendre propres oltre sur nos tables, sont du ressort de la cuisine, de cet art t de temps immémorial, inventé par le besoin, perfectionné par e et l'intempérance, porté de nos jours, et sur-tout par les ais au plus baut degré de raffinement, et qui seroit en effet trèsla société, si, destiné à conserver, à perfectionner, à apprêter mens, il s'occupoit autant à les rendre sains qu'il cherche à les e agréables.

préparations sont trop nombreuses pour pouvoir être décrites seroit même superflu de ne faire que les passer en revue. Nons bornerons donc aux opérations par lesquelles on se procure ceux III. de ces mets si communs, et dont on ne se lasse presque jamais; sa-voir: le bouilli, le rôti, un ragoût, des bouillons, des jus ou coulis de viandes et de gélée.

Nous pouvons même réduire à deux principales ces diverses opérations: la cuisson des viandes par la voie sèche et la cuisson des viandes par la voie humide; mais avant de les y soumettre, il y a une sorte d'opération préliminaire dont il faut parler: elle se nomme mortification, et peut être comparée à la légère percussion, au moyen de laquelle on hâte après la cueillette des fruits, le moment de les manger. Elle consiste à leur faire perdre quelque gaz par une sorte de fermentation dont les degrés varient suivant l'espèce de viande, et suivant le goût de ceux qui doivent la manger.

Pour cet effet, on l'expose à l'air pendant un temps déterminé par la température de l'atmosphère. Quelquefois avant cette exposition, on la plonge dans de la saumure. Cette exposition à l'air, pour le bœuf, par exemple, doit durer quatre à cinq jours en hiver, deux ou trois

au printemps et en automue, et un jour en été.

Le gibier sur-tout a besoin d'être mortifié : trop frais, il est insipide; il n'est bon que lorsque la vapeur ou le fumet qui s'en exhale, a du

montant sans être désagréable.

Quand on a tué la volaille, il faut avoir soin d'enlever le canal întestinal, parce que déjà rempli de gaz hydrogène sulfuré, il pénétreroit le tissu de la chair par son séjour dans la cavité abdominale, hâteroit sa putréfaction, et communiqueroit à la viande une odeur désagréable.

Le but qu'on se propose en employant cette fermentation, avec la précaution de ne pas la pousser trop loin, est de rendre la viande plus savoureuse, et de la disposer à être plus aisément pénétrée par les sucs

gastriques.

C'est pour atteindre un but semblable que dans les substances végétales qui doivent nous servir d'aliment ou de boisson, nous développons un commencement de fermentation que nous avons également l'art d'arrêter à propos.

A la campagne, pour suppléer à la mortification de la volsile qu'on veut manger de suite, on lui fait boire du vinaigre avant de la

tuer. Elle en est beaucoup plus tendre.

#### Cuisson des Viandes par la voie sèche.

Il existe quatre manières de leur procurer cette cuisson.

1°. En les exposant sans eau à l'action du calorique dans un four, soit à nu, soit renfermées dans de la pâte de froment, de seigle ou d'orge.

2°. En les plaçant sur un gril posé sur des charbons ardens.

3°. En les faisant frire dans une poêle avec de la graisse ou de l'huile.

4°. En les mettant en morceaux assez considérables à une broche qui, en tournant devant le feu, présente leurs surfaces à son action, laquelle ne doit être, ni assez violente pour les brûler, ni assez prolongée pour les dessécher.

#### Cuisson des Viandes par la vois humide.

On désigne sous le nom de bouilli toute viande cuite dans l'eau au moyen d'une légère ébullition, sans autre assaisonnement qu'un peu de sel et quelquefois des légumes ou des racines potagères; et sous celui de bouillon, les décoctions des viandes qui, pendant leur cuisson dans l'eau, se sont chargées des parties gélatineuses, extractives et salines qu'elles contiennent.

On con soit sous la dénomination de jus, une espèce de bouillon plus rapproché que le bouillon ordinaire, tant parce qu'on a employé pour les préparer une plus grande quantité de viande, que parce que cette viande a non-seulement reçu une coction plus prolongée et une division plus considérable, mais encore une forte expression.

Les gelées sont une autre espèce de bouillon préparé avec des viandes plus muqueuses que celles qui fournissent le jus, que d'ailleurs on clarifie et on rapproche au point de se concréter par le repos et le refroidissement.

On appelle ragoûts toutes viandes cuites ou servies avec des liqueurs plus ou moins épaises, plus ou moins composées d'ingrédiens propres à en relever le goût et à leur donner plus d'agrément ou à ajouter à leurs qualités nutritives. Ces liqueurs portent le nom de sauce, de coulis; elles ont pour base des substances grasses, des acides régétaux, des sucs de viandes; et pour assaisonnement, le sel et des aromates ou indigènes ou exotiques.

On mange la chair de vache au lieu de celle de bœuf, mais la première est plus dure, plus maigre, et par conséquent plus sèche et plus fibreuse. Cependant les bouchers en vendent quelquefois pour du bœuf, même à Paris, où la plus grande partie de la viande qui s'y consomme est du bœuf; mais comme ils out soin de choisir des vaches jeunes et grasses, peu de personnes s'apperçoivent de la fraude, qui alors devient indifférente. La viande de vache a toujours plus de couleur, et le bouillon en est moins savoureux.

Une règle dont ne devroit jamais se départir quiconque fait cuire la viande par la voie sèche ou par la voie humide, c'est de ne pas employer un degré de chaleur trop considérable, sans quoi elle perd de sa couleur, de sa saveur, de ses facultés nutritives, et ne conserve plus qu'un caractère d'âcreté; un rôti, des côtelettes, un potage, un bouilli, un ragoût préparés lentement et à petit feu, ne sont mullement comparables aux mêmes mets qu'on obtieut en brusquant la cuisson.

## Préparation des bouillons.

Faites bouillir une livre de bœuf dans une livre d'eau, écumez, salez, conduisez ensuite le feu de manière que la liqueur ne fasse que frémir, et continuez-le jusqu'à ce que la viande soit suffisamment cuite. Si on a saisi le juste point de cuisson, la viande se trouvera très-succulente et elle sera très-tendre, sur-tout si, pour la manger, on la coupe dans son fil; le bouillon sera aussi très-savonreux.

Lorsqu'on emploie moitié moins de viande pour la même quantité d'eau, on a un bouillon léger, plus propre aux malades; mais en général, pour le préparer, il est essentiel de choisir la viande des jeunes animaux, parce que n'étant point aussi complètement animalisée, le bouillon qui en résulte passe moins vîte à la fermentation putride que celui des animaux adultes et formés.

Parmi les bouillons destinés aux malades, sont comptés ceux faits avec les os mis en pâte, après avoir déjà bouilli dans de l'eau seuls ou avec de la viande. Ceux de veau, de poulet, se préparent à la maison; quant à ceux de tortues, de vipères, de grenouilles, etc. ils exigent quelques soins, et ce sont les pharmaciens qui les préparent.

#### Des Bouillons pour potage.

Prenez la viande de bœuf la plus succulente, la culotte, par exemple: faites bouillir, dans poids égal d'eau de rivière; écumez et salez, ensuite ajoutez des racines et plantes potagères épluchées, et cuisez à petit feu comme pour le bouillon simple. Le bœuf, le mouton et le porc, font ordinairement la base des potages; mais on augmente souvent leur saveur et leurs qualités nutritives par l'addition des vieilles volailles ou ayec des purées de semences légumineuses; on les colors avec des racines qu'on grille ou ayec du caramel.

#### Des Jus de viande.

On les obtient par les mêmes procédés que les bouillons, excepté qu'au moyen d'une division plus considérable et d'une cuisson plus longue, on épuise davantage les viandes faites qui les fournissent particulièrement, qu'on les exprime pour avoir tout ce que l'eau a pu en dissoudre. Ainsi chargés d'une matière extractive plus abondante, les jus sont plus âcres, plus échauffans que les bouillons ordinaires.

#### Des Gelées.

Prenez un chapon découpé par quartiers, deux pieds de veau, un petit gigot de mouton: faites bouillir à petit feu dans une marmite d'étain fermant de manière à empêcher une trop grande évaporation; passez la décoction; laissez-la refroidir pour en séparer la graisse qui se rassemble à la surface et y devient concrète; clarifiez la liqueur avec des blancs d'œufs, après avoir ajouté une demi-livre de sucre; écumez; rapprochez-la au point convenable; coulez par un blanchet sur lequel vous aurez mis de la cannelle ou une autre substance aromatique. La liqueur refroidie se fige et prend l'état de gelée.

Cette gelée coupée par morceaux et mise dans un plat, le moindre mouvement qu'on lui imprime la rend tremblante; pressée dans les doigts, elle se fond, s'échappe, en y laissant une petite portion qui les rend collans.

Les os et la corne de cerf fournissent par le même procédé, mais par un feu plus prolongé, une gelée qui ne diffère de la précédente que parce qu'elle est dépourvue de substance extractive.

## Des Ragoûts.

Prenez deux poulets plumés, flamblés, épluchés, vidés, coupés ar quartiers, dégorgés dans de l'eau tiède et égouttés sur un tamis ; ettez-les, ainsi que les abattis, dans une casserole avec du lard', du surre, du persil et de la ciboule hachés, du laurier, du thym, des ous de girofle et des champignons : cuisez, et lorsque le ragoût est ét à être servi, ajoutez trois jaunes d'œufs délayés avec un peu de n blanc ou du verjus pour liaison.

Les différens procédés imaginés pour cuire les viandes, présentent

s phénomènes suivans :

1°. Les quatre premiers moyens de leur administrer le calorique, terminent les liqueurs qu'elles contiennent à se raréfier, à réagir

r les solides et à en opérer le ramollissement.

2°. L'évaporation que ce calorique sembleroit devoir occasionner, tempêchée en grande partie, tant par la graisse dont on couvre ou nt on arrose leur surface, que par la solidité que les viandes quièrent à l'extérieur lors de la première impression de la chaleur. 5°. Cette action du calorique qui durcit et rissole leur surface, alte aussi daus la matière extractive une saveur de sucre ou de camel très-sensible, malgré l'âcreté, l'amertume et la salure qui accompagnent.

4°. Dans la confection des bouillons, des jus, des gelées, le caloque coagule d'abord l'albumine; il la sépare sous forme d'écume, aide ensuite l'eau à dissoudre la substance gélatineuse plus abonte dans les jeunes animaux que dans les vieux, puis la substance dractive qui communique aux bouillons la couleur qu'on leur re-

arque.

b°. Pour avoir un excellent bouilli, pour rendre le tisse de la unde plus tendre, plus facile à digérer et plus nourrissant, le eilleur secret, c'est de le cuire à un feu très-modéré; et pour le ouver plus délicieux, il faut non-seulement le couper dans son fil, ais encore manger de préférence la chair la plus voisine des os.

6°. Le calorique développe dans toutes ces viandes une odeur riticulière, cette odeur qui n'est qu'une modification de celle qui side dans une des humeurs de chaque animal vivant, et qui, sans re très-sensible pour les hommes, excepté dans le muse, la civette, bouc, le castor, etc. frappe cependant l'odorat du chien, de maière à lui faire reconnoître son maître, ainsi que le gibier qu'il pursuit.

7°. Parmi les assaisonnemens prodigués dans les ragoûts, il en est alimentaires, comme le beurre, la crême, l'huile, le sucre, etc. en est d'irritans, d'incendiaires, comme les aromates. Ceux-ci ent plus propres à exciter la gourmandise qu'à contenter l'appétit sis quelquefois ils sont très-utiles pour corriger ou masquer les déuits de certains alimens et en rendre la digestion plus facile. C'est usi que d'un bouillon d'os, qui n'est qu'une dissolution de collerte sans goût, sans couleur et sans odeur, M. Cadet de Vaux parient, par l'addition d'une certaine quantité de légumes, d'un oignon

grillé et piqué de girosse, de sucre brûlé ou d'ûne croûte de pain rôti, à préparer un potage à-peu-près aussi savoureux, aussi coloré, aussi odorant que celui fait avec le bouillon de la viande des animaux adultes.

## Dangers à éviter dans la préparation des Viandes.

Avant qu'on s'avisât de cuire de la viande enfermée dans de la pâte qui, grossière d'abord, est maintenant délicate, on les mettoit dans des pots vernissés de différentes formes, qu'on couvroit, qu'on lattoit et qu'on plaçoit ou dans un four ou sur un feu étouffé. Puis, la viande étant cuite, on la conservoit dans ces mêmes pots jusqu'à ce qu'elle fût consommée pour les besoins des habitans de la maison.

Cette pratique étoit dangcreuse, en ce que la graisse de la viande agissoit sur le vernis, dissolvoit l'oxide de plomb dont il étoit composé, et devenoit un poison d'autant plus actif, qu'elle séjournoit plus long-temps dans le pot.

Ceux qui tiendroient encore à ce mauvais mode de conservation,

ne doivent pas balancer de l'abandonner.

La viande peut devenir insalubre par les combustibles qui la cuisent, ou à la fumée desquels on l'expose pour être séchée ou boucannée.

On a remarqué que le bois de garou, par exemple, lui communiquoit une propriété délétère, et on sait que le pain cuit dans un four chauffé avec des treillages peints avec des oxides de plomb ou de cuivre, a considérablement nui à la santé de ceux qui en ont mangé.

Il n'est que trop ordinaire, sur-tout dans les villes très-peuplées, de mettre en vente la viande d'animaux morts de maladies contagieuses; mais, comme l'usage de cette viande pourroit entraîner des inconvéniens, la police doit veiller avec soin pour les prévenir. A la vérité, il convient aussi de l'éclairer sur ce point de salubrité publique.

On ne seroit pas fondé à regarder comme dangereux l'usage de la viande d'animaux morts subitement par une cause quelconque, ou qu'on tue quand il leur est arrivé quelque accident ou qu'ils sont affectés d'une maladie inflammatoire, parce que la chair ne semble participer en rien de leurs affections; qu'il n'y a alors que les viercres dans lesquels a été le foyer du mal, qui pourroient être suivis d'inconvéniens dans leur emploi comme nourriture.

Quand le prix de la viande est à un taux très-élevé, on est moins scrupuleux sur le choix des bêtes à tuer et sur l'emploi de celles qui sont mortes; mais des recherches très-multipliées, faites par des médecins chez les indigens qui font habituellement une grande consommation de basse viande, à cause du bon marché, n'ont fait rien connoître qu'on pût raisonnablement attribuer à cet aliment. Plusieurs, au contrairé, ont cité des exemples qui tendoient à prouver l'innocuité de cette viande.

Les maladies chroniques, telles que la pourriture dans le mouton, la pometière ou la phthisie pulmonaire dans les vaches, la ladrerie

VIB

250

ns le cochon, ne paroissent pas non plus avoir d'influence marée sur la qualité de la viande; on remarque seulement que quand s maladies sont parvenues à un certain période, la chair est décorée, fade, gélatineuse, passant plus facilement à la décomposition, moins susceptible par conséquent d'être conservée; mais il n'existe cune expérience positive qui atteste qu'elle a produit de mauvais lets dans son usage.

On trouve dans les Annales des Facultés de Médecine, consultées ar leurs gouvernemens respectifs sur les effets de la viande proveunt d'animaux tués à cause de la maladie épizootique, une multide de faits qui inspirent à cet égard la plus grande sécurité. Je me spensorai de les citer, pour arriver à des événemens qui se sont pour

nsi dire passés sous nos yeux.

Dans l'instruction publiée sur la maladie inflammatoire épizooque qui a régné en 1795, MM. Huzard et Desplas, après avoir étali que cette maladie n'étoit pas contagieuse des animaux à l'homme; ne la viande de ceux tués ou morts n'avoit incommodé en aucune anière les ouvriers qui en avoient mangé, ils ajouteut que, dans souvertures nombreuses qu'ils ont faites de ces animaux, la viande sur a para toujours fort saine; qu'ils n'ont trouvé d'autres traces c la maladie que dans la poitrine, le foie, le bas-ventre et l'arrièreouche. Mais nous ne poursuivrons pas plus loin l'examen de cette nestion, étrangère en quelque sorte à celle que nous venons d'enviager dans cet article. (PARM.)

VIANDIS (vénerie). C'est la pâture des bêtes fauves. On lit qu'un cerf va viander, lorsqu'il va pâturer pendant la nuit dans les terres ensemencées qui, en terme de vénerie, e nomment gagnages. (S.)

VIBRION, Vibrio, genre de vers polypes amorphes, ui renferme des animalcules très-simples, cylindriques et ongs.

Ce genre ne peut être confondu avec aucun autre de la classe des Microscoriques. Une des espèces qui le composent est fort célèbre par les observations auxquelles elle a donné lieu. C'est le vibrion anguille, cause première de la maladie du blé appelée rachitisme, et dont il a été parlé en détail à l'article des Animalcules infusoires. (Voyez ce mot.) Une autre, le vibrion vinaigre, est assez grosse pour être observée à la vue simple. Une troisième, le vibrion porte-pieu, présente une particularité remarquable : il est semblable à un pieu; les individus se tiennent tonjours unis aux autres individus, tantôt par toute leur longueur, tantôt par leur extrémité seulement, tantôt enfin par tous les points intermédiaires. On peut voir, dans Müller, la figure de quelques-unes de ces positions.

Les monvemens des vibrions, en général, sont ou circu-

laires, ou tremblans, suivant les espèces, dont on connoît une trentaine, parmi lesquelles les plus dignes d'attention ou les plus communes, sont:

Le Vibrion anguille, qui est filiforme, égal, peu flexible, et dont l'extrémité postérieure est atténuée. Il est figuré pl. 4, fig. 16-26 de l'Encyclopédie méthodique, partie des Vers. On le trouve dans l'eau douce et salée, le vinaigre, les infusions de farine et le blé rachitique. Il se peut que plusieurs espèces soient ici confondues; mais elles conviennent par le caractère de manière à ne pouvoir être séparées.

Le Vierion Baguette est linéaire, égal, et a l'extrémité tronquée. Il est figuré dans l'Encyclopédie, pl. 3, fig. 4, et

se trouve dans l'eau gardée long-temps.

Le Vierion serpent est filiforme, tourné en spirale obtuse. Il est figuré dans l'Encyclopédie, pl. 3, fig. 9. Il se trouve dans l'eau des rivières.

Le Vibrion porte-rieu est jaunâtre, linéaire, et forme plusieurs figures par sa réunion avec d'autres individus. Il se trouve dans l'intérieur de l'ulve dilatée. Il est figuré pl. 3, fig. 16-20 de l'Encyclopédie méthodique.

Le Vibrion Marteau est linéaire, et est terminé à la base par un globule et au sommet par une traverse. Il est figuré pl. 4, fig. 7 de l'*Encyclopédie*, et se trouve dans l'eau de

puits.

Le Vierton jars est elliptique, a le cou long, et un tubercule sur le dos. Il est figuré dans l'*Encyclopédie*, pl. 5, fig. 7 et 11. Il se trouve dans les eaux où croît la *lenticule*.

Le Vibrion intermédiaire est membraneux; son extrémité antérieure est rétrécie, et la postérieure un peu aiguë. Il est figuré dans l'*Encyclopédie*, pl. 5, fig. 19 et 20. Il se trouve dans l'infusion de l'ulve linze.

Le Vibrion nacelle est ovale, bombé, terminé en avant par un cou court et diaphane. Il est figuré dans l'*Encyclo*pédie, pl. 6, fig. 27. Il se trouve dans les eaux stagnantes. (B.)

VICE-AMIRAL, coquille du genre cone, qui a été figurée par Dargenville, Supplément, pl. 1, lettre K, et qui vient de la mer des Indes. (Voy. au mot Cône.) On appelle encore de ce nom deux autres coquilles du même genre, figurées pl. 12, lettre H du même ouvrage, et pl. 1, lettre L du Supplément. (B.)

VICICILIN. C'est ainsi que Gomara désigne l'oiseaumouche dans son Histoire générale des Indes. Voy. OISEAU-MOUCHE. (S.) VICOGNE. Voyez VIGOGNE. (S.)

VICUNA, nom que la vigogne porte au Pérou. (S.) VIDECOQ, est, dans Belon, la BÉCASSE. Veyez ce mot.

(VIEILL.)

VIE. Quelle est cette puissance inconnue dans son esice, qui organise, qui meut, qui répare et perpétue les nombrables créatures qui peuplent la terre et qui enlissent les différens domaines de la nature? C'est la vie, être fugitif que nous n'appercevons que dans ses effets. nous ne pouvons pas imiter, qui fuit sous le scalpel cuux, et qui échappe même à l'œil attentif de la pensée. cesse l'empire de la matière ; ici le naturaliste qui conaple la structure des productions organisées, qui rasable leurs cadavres immobiles dans son cabinet, on son bier, qui ne voit rien que des figures inanimées, des pris que le temps dissout lentement, ne peut admirer les ises profondes qui ont été les semences de leur vie, de leur anisation, de leurs habitudes, et de tout ce qui les disgue des masses informes de la terre. Ce n'est point l'étude la conformation bizarre de certains animaux, des formes ltipliées des plantes, ni même ces brillantes apparences être créés, qui fait la véritable science; c'est la connoisce de la vie et des mœurs, des allures, des mouvemens, de stinct et de l'amour, de la nutrition et des diverses foncns des productions organisées, qui est la véritable base l'histoire naturelle. Voilà la science sublime qui ne s'apend ni dans les cabinets et les magasins où sont entassés êtres morts, dégradés, insensibles, ni même dans les lis; voilà celle qui charme le contemplateur, de la plus re et la plus douce volupté qui puisse entrer dans le cœur l'homme simple. Qu'importent ces brillans amas de cares empaillés, ces postures forcées, cette froide et insigniite immobilité qu'on va visiter dans les Musées? Ce n'est ainsi qu'est la nature? Est-on bien avancé pour contre la configuration extérieure d'un animal rare, d'une nte curieuse? Quel fruit, quelle conséquence en tireran? Comment devinerez-vous les usages merveilleux de organe grossier que vous daignez regarder à peine? Les lets brillans des ailes d'un papillon, les vives couleurs d'un au, l'émail des fleurs, éblouissent la vue sans pénétrer ne, sans la nourrir de ces grandes et ravissantes vérités on trouve dans la contemplation des êtres vivans. C'est la seule étude digne d'une ame noble et sensée ; c'est ainsi il est beau de s'élever, par de hautes conceptions, aux stères les plus profonds de la nature, et à cet Etre des

êtres dont la main toute-puissante verse sur le monde des

trésors inépuisables de vie et de perfection.

Nous avons dit ci-devant, à l'article des Corps organisés (qu'il est bon de consulter), que les seuls animaux et végétaux étoient pourvus de la vie, et qu'elle n'existoit jamais sans l'organisation. Ces deux manières d'être sont constamment simultanées, et lorsqu'on les sépare, elles se détruisent aussi-tôt d'elles-mêmes. C'est donc dans l'ensemble de l'organisation que réside la vie; car si l'on sépare un membre, une portion d'un individu vivant, cette partie cesse de vivre, elle ne participe plus à l'ensemble vital. Voilà la raison de l'individualité des êtres animés.

On ne peut pas refuser la prérogative de la vie aux plantes, car elles en ont une véritable, puisqu'elles sont organisées, qu'elles se nourrissent, s'accroissent, se perpétuent et meurent. Comment pourroit-on mourir, en effet, si l'on n'avoit pas de vie?

Mais qu'est-ce que la vie? Quel est ce principe qui anime les êtres organisés? Est-ce une espèce d'ame? Oui, sans doute, la vie ou l'ame physique est la même chose dans la plante comme dans l'animal. Le vulgaire se représente l'ame ou le principe vital du corps organisé sous la forme d'un corps, tandis que ce n'est en effet qu'un ensemble de fonctions et de forces. Dira-t-on, par exemple, que la force qui fait tomber cette pierre, est un corps particulier qui l'attire vers le centre de la terre? Non, ce n'est que l'action d'une loi de la nature. Il en est de même de la vie; elle n'est que le résultat des fonctions dont la nature a chargé chaque créature organisée.

Cependant, nous ne connoissons que le produit des fonctions vitales, sans pouvoir pénétrer l'essence même de la force qui les met en jeu, et cette force se mêle à toutes les actions des corps organisés, de telle sorte qu'elles en sont sans cesse modifiées. Bien différentes des matières brutes, les productions animées suivent des loix particulières de mouvement, et leur état n'est jamais invariable et régulier comme dans les premières. Tant qu'un être vit, il marche sans cesse vers sa destruction; il s'accroît, il diminue, il # nourrit, se répare, se renouvelle, se reproduit et périt. Il change sans cesser d'être le même, et cette vie qui le maintient, qui le conserve, finit et l'abandonne à la mort. A peine la vie a-t-elle quitté le corps, que celui-ci se corrompt, se putréfie, se sépare en molécules qui vont nourrir de nouveaux corps vivans. C'est ainsi que la matière organisée circule d'êtres en êtres; qu'après avoir servi à un principe

VIE

l, elle retourne à un autre, et passe incessamment de la rt à la vie. Nous sommes donc des foyers, des centres mentanés de matière organique, des ombres passagères, figures fugitives d'un même moule; nous rassemblons un ant des molécules organisées pour les disperser ensuite, a nature immobile et éternelle nous voit passer comme nuages légers que les vents transportent au loin dans le ne des airs, tantôt rassemblés, et bientôt écartés pour jours.

La vie peut être passive et cachée dans un être, par mple dans les graines des plantes, avant leur germinan, dans les œufs des oiseaux, des reptiles, des insectes, es la plante et l'animal engourdis par le froid de l'hiver. ors il n'existe pas de mouvement sensible; il y a une interction, un sommeil profond; l'organisation n'est point erée; c'est, pour ainsi dire, une horloge dont le ressort est pas tendu, mais qui peut se remonter d'elle-même

is des circonstances favorables.

Au contraire, la vie active déploie sans relâche tous ses sorts; elle met en jeu les solides et les fluides qui coment tout corps organisé. Ceux-ci n'entrent en mouvement e par l'action des solides qui reçoivent plus immédiatent l'impulsion vitale; car la vie exige un mouvement ntinuel, soit de réparation, soit de destruction, ou plutôt essimilation et d'excrétion. Pour cet objet, il y a des huurs qui sont les agens perpétuels de ces deux grandes actions organiques; et comme il existe deux ordres d'actions, il s'ensuit qu'il y a deux genres principaux d'huurs, 1°. celles qui servent à l'assimilation, et 2°. celles i sont excrétées. Les premières réparent les organes qui détruisent, et les secondes rejettent, repoussent au-dehors molécules usées des organes. Les unes sont donc des nistres de vie, et les autres des ministres de mort.

Les humeurs vivifiantes possèdent nécessairement les éléens de la vie, puisqu'elles la sustentent ou même la reproisent. Comment la liqueur séminale ne contiendroit-elle s des principes de vie, puisqu'elle la donne à un nouvel e? Comment le sang qui renouvelle des organes vieillis, i ranime les membres mourans, n'auroit-il pas des germes vie? Tout est animé dans un corps plein de vie; chaque rtie est donée de sa portion d'ame pour exécuter ses foncons; chacune forme un enchaînement, un système dépenent de l'ensemble; chaque organe a sa vitalité propre, sa atrition, son assimilation, son excrétion, subordonnées tout, comme dans un état bien constitué chaque homme a ses droits propres, mais unis aux droits communs de la nation, et les uns ne peuvent exister indépendamment des autres.

Les humeurs inanimées d'un corps animé sont incessamment rejetées au-dehors, comme le mucus du nez, l'urine, la matière de la transpiration pulmonaire ou cutanée dans les animaux, et la transpiration par les feuilles, les écorces, les glandes et les poils dans les plantes. Ce qui est inanimé ne reste point dans le système vivant : la vie est incompatible avec la mort.

En général, la vie éprouve de continuelles variations. Elle en a trois générales : la première est la jeunesse, pendant laquelle elle est foible, mais augmente chaque jour; la deuxième est l'âge fait, qui est le temps de la plus grande activité vitale; et la troisième est l'état de vieillesse, qui est un affoiblissement graduel de la vie. Ces variations existent successivement dans tous les corps organisés; mais il en est d'autres purement individuelles qui dépendent du sexe, des tempéramens ou constitutions, et des maladies. Tous ces changemens dans la force et la durée de la vie, n'empêchent jamais l'action des causes générales qui font vivre et mourir toute créature animée.

On peut partager la vie des êtres organisés suivant la généralité des fonctions qu'elle exerce. C'est ainsi que plus une fonction vitale sera répandue dans le système des corps animés, plus elle sera essentielle et fondamentale pour leur existence. Il est évident, par exemple, que la vis intellectuelle n'est pas indispensable aux êtres organisés, puisqu'il n'y a que quelques espèces, et sur-tout l'homme, qui en soient pourvus. Tout le reste des productions animées qui en est privé, n'en existe pas moins parfaitement, et les hommes idiols n'ont pas une force vitale moins énergique que les hommes du plus grand génie et de la plus sublime raison.

De même la vie sensitive ou animale n'est pas essentiellement nécessaire aux êtres, puisque les plantes vivent sans en être douées, et les animaux eux-mêmes ne jouissent de cette vie sensitive que par intervalles. C'est ainsi que l'animal qui dort n'a plus la vie sensitive; il ne jouit pas actuellement de sa sensibilité, il n'a plus de relations avec les êtres qui l'entourent, il ne sent plus. La sensation n'est donc pas l'essence de la vie fondamentale et universelle.

Quelle est donc cette vie primitive? C'est la vie de végétation; la seule qui préside à l'organisation, à l'assimilation, VIE

reproduction. En effet, toute plante, tout animal, quels is soient, tout être organisé enfin jouit de cette vie végéve, et en exerce toutes les fonctions. Depuis l'homme u'au polype, depuis l'arbre jusqu'à la moisissure, tout rempli de ce principe vital qui suffit pour engendrer,

miser, accroître et renouveler les êtres.

a vie végétative se partage en deux ordres de fonctions: premières ont rapport avec la génération, et les secondes la nutrition, de sorte que la vie végétative est un mége de la vie générative et de la vie nutritive; celle-ci ne t qu'à l'individu, l'autre appartient à l'espèce entière et mmortalité. La vie générative est donc l'élément radical autres fonctions vitales, puisqu'elle est la commune rce de l'existence de tous les êtres. Aucun corps organisé ciste que par l'acte de la reproduction d'un corps semole. Tout quadrupède, tout oiseau, tout reptile, poisson, lusque, tout insecte, ver, zoophyte, enfin toute plante, uis le chêne jusqu'à la truffe et au lichen, sont engendrés res semblables à eux. C'est une vérité confirmée aujourui par toutes les observations faites sur la nature vivante. ument un corps pourvu d'organes si ingénieusement conmés, seroit-il le résultat du hasard aveugle et de la désorisation? Comment la vie, l'instinct, le sentiment, sortient-ils du sein de la mort? A quoi serviroient des organes génération dans les êtres qu'on croit engendrés par la ruption? Il ne faut qu'un peu de bon sens pour voir te l'absurdité de ceux qui supposent la génération par ruption; on trouvera la plus entière conviction du conire dans les observations de Rédi, Swammerdam, Réauir, Spallanzani, Bonnet, O. F. Müller, &c. Il suffit de e ici que les insectes qu'on voit éclore dans la viande urrie, le fromage, &c. sont produits par les œufs des ouches déposés par elles dans ces matières, afin que le ver la larve qui sort de ces œufs y trouve son aliment, et isse enfin se transformer en mouche semblable à celle i l'a produite.

Puisque tout corps organisé reçoit la vie et l'organisant de ses pères, et qu'il les transmet à ses descendans, xistence ne lui appartient pas en propre; il n'en est, ur ainsi dire, que le dépositaire, l'usufruitier. La vie donc du domaine de l'espèce, non de l'individu qui reçoit par la génération, et cette fonction étant univerlle dans les corps organisés, est la source de leur existence, me paroît donc naturel de la regarder comme l'essence de vie. Ainsi la génération, c'est-à-dire, cet amour univer-

sel qui produit l'organisation de tous les êtres de la nature. est l'essence de la vie elle-même. Nous naissons par l'amour; c'est par l'amour que nous donnons l'être; c'est lui qui allume le flambeau de notre vie; elle est l'amour même. N'est-ce pas dans l'âge de l'amour ou de la génération que nous avons le plus de forces, de vigueur, d'énergie et de vitalité? Et quand nous ne sommes plus capables d'engendrer, c'est-à-dire d'aimer, nous tombons dans l'anéantisement de la mort. C'est pour cette cause que les excès dans l'acte de la génération, épuisent tant les sources de notre vie, et nous causent souvent la mort, parce que c'est la substance même de notre vie que nous communiquons par la génération, et plus nous en donnons, moins il nous en doit rester. Cette remarque est applicable à tous les animaux et à toutes les plantes. Les reproductions qui se font de bouture ou par division, comme chez les zoophytes et plusieurs végétaux, ne sont que la même loi de génération, dont le mode est changé suivant la constitution particulière de chaque être organisé.

Il ne faut pas penser que cette fonction de vitalité générative ne réside que dans les organes de la reproduction; au contraire, elle est enracinée dans le sein des plus importans viscères de l'être animé; car la castration peut ôter à un animal, à une plante, la faculté de se reproduire, sans leur ôter le principe de leur vie générative qu'ils ont reçue de leurs pères; à la vérité, cette sorte de mutilation dégrade excessivement ces êtres, et souvent leur cause la mort; mais l'effet qu'elle produit est communément local, de sorte qu'on n'en peut rien conclure contre le principe que nous avons

établi.

Cependant cette vitalité organisatrice ou générative ne peut demeurer inactive; elle a besoin d'organiser. Il est donc nécessaire qu'un nouveau genre de fonctions lui apporte des corps étrangers, pour les assimiler à la nature de chaque organe; c'est l'ouvrage de la vie nutritive qui est toujours simultanée à la vie primitive, qui la soutient constamment, et qui semble n'en être qu'une dépendance, une véritable émanation. Cette vie nutritive choisit les substances capables d'alimenter, c'est-à-dire susceptibles de s'organiser, et rejette toutes les autres. Ce choix est l'une des plus admirables facultés de l'être vivant; car la plante sait, de même que l'animal, prendre ce qui lui convient, et rejeter ce qui lui est nuisible. Par exemple, ses racines ne pompent point certaines liqueurs dans lesquelles on les trempe, tandis qu'elles sucent avidement des sucs plus appropriés à leur nature, ou riches en molé-

V I E 247

s nutritives ; il seroit impossible de rendre raison de cette dilection inconnue, par des causes purement mécaniques; est donc forcé de recourir à la puissance de l'instinct, qui st autre chose qu'une sorte de faim dirigée et éclairée par ganisation. Tous les penchans ou les appétits naturels des s animés émanent du principe élémentaire de la vie, et t au nombre de trois. Le premier, duquel dépendent les x autres, est l'amour de soi, non pas ce penchant inteluel et moral de l'ame qui se repaît de vanités ou des illuis de l'orgueil, mais cet instinct physique qui cherche bien-être et sa propre conservation, qui fuit ce qui blesse. s'oppose à la destruction de chaque individu végétal et mal. Le second est l'amour, c'est-à-dire ce desir général, e tendance commune de tout être pour sa propagation ou nultiplication, effet universel de toute matière vivante. fin, le troisième est la faim ou le desir de réparer ses pertes tinuelles par la nutrition. Nous trouvons dans tous les ps organisés ces trois sortes d'appétits qui tirent leur orie de la même source, qui est la vie; sans eux, elle ne pourexister; ce sont ses soutiens, ou pour mieux dire ses

Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit aux ares corps organisés et alimens sur la nutrition et sur les maes alimentaires, car chacun de ces objets est traité en son 1. Nous rappellerons seulement que la même force qui vivre, est celle qui transforme une matière hétérogène en anes vivans, et qu'il n'y a point de véritable aliment hors substances organisées. Nous ferons seulement remarquer que les deux fonctions de la vie végétative, que nous avons ignées sous le titre de vies secondaires, ayant rapport 1º. à ganisation (vie générative); 2°. à l'assimilation (vie nutrie), nous remarquerons, dis-je, que ces fonctions sont uniselles dans les corps vivans et exclusives à eux seuls, de te qu'elles sont le fondement même de leur existence. is comme elles se perpétuent par la propagation, elles se intrent indépendantes des individus, et ne paroissent être effet que des loix générales de la nature, qui changent sans se la matière organisée, qui la moulent pour la détruire a reconstruire, sans s'attacher à l'individu, loix qui tendent mmortaliser les espèces, seul objet digne de la sollicitude de

Après cette vie universelle et fondamentale, existent des s sur-ajoutées qui sont seulement partielles dans le systême s corps organisés, et qui n'ont même qu'une durée interttente et des forces irrégulières. Ces vies plus extérieures et moins radicales ne se trouvent dans aucun des végétaux, mais elles sont uniquement affectées aux animaux et servent de caractères pour séparer ces deux grandes branches des êtres organisés; ce sont donc des vies seulement animales. En effet, nous avons nommé vie végétative la vie radicale de toute organisation divisée en deux fonctions qui se trouvent dans chaque être vivant sans exception; nous appellerons vie sensitive celle qui distingue les corps des animaux, parce que, si la première sert à faire végéter ou organiser les êtres, la seconde est uniquement destinée à leur donner la sensibilité, caractère principal du règne animal.

La vie sensitive ou animale est ainsi celle qui donne aux êtres la perception des objets qui les environnent, qui produit chez eux les phénomènes du mouvement, et par conséquent de la volonté; car il est évident que pour agir ou se mouvoir, il faut vouloir quelque chose, puisqu'il est impossible de supposer qu'on veuille se mouvoir sans quelque raison déterminante. Or, pour vouloir, il faut nécessairement connoître, et il n'y a point de connoissance sans la perception; mais cette dernière est le seul résultat de la sensibilité. On appercoit donc ici la chaîne de gradation qui lie tous ces objets à l'action de la vie sensitive ou nerveuse. Ce sont en effet les nerfs seuls qui sont le fondement de cette vie, aussi se trouvent-ils uniquement dans le règne animal. La vie sensitive a ses momens d'interruption et de repos; elle n'est pas toujours en action comme la vie végétative, mais elle se lasse et s'use, de manière qu'elle a besoin d'un temps d'inaction pour se réparer, sans que la vie végétative cesse ses fonctions. Voilà la cause du sommeil et du repos des animaux. Leur vie sensitive dort et se répare à loisir.

Quelques animaux d'une organisation très-compliquée, tels que l'homme, plusieurs quadrupèdes et oiseaux, ont leur vie sensitive plus parfaite que tous les autres, de sorte qu'elle n'est pas seulement physique, mais s'étend aussi dans l'empire du moral et dans un ordre de sensations et d'idées, plus vastes, plus générales, plus abstraites. Voilà le domaine de la raison ou la vie intellectuelle qui tire notre existence du simple rang de la brute pour la rendre en quelque manière rivale de la nature, digne d'admirer, de comprendre ses sublimes ouvrages. C'est elle seule qui nous a conquis le sceptre du monde.

En général, la vie fondamentale est la plus durable, car elle n'abandonne jamais les êtres sans qu'ils périssent; mais sa durée naturelle est proportionnée à son accroissement; si, plus un être s'accroît promptement, plus sa vie sera

La vie sensitive se développe posiérieurement à la vie vétative, et s'accroît depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte
l'animal, puis décroît et meurt avant la vie vegétative. La
intellectuelle est la moins durable de toutes, car elle ne
montre à son plus haut période que dans la plus grande
ce des autres vies; elle naît tard et périt promptement.
est ainsi que plus une vie est générale dans le système des
rps organisés, plus elle est durable. D'ailleurs, la vie vétative paroît être en égale quantité dans tous les êtres, prortionnellement à leur masse; elle existe spécialement aussi
ns chaque organe, et universellement dans l'ensemble.
I effet, chaque organe a sa quantité de vie, qu'il tient du
ntre vital ou de l'ensemble; mais ce centre domine sur les
alités partielles de chaque organe des créatures animées, de
lime que celles-ci influent sur la vitalité du centre.

L'objet le plus admirable dans l'examen de la vie, est cette évoyance étonnante qu'elle montre dans tous ses besoins, ns ses affections, sa reproduction, son instinct, ses faltés organisatrices et ses maladies. Toujours elle cherche son lité, son bien, son unique avantage par des moyens innieux et cachés, par une intelligence supérieure à notre ble jugement. Voilà la principale raison qui nous force à connoître dans l'univers une profonde et sage Providence i gouverne tout ce qui existe, et qui préside à la forman, à la vie et à la destruction de tous les êtres. Voyez les icles Corps organisés, Nature, Animal, Sensibilité,

NÉRATION, ALIMENT, MORT, &c. (V.)

VIEILLARD ou SINGE VIEILLARD, est la mône, pèce de guenon commune dans la Mauritanie et les climats plus chauds de l'Asie. C'est la simia mona de Linnæus. singe est d'un caractère fort doux et docile, quoique vif; est tres-caressant, et supporte assez facilement la tempéure froide de nos contrées. (Voyez Mône et Singe.) Il y autres espèces qui ont aussi l'air de vieillards, comme la ne, laquelle a une barbe grise et une sorte de chevelure inche sur la tête, de même que les hommes d'âge ; tel est lis vando (simia veter Linn.); mais celui-ci a la barbe noire. (V.) VIEILLARD A AILES ROUSSES (Cuculus Americanus th. , pl. imp. en coul. de mon Hist. des Oiseaux de l'Am. ot., genre Coucou, de l'ordre des Pies. Voyez ces mots.). loique Montbeillard ait donné cet oiseau pour une variélé coucou dit le vieillard, on ne peut disconvenir, d'après sa lle, ses habitudes, et même son plumage, qu'il ne soit d'une XXIII.

espèce très-distincte. Ce coucou qui, pendant toute la belle saison, habite les Etats-Unis, se plaît dans les bois les plus épais et les plus sombres. Cependant il s'approche et fréquente les vergers dans la maturité des fruits, sur-tout de ceux à noyaux, comme cerises, merises, &c. dont il se nourrit alors, ainsi que de diverses baies molles; à leur défaut il vit d'insectes. Nous avons vu que le vieillard ne fuit point à l'approche de l'homme; celui-ci, au contraire, le redoute et l'évite en se cachant entre les branchés les plus feuillées. Son nid est composé de rameaux et de racines, et sa ponte de quatre œuss d'un blanc bleuâtre.

Longueur, neuf pouces huit lignes; bec brun en dessus et à la pointe, jaunâtre en dessous; sommet de la tête et parties supérieures du corps gris, à reflets verdâtres, roux et bleuâtres; bord des tiges des grandes pennes alaires d'une teinte cannelle; pennes intermédiaires de la queue pareilles au dos; toutes les autres noires, bordées de gris et terminées de blanc; dessous du corps d'un joli gris blanc; pieds noirs. Il n'y a point de

différence entre le mâle et la femelle.

Le PETIT VIEILLARD (Cuculus seniculus Lath.; Cucul minor Linn., éd. 13, pl. enl., nº 813.). Le collaborateur de Buffon a encore donné cet oiseau pour une variété du coucou dit le vieillard; mais on s'est assuré depuis que c'est une espèce particulière. Il a le dessus du corps et des ailes d'un gris cendré léger; une bande longitudinale d'un gris plus foncé part du coin de l'œil et s'étend sur les tempes; le dessous du corps et des ailes est jaune; les pennes de la queue, à l'exception des deux du milieu colorées de gris, sont bleuâtres en dessus et en dessous, et terminées de blanc; les pieds noi-râtres.

Les teintes de la femelle sont plus claires; la gorge et le haut de la poitrine sont de couleur blanche. (VIRILL.)

VIEILLE MEUTE (vénerie.), premier relais de chiens courans, que l'on fait donner après les chiens de meute. (S.)

VIELLE, nom spécifique d'un poisson du genre Ba-LISTE. Voyez ce mot.

A l'embouchure de la Seine, le LABRE NEUSTRIEN est appelé grande vielle. Voy. au mot LABRE. (B.)

VIELLE RIDÉE, nom que les marchands donnentàune coquille du genre des vénus, qui est figurée pl. 21, lettre B de la Conchytiologie de Dargenville. C'est la vénus paphis. On donne aussi ce nom à la vénus disère. Voyez au mot Vénus. (B.)

VIELLEUR, nom donné à une espèce de cigale (tetti-

nia tibuen Fab.), parce que le bruit qu'elle fait résonner ite le son d'une vielle. Voy. mademoiselle Mérian, Insectes Surinam. (L.)

VIERGE. On a donné ce nom au sixième signe du zoque. Cette constellation renserme quarante-cinq étoiles narquables; savoir, une de la première grandeur, cinq la troisième, six de la quatrième, onze de la cinquième, vingt-deux de la sixième. Voyez Constellation. (Lib.)

VIEUSSEUXIE, Vieusseuxia, genre de plantes de la indrie monogynie et de la famille des iridées, d'abord inué par Delaroche, et depuis fixé par Décandolle, nº 74 Bulletin des Sciences, par la Société philomatique.

Ce genre ne differe des Înis (Voyez ce mot.) que parce que étamines sont monadelphes. La corolle des espèces qui le apposent, et qui jusqu'à présent ont fait partie des iris, est solument dépourvue de tube, et a les divisions très-prodes, et alternativement grandes et petites. Les premières, i sont extérieures, ont une tache colorée à leur base. Le le est terminé par trois stigmates pétaliformes. Chaque nte ne porte qu'une ou deux fleurs et un petit nombre de illes.

Décandolle rapporte sept espèces à ce genre, toutes, epté une, propres au Cap de Bonne-Espérance. La plus éressante à connoître, et en même temps la plus commune as nos jardins de botanique, est la vieusseuxie fugace, a les découpures intérieures de la corolle linéaires, les érieures sans barbes, et les stigmates plus grands que les mines. C'est la morée fugace de Jacquin; l'iris comestible Linn. Voyez au mot l'ais. (B.)

VIEUX-OING, graisse de cochon qui n'est pas fondue; la bat sur un billot avec une masse de bois, jusqu'à ce elle puisse se pétrir; on en fait des pains, que l'on envepe de vessie de cochon, et que l'on conserve dans un lieu is. Le vieux - oing sert à graisser les essieux des voies. (S.)

VIF-ARGENT. Voy. MERCURE. (PAT.)

VIGILANT DU BRÉSIL, dénomination sous laquelle n montroit, à Paris, un raton, en 1776. Voyez RAN. (S.)

VIGNE. La connoissance de cet arbrisseau sarmenteux, ginaire de Perse, remonte à la plus haute antiquité; il étoit si grande vénération parmi les premiers peuples de la re, qu'ils ont déifié ceux auxquels ils en attribuoient la couverte; et les Romains estimoient tellement la vigne,

que l'on voit par les loix justiniennes, que quiconque seroit atteint et convaincu d'avoir coupé un cep, étoit condamné au fouet, à avoir le poing coupé, et à la restitution pécuniaire du doub. au dommage occasionné. Nous ne réclamerons pas de punnions aussi rigoureuses contre ceux qui arrachent journellement les jeunes arbres des grandes routes, mais il est hien temps que notre législation s'occupe à mettre un frein à ce délit rural, et que le gouvernement encourage, de la manière la plus prompte et la plus efficace, les plantations trop négligées en France.

La vigne (vitis vinifera) est placée par Tournefort dans la deuxième section de la vingt-unième classe, qui comprend les arbres et arbrisseaux à fleur rosacée, dont le pistil devient une baie ou une grappe composée de plusieurs baies. Dans le système de Linnæus, elle est classée dans la pentandrie monogynie, c'est-à-dire avec les plantes dont les fleurs hermaphrodites ont cinq étamines et un pistil. Selon Jussieu,

elle fait partie de la treizième classe, ordre douzième.

Sa fleur, rosacée, est composée de cinq pétales, qui, vers leur sommet, se rapprochent d'un calice à peine visible, divisé en cinq petits onglets. Le pistil, couronné d'un stigmate obtus, sort du milieu du calice. L'embryon devient une baie ronde, dans laquelle on trouveroit constamment cinq semences, si une, deux et quelquefois trois d'entr'elles n'avortoient. Les fleurs, disposées en grappes, sont opposées aux feuilles; et celles-ci, alternes, grandes, palmées, déconpées en plusieurs lobes, et le plus souvent dentées dans leur pourtour, tiennent au sarment par un long pétiole. Ses branches, comme celles de la plupart des plantes sarmenteuses, sont armées de vrilles tournées en spirales, qui leur servent à s'accrocher aux corps ligneux qu'elles peuvent atteindre, pour se soulever et éviter aux grappes le contact immédiat de la terre, dont l'humidité pourriroit souvent les baies avant la maturité des semences.

La racine-mère plonge en terre; elle s'y divise en bifurcations, d'où sortent de nouvelles racines, la plupart si ténnes, si déliées, qu'on leur donne le nom de capillaires. Les grosses racines servent à assujétir la plante en terre; les autres y sucent une partie des alimens propres à nourrir la plante. La tige qu'elles produisent est toujours couverte d'aspérités; elle donne naissance à de gros nœuds, plus ou moins éloignés les uns des autres, et à une écorce de couleur brune, si foiblement adhérente au liber, qu'elle s'en détache continuellement, soit en écailles, soit en longs filamens. Ce fréquent changement des parties corticales annonce que son bois ne peut avoir

VIG 953

inbier, et par conséquent que toute la partie ligneuse du urtour est d'une grande densité. En effet les tiges de la me sont propres, comme les bois les plus durs, à recevoir tour toutes les formes qu'on veut lui donner, sur-tout quand es sont vieilles et qu'elles ont acquis le volume auquel elles at susceptibles de parvenir. Cette vieillesse et ce volume nt quelquefois très-extraordinaires. Un cep de vigne abannné à la nature, placé dans un terrein et dans un climat i lui conviennent, avoisiné d'appuis propres à le seconder ns ses élans, acquiert un volume énorme et parvient à la us étonnante longévité. Il en est tout autrement de la vigne 'on taille ou dont on retranche les sarmens. La sève emoyée à leur renouvellement se porte avec rapidité et pour asi dire sans mesure vers les extrémités, et la tige n'a plus en d'extraordinaire ni dans son port ni dans sa durée. Il est ainsi de tous les arbres : ceux qu'on est dans l'usage élaguer, n'acquièrent jamais le volume de ceux dont les anches vieillissent avec la tige.

Les anciens naturalistes et les voyageurs modernes sont accord entr'eux sur la longue vie et sur les étonnantes proportions de la vigne dans son état agreste. Strabon rapporte l'on voyoit dans la Margiane des ceps d'une telle grosseur, le deux hommes pouvoient à peine en embrasser la tige, ine nous dit que les anciens l'avoient classée parmi les bres à cause du volume auquel elle est susceptible de parnir. Les modernes savent que les grandes portes de la cathérale de Ravenne sont construites en bois de vigne, dont les anches ont plus de deux toises de hauteur sur dix à douze du caus de largeur. Il n'y a pas long-temps qu'on a vu dans le lateau de Versailles et dans celui d'Ecouen d'assez grandes

bles formées d'une seule planche de ce bois.

La vigne sauvage, peu délicate sur le choix du terrein, est un peu plus sur celui du climat. Elle croît spontanément ans toutes les parties tempérées de l'hémisphère septenional. On la rencontre assez fréquemment en Europe, dans nétat agreste, jusqu'au 45° degré de latitude. En France, le se trouve éparse çà et là dans la plupart de nos cantons éridionaux. C'est la vigne sauvage qui, dans le département es Landes, forme presque toutes les haies qui bordent les elles rives de l'Adour.

L'homme, dans les climats tempérés, a su tirer de ce égétal un produit bien autrement avantageux que celui qu'il i offroit comme plante forestière. Son fruit, le raisin, est n excellent comestible quand il est parvenu au degré d'une aturité parfaite, et aussi après qu'on lui a fait subir une longue et soigneuse dessication. Ainsi prépare, celui-ci est connu dans le commerce sous le nom de raisin de caisse. Le jus exprimé des baies de la vigne devient, par l'effet d'une fermentation artistement dirigée, une liqueur tellement flatteuse au palais et si bien appropriée à la constitution des hommes, qu'il a été employé comme un appât irrésistible pour soumettre des nations invincibles par la force des armes. Son usage modéré est un des moyens les plus sûrs de maintenir l'homme en santé et de prolonger la durée de ses forces et de sa vie. On obtient du vin, par la distillation, son esprit ardent, et cet esprit plus ou moins rectifié par l'application des moyens chimiques, reçoit les noms d'eau-de-vie, d'espritde-vin ou alcool. On sait combien ils sont fréquemment employés dans les arts et dans les usages de la vie. Il est un autre produit de la vigne peut-être plus important encore, parce que la nécessité d'en user le rapproche davantage de nos premiers besoins : c'est le vinaigre. Il est l'effet de la seconde fermentation que subit le moût du raisin, et qu'on appelle fermentation acéteuse. On est encore redevable à la vigne du tartre et des cendres gravelées dont la circulation est immense dans le commerce.

L'Europe est redevable à l'Asie, non-seulement de la civilisation et des arts, mais encore de la plupart de ses plantes graminées et potagères, de plusieurs espèces de fruits et spécialement de la vigne. Les Phéniciens, qui parcouroient souvent les côtes de la Méditerranée, introduisirent sa culture dans la Grèce, dans les îles de l'Archipel, dans la Sicile, enfin en Italie et dans le territoire de Marseille. Cette culture, une fois parvenue en Provence, s'étendit bientôt sur les coteaux du Rhône, de la Saône, de la Garonne, de la Dordogne, dans les territoires de Dijon, vers les rives de la Marne et même de la Moselle. Son succès ne fut pas égal dans toutes nos provinces, puisqu'on n'a pu réussir à obtenir de bons vins des vignes plantées dans les parties les plus étendues de la Bretagne, de la Picardie, dans les deux Normandies, dans la Marche, &c.; mais la réputation dont jouissent la plupart de nos crus vignobles, la grande consommation qui se fait de leurs produits dans l'intérieur de la France et chez l'étranger, prouvent, sans réplique, que nos ancêtres acquirent une source féconde de richesse agricole.

Ils ne tardèrent pas à en faire la remarque; car on voit dans les anciennes ordonnances des premiers ducs de Bourgogne, combien ils se flattoient d'être qualifiés seigneurs immédiats des meilleurs vins de la Chrétienté, à cause de leur bon pays de Bourgogne, plus famé et renommé que tout autre

VIG

croft de bons vins. Les princes de l'Europe, au rapport Paradin, désignoient souvent le duc de Bourgogne sous le

titre du prince des bons vins.

Il ne tarda pas à s'élever une certaine rivalité d'industrie. mulation et de renommée entre les vins de Bourgogne et ax de Champagne, rivalité qui dégénéra depuis en une lutte ez ridicule, puisqu'elle fut le sujet d'une thèse sérieusement atenue et gravement écoulée aux Ecoles de médecine de ris, en 1652. Quarante ans après, la Bourgogne produisit nouveau champion; le gant est jeté une seconde fois aux némois. Ceux-ci le relèvent, et font à leur tour soutenir une ese dans les écoles de leur Faculté, où le champion retorque ntre la Bourgogne toutes les injures que l'agresseur avoit odiguées à la Champagne. Le docteur Salins, doyen des édecins de Beaune, fut chargé de la réplique, et son ouage eut un tel succès, qu'il fut réimprimé cinq fois dans

space de quatre années.

Les vignobles des environs de Paris avoient aussi des préations à la renommée. Ce genre de culture s'y étoit d'autant us multiplié, que les rois de France l'avoient introduit dans ars domaines. Les capitulaires de Charlemagne fournissent preuve qu'il y avoit des vignobles attachés à chacun des lais qu'ils habitoient, avec un pressoir et tous les instruens nécessaires à la fabrication des vins. On y voit le souvein lui-même entrer, sur cette espèce d'administration, dans plus grands détails avec ses économes. L'enclos du Louvre, mme les autres maisons royales, a renfermé des vignes, nisqu'en 1160, Louis-le-Jeune assigna annuellement, sur ur produit, six muids de vin au curé de Saint-Nicolas.

L'espace auquel nous sommes bornés ici, ne nous perettant pas de citer nominativement tous les fameux crus gnobles de France, dont la liste est immense, et seroit susptible d'être beaucoup plus étendue, si on y faisoit entrer ux qui mériteroient d'y être admis, parce qu'il ne leur anque que d'être plus connus: nous nous bornerons à supléer par un mot au silence que les écrivains ont gardé sur s vignes du territoire bordelais. Leur produit ayant été penant plusieurs siècles, étant encore de nos jours, plutôt un bjet de commerce extérieur très-important, que de consomation intérieure, il n'est pas surprenant que les auteurs qui s connoissoient peu n'en aient parlé que très-succinctement. Cependant Ausone, qui vivoit au quatrième siècle, lui onne des éloges dans plusieurs de ses écrits. Matthieu Pâris, arlant des dispositions de mécontentement et d'aigreur ou oit la Gascogue, en 1251, contre les Anglais leurs dom,-

nateurs, dit que cette province se seroit soustraite des-lors à l'obéissance de Henri III, si elle n'eût eu besoin de l'Angleterre pour le débit de ses vins. Il est constaté par un registre des droits de la douane de Bordeaux, que, dans le cours de l'année 1350, il sortit du port de cette ville cent quarante-un navires chargés de treize mille quatre cent vingt-neuf tonneaux de vin (le tonneau est composé de quatre barriques. et chaque barrique contient deux cents pintes), qui avoient produit 5,104 livres 16 sous de droits, monnoie bordelaise. En 1372, dit Froissard, on vit arriver à Bordeaux, toutes d'une flotte, bien deux cents voiles et nefs de marchands qui alloient aux vins. Cette vieille réputation s'est si bien soutenue, que dans les années qui viennent de s'écouler, les vins des premiers crus de Bordeaux ont été vendus tout frais jusqu'à 2,500 livres le tonneau. Le minimum est de 1,500 livres lorsque le temps n'a pas été favorable à la végétation de la vigne.

En consultant les plus sages calculs faits avant la révolution sur le produit territorial des vignes de France, on remarque que huit cent mille hectares sont consacrés à leur culture. Chaque hectare donne, année commune, de douze à quatorze barriques; chaque barrique représentant la valeur de 45 francs 25 centimes. Le revenu hrut de cette seule branche d'agriculture s'élève à la somme de 701,270,000 francs. Ce produit est immense, et d'autant plus avantageux, qu'il ne peut nuire à la reproduction de la denrée la plus précieuse, à celle du blé, puisque le terrein qui lui est propre ne convient nulle-

ment à la vigne.

Si l'on parcourt les tableaux des douanes, on s'assure que nul genre de commerce avec l'étranger n'a été aussi favorable à la France que celui qui a pour objet l'exportation des vins, eaux-de-vie, liqueurs et vinaigres. Cette branche de commerce a presque doublé dans un espace de soixante ans, depuis 1720 jusqu'en 1790; et les résultats de 1790, comparés avec ceux de 1778, attestent qu'en douze ans seulement, ce commerce s'est accru de 18,944,223 livres.

## Des espèces et variétés.

La nature propage par la semence l'espèce qui lui appartient. Les variétés qui sont, pour ainsi dire des jeux de la nature, ne se perpétuent pas consiamment par la semence : souvent elles engendrent un grand nombre de variétés nouvelleaqui se rapprochent plus ou moins de la souche ou de la mère plante. Voilà pourquoi les botanistes qui n'ont voulu donner que les caractères qui se renouvellent par la semence, n'ont décrit, pour les vignes, que la vitis vinisera, de même qu'ils ont borné la description du pommier au pyrus malus.

es cultivateurs suivent un autre principe : leur art ayant pour 4 non-sculement de multiplier les espèces par la semence, mais de dre constans les caractères des races ou variétés, par le moyen des tures et des marcottes, ou provint et de la greffe; ils donnent le a d'espèces aux individus qu'ils reproduisent par chacune de ces hodes. Toutefois la loi de la nature met souvent des bornes au pou-: de l'art : voilà pourquoi la propagation d'une variété ou d'une esa, agricolement parlant, arrive elle-même après la succession de iours années, soit par l'effet d'un changement de sol et de climat. par une culture moins soignée, à dégénérer en une variété noue. On ne doit pas être élonné de trouver dans nos vignes un nompresque infini de variétés, en supposant même que les souches nitives ou les races secondaires aient été originairement resites à un petit nombre. En effet, à l'époque où cette culture se agea en decà des Alpes, les ceps qu'on y transporta pouvoient r déjà subi d'étonnantes modifications dans leurs formes, et, par équent, dans les qualités de leurs fruits, puisqu'ils avoient passé 1 Grèce en Sicile, de la Sicile en Italie; et si on ajoute à ces prees causes des variétés les effets des transplantations qui ont du r lieu en France, pour étendre cette culture depuis les bouches Rhône jusqu'aux rives du Rhin et de la Moselle : c'est-à-dire ane étendue de plus de cent cinquante lieues, qui présente des et des chimats si divers, on ne peut douter que la plupart de ces is n'aient éprouvé dans ce long trajet d'étonnantes diversités dans manière d'être, les unes en dégénérant, les autres peut-être en générant. D'après la même observation, on ne doit pas être surpris plus de l'étonnante diversité des races, dont nos vignobles sont posés; plusieurs œnologistes en ont évalué le nombre à plues centaines. Il est vrai que la différence des noms que portent sêmes cépages, et qui varie souvent d'un vignoble à l'autre, auroit pu donner lieu à cette exagération sur le nombre. On auroit coup de peine à motiver la dissérence de ces noms : quelques vidus ont sans doute emprunté le leur des noms des particuliers les ont introduits dans leurs cantons, et d'autres les tiennent elui des vignobles d'où ils ont éte tirés immédiatement à l'épode leur transplantation dans une autre province, comme le rillon de Bourgogne est appelé bourguignon en Auvergne, et auat dans l'Orléanais; sans doute parce que l'Auvergne aura tiré aurillon directement de la Bourgogne, et qu'ensuite elle l'aura mis à l'Orléanais. La même raison peut être alléguée pour les s qu'on nomme en différens lieux, le Maroc, le Grec, le Coie, le Cioutat, le Pouilli, l'Auxerrois, le Languedoc, le Cahors. ordelais, le Rochelais, etc., etc. Mais il en est dont la bizaredes noms est telle, qu'on chercheroit en vain à leur assigner une ne vraisemblable. Quoi qu'il en soit, voici la liste des plus connus: avons joint à chaque race les noms vulgaires qu'il a été possible scueillir sur chacune.

a Vione sauvage, Vitis silvestris. C'est la vigne redevenue sauou inculte. Il est à présumer qu'étant cultivée elle acquerà la longue les qualités dont elle est dépourvue dans son état agreste, qu'on obtiendroit de ses baies le muqueux sucré, sans lequel le jus du raisin ne peut être converti en vin.

Le MAURILLON HATIP, Vitis præcox Columellæ. C'est le raisin le plus précoce de notre climat. Son fruit contracte la couleur noire long-temps avant sa maturité; ses grains sont petits, ronds, pesserrés; leur eau peu sucrée, presqu'insipide; ses grappes sont petitest de même que ses feuilles. Celles-ci sont d'un vert clair en dessus et en dessous, et terminées par une dentelure peu aiguë. Ce raisin n'af d'autre mérite que sa précocité. Noms vulgaires: Tarney-courant, d'autre mérite que sa précocité. Noms vulgaires: de juillet, jouanne négrés.

Le MEUNIER, Vitis subhirsuta C. B. P., Vitis lanata (Carol. Steph.), le plus hâtif après le précédent: ses grains sont noirs, gres et médiocrement serrés: ses feuilles sont couvertes d'une malière blanche, cotonneuse qui le fait distinguer de très-loin. Noms vulgaires: Maurillon taconné, fromenté, resseau, farineux noir, sevagnien noir, noirin.

Le Savagnien Blanc, Vitis subhirsuta, acino albo. Cette variété blanche ne diffère du précédent que par sa couleur et le volume de

sa grappe. Noms vulgaires: Unin blanc, matinié.

Le MAURILLON ou PINEAU DE BOURGOGNE, Vitis præcox Columellæ, ucinis dulcibus nigricantibus. Le maurillon qui forme la plus grande partie des bons plants de Bourgogne ne doit pas être confonda avec le franc pineau. C'est à sa couleur de maure qu'il faut sans douter rapporter sa première dénomination, ainsi que celle de plusieurs autres raisins noirs qui ne sont pas le vrai pineau, quoiqu'on leur en donne le nom dans plusieurs vignobles. Le maurillon, qui forme la plus grande partie des bons plants en Bourgogne, a ses grappes et ses baies peu grosses, ses grains peu serrés et assez agréables au goût. Le cep, les sarmens, les feuilles et le fruit n'annoncent pas une forts végétation. Noms vulgaires: Maurillon noir, auvernat, pineau bourguignos, pimbart, manosquin, mérille, noirien, gribulot noir, massoutet.

Le MAURILLON BLANC, Vitis præcox acino rolundo, albo, flavescenti et dulci. Il a la grappe plus alongée que le précédent et composée de grapillons : sa feuille est verte en dessus, blanchâtre et drapée
en dessous. Noms vulgaires : Mélier, daunerie, maurillon blanc,
daune et quelquefois mornain, quoiqu'il y ait d'autres races de
ce nom.

Le Franc Pineau, Vitis acinis minoribus, oblongis, dulcissimis confertim botry adnascentibus. Cette phrase de Garidel décrit parfaitement le franc pineau, le maurillon par excellence: ses grappes sont petites, coniques, portées par un pédoncule très-court; le grain oblong et serré est d'un rouge incarnal à son orifice. Le pineau est peu productif; mais son fruit est excellent, et donne les vins les plus délicats de Bourgogne. Noms vulgaires: Bon plant, raisin de Bourgogne, pineau, franc pineau, maurillon noir, pinet, pignolet, bouchit, rinaut, chauché noir.

Le Bourguignon noir, Vitis acino minus acuto, nigro et dulci. Cette variété fait encore partie des maurillons noirs. Il y a quelqu'anslogie entre la forme de son grain et celle du précédent; mais il est moins et moins serré: ses pétioles sont courts et très-rouges. Nome res : Bourguignon noir, plant de roi, damas, grosse serine,

ouge , côte rouge , boucares , étrange gourdoux.

GRISET BLANC, l'itis acinis dulcibus et griseis. On le croît aritété du franc pineau. Sa grappe est courte, inégale; grains, assez serrés, d'une saveur douce et parfumée. Ce raisin est e. Il y avoit autrefois des vignes entières formées de ce cépage, ampose encore une graude partie du bon vignoble de Pouilli, vulgaires: Pineau gris, ringris, malvoisie, pouilli, griset blanc, gennetin-fromenteau, auvernat gris, bureau.

SAUVICNON, Vitis serotina, acinis minoribus, acutis, flavore, dulcissimis. Ce raisin produisant peu, on a négligé de le veler dans les vignes. Il imprimoit au vin un goût particulier gréable. Sa grappe est courte, d'un blanc qui tire sur le jaune, ut vers le côté du solcil. A l'époque de sa maturité il se couvre its points briquetés, qui lui donnent un caractère naturel conson le croit encore une variété du pineau. Noms vulgaires : illon blanc, sauvignen, sucrin, fié.

HELLE NOIRE ET BLANCHE, Vitis acino nigro (et albo), mollè suavi. Race très-commune au nord-ouest de la France. Ce is celle que préfèrent ceux des cultivateurs qui aiment mieux ité que la quantité du produit. Noms vulgaires : Viganne,

u, morvégué, gamé, murleau.

CHASSE

, ex ali

EINTURIER, Vitis acino nigro, rotundo, duriusculo, succo ia inficienti. On ne cultive ce cépage que pour donner de la au vin. Cuvé seul il donne une liqueur âpre, austère, de oût. Noms vulgaires: Tinteau, gros noir, mouvé, noir d'Es-

inturin, noireau, morien . Portugal , Alicante.

beaucoup d'analogie avec le précédent; mais son jus est ne ; ses baies, ses grappes, ses feuilles ont plus d'ampleur. vu ires: Neigrier, gros noir d'Espagne, raisin d'Alicante, mba ie.

RAIL PERLE, Vitis pergulana, uva perampla, acino oblongo, maj et subviridi. Le grain de ce raisin est oblong; sa grappe de de asieurs grapillons, semble supporter avec peine le poids ains. MÉLE, Vitis uva longiori, acino rubescenti et dulci. Sa grappe ble becomp à celle du chasselas; mais la couleur qu'il prend té du se plutôt rousse que jaune, et ses feuilles naissantes font int remarquer par cette espèce d'auréole, dont sont se se je se feuilles du chasselas. Noms vulgaires: Morna, chasblanc de bonelle.

HELLE RTE, Vilis acino rotundo, albido, dulci-acido. Ce rait de mo en e grosseur; peau molle; grains serrés; il a un goût doucea peu agréable. Noms vulgaires: Sauvignon vert, folle he, méle vert, roumain, blanc-berdet, enrageat.

> DORÉ DE BAR-SUR-AUBE, Vitis acino medio, rowescente. Grosse grappe formée de grains inégaux. doune en sont une variété. La peau des unes et

des autres est dure, jaunâtre dans sa maturité, et prend au soleil ane couleur ambrée. C'est un raisin très-bon à manger; mais il produis un vin foible, parce que le tartre lui manque.

Le CHASSELAS ROUGE, Vitis acino medio, rotundo, rubello. Varicté du précédent; vert clair du côté de l'ombre, teint de rouge du

**c**ôté du soleil.

Le Chasselas Musqué, Vitis acino rotundo, albido, moschato. Il ne s'ambre point au soleil. Sa maturité est plus tardive que celle du chasselas doré. Tous sont excellens, et múrissent parfaitement, même au nord de la France.

Le Ciotat, raisin d'Autriche, Vitis folio laciniato, acino medio, rotundo, albido. D'après sa couleur et son goût, il devroit faire partie des chasselas; mais ses feuilles sont palmées et laciniées en cinquarties.

La Persilia de ou le Ciotat, Vitis apii folio, acino medio, rotundo, rubro, variété du précédent; mais ses grains sont rouges et ressembles

à la feuille du persil.

Le Muscat Blanc, Vitis apiana, acino medio, subrotundo, albido, moschato. Ce raisin porte des grappes longues, étroites et terminées en pointe, parce que les grains qui les forment sont très-serrés. Ce fruit est excellent; mais il ne parvient à une maturité parfaite que dans nos cantons du midi.

Le MUSCAT ROUGE, Vitis apiana, acino medio, rotundo, rubre, moschato, variété du précédent; ses grains sont moins serrés; ausi murit-il plutot.

Le Muscat violet, Vitis apiana, acino magno, oblongo, violaces, moschato. Seconde variété du muscat; mêmes proportions que celles

du précédent.

Le MUSCAT D'ALEXANDRIE, Vitis apiana, acino magno, subretundo, nigricante, moschato. La saveur de celui-ci est très-musqués; il ressemble peu aux autres muscats: il doit être exposé en treilles, même dans nos cantons méridionaux.

Le Corinthe blanc, Vitis acino minimo, rotundo, albino, sine mulcis. On le nomme aussi raisin de passe, passerille, parce qu'on

lui tord la queue pour le faire sécher.

Le Verius, Vitis acino majore, ovato, è viridi flavescente, burdigalensis dicta. C'est le bordelais; on peut lui assimiler le prunelse ou chalosse. Il mûrit si complètement dans le territoire de Bordeaux, que le grain se détache souvent de la grappe avant les vendanges.

RAISIN D'ALEP ou de SUISSE, Vitis acino rotundo, medio bipartito zigro, bipartito albido. Grain panaché, sujet à dégénérer. Ce raisin

n'a d'autre mérite que le mélange de ses couleurs.

#### Verjus.

Parmi les espèces de raisins cultivées, il en est une qui, dans les cantons du centre et du nord de la France, ne parvient jamais qui une maturité imparfaite; on la nomme verjus: elle est désignée aussi sous les noms de bordelais et bourdelas. Son suc est d'un grand dans la cuisine.

VIG 261

le hasard est la cause vraisemblable de l'art de convertir en gre les vins qu'on remarquoit tourner à l'aigre, la simple obsern a dû, long-temps avant qu'on perfectionnat l'art du vinaigrier, ndre que certains fruits ou conservent une saveur aigrelette, ble, ou la possèdent avant d'acquérir leur parfaite maturité. Les illes, l'épine-vinette, et sur-tout le raisin, avant de tourner, ont out acide.

i pepin de ce raisin, semé il y a plusieurs années dans le jardin connu du chevalier Jansen, à Chaillot, près Paris, a produit variété dont le fruit parvient à la maturité la plus complète; armens poussent avec une vigueur extrême, et couvrent déjà grande étendue de muraille. Le fruit de cette variété est excelmais, comme l'observe M. Dussieux, elle porte, on ne sait rop pourquoi, le nom de vigne aspirante.

verjus ne sauroit être considéré à la rigueur comme un véritable gre, puisqu'il n'est pas le produit de la fermentation acéteuse; un acide malique plus ou moins pur, que la pression sépare des ns encore verds, et qu'on fait dépurer par un léger mouvement

rmentation vineuse.

t acide n'existe pas seulement dans le verjus, il se trouve encore le moût des autres espèces de raisins, d'autant moins abondamt qu'elles sont plus mûres. Les liqueurs fermentées, telles que le , le poiré, la bière, etc. contiennent également l'acide malique, . Chaptal la rencontre jusque dans la melasse; c'est même pour turer complètement qu'on emploie la chaux, les cendres on tres bases terreuses ou alcalines dans la purification du sucre : le ne chimiste a remarqué que les vins qui contiennent le plus d'acide que, fournissent les plus mauvaises qualités d'eaux-de-vie.

e suc de verjus n'est pas difficile à faire; il s'agit seulement de dre le raisin qui porte ordinairement ce nom, de l'écraser encore I, et de le laisser ainsi fermenter dans un vaisseau à déconvert iron trois semaines; après on exprime le suc par le moyen d'une se; on le laisse dépurer pendant vingt-quatre heures; on le filtre avers le papier, et on le conserve pour les différens usages en

tant une couche d'huile par-dessus.

n fait avec le suc du verjus plusieurs mets assez recherchés; ils ent son nom. Si on l'a laissé exposé au soleil sur plusieurs assiettes, u'à ce qu'il soit desséché, et que l'extrait qui en résulte soit coné dans des bouteilles bien fermées, on peut, avec quelques grains cet extrait, assaisonner des œufs dans toutes les saisons.

In prépare en outre avec le verjus un sirop fort agréable, en ant fondre vingt-huit onces de sucre dans une livre d'acide: il est -rafraichissant.

### Plantation de la Vigne.

l'est entre le 40 et 50e degré de latitude qu'on peut se promettre culture avantageuse de la vigne; c'est aussi entre ces deux termes se trouvent les vignobles les plus renommés et les plus riches en s: au-delà, le raisin ne mûrit point complètement; il n'y reçoit ni l'arome ou le parfum, ni le muqueux doux ou le principe sucré

qui doivent le caractériser.

C'est sur-tout en France que cette production végétale prospère le mieux, qu'elle fournit les vins les plus variés, les plus agréables, les plus spiritueux, et forme la branche la plus fructueuse du commerce; aussi rien d'aussi avantageux que d'y soutenir la réputation

dont ils jouissent chez l'étranger.

Pour parvenir à ce but, il faut, 1º. cultiver dans chaque province propre à la vigne, les espèces qui y reussissent le mieux, et sur-tout celles dont les raisins mûrissent en même temps, sinon l'un est passé et souvent pourri avant que l'autre ait acquis le véritable point de maturité. 2º. Transporter plutôt les plants du Nord dans le Midi, que ceux du Midi dans les contrées du Nord, parce que les raisins du Midi ne mûrissent dans le Nord que lorsque les chaleurs de l'été ont été très-considérables. 3°. Choisir pour la vigne les terreins qui lui conviennent sous le rapport de la qualité; ils sont ou calcaires, ou sablonneux, ou caillouteux, ou volcanisés, ou résultans du détritus des granits; ils sont sur-tout de nature seche et légère, propres à résléchir les rayons du soleil, à prendre facilement la chaleur et à Ja conserver long-temps; à permettre mieux que tout autre aux racines de s'étendre, à l'eau de les humecter sans les noyer et les pourrir, à l'air de les pénétrer et de les vivifier. 4°. Préférer pour la vigne l'exposition qui est entre le levant et le midi, sur des collines situées audessus d'une grande plaine dans laquelle coule une rivière, les autres expositions, à quelques exceptions près, étant plus ou moins désavantageuses. 5°. Il faut donner à la vigne toutes les façons à temps oportuns, pour rendre la terre permeable aux influences des météores salutaires; sarcler pour en extirper toutes les plantes qui vivent à ses dépens; n'y employer pour engrais que du fumier réduit à l'état de terreau; l'attacher à des échalas dans les cantons septentrionaux pour la mettre à même de profiter, malgré les rapprochemens des ceps, de toute la chaleur du soleil; enfin, elle doit être plantée, taillée, labourée, fumée, binée, sarclée, tiercée, ébourgeonnée et rognée d'après les meilleurs procédés connus.

Bornons-nous à dire un mot sur chacune de ces opérations, or notre intention n'est point de développer ici les principes de l'art de vigneron, ce n'est pas du moins là l'objet que nous nous somme proposé; cette tâche, délicate sans doute en raison du grand intérêt que les Français doivent y attacher, a été supérieurement remplie par M. Dussieux, dans le dixième volume du Cours complet d'Agri-

culture, par Rozier.

Un reproche que semblent mériter ceux qui ont écrit avant lui sur la vigne, c'est d'avoir eu en vue de se procurer beaucoup de raisins; mais, comme le dit M. Dussieux lui-même, ce n'étoit pas la peine de faire des livres pour remplir une parcille tâche, car la vigne est tellement vivace de sa nature, que, secondée par la culture, les accidens à part, elle donne les récoltes les plus abondantes. Plantes on bonne terre, fumez souvent, labourez trois ou quatre fois l'année, taillez long et vous aurez du taisin en quantité. M. Dussieux a suivi une marche différente; il s'est plus occupé de la qualité des fruits que VIG 205

ur abondance, et au lieu de s'amuser à décrire tous les procédés, s les méthodes applicables à la culture de la vigne, dans toutes irconstances, dans tous les terreins et à toutes les expositions, st borné à établir clairement les principes généraux d'où dérivent odifications dont cette culture est susceptible. Son article Vigne ent un Traité complet ; il a des droits à la confiance du public, et conseillons aux propriétaires, pour leur intérêt, de le consulter n'est pas douteux que le but de tout cultivateur de vigne ne soit obtenir une liqueur de qualité, un vin franc, généreux et propre garder. Pour cela, il faut préférer un terrein plutôt graveleux faiseux; si l'eau séjourne dans une vigne, son produit est dénué ntes les conditions qu'on lui desire, une chaleur forte et sur-tout nngée étant nécessaire pour faire parvenir son fruit à la maturité ruer abondamment le muqueux sucré, sans lequel la ferment vineuse ne sauroit s'opérer complètement.

faut choisir une exposition où le plant soit frappé le plus longs possible des rayons du soleil. Une pente douce, au midi, est il lui convient le mieux; là, il est à couvert des vents du nord, travaux de la culture y sont moins pénibles que dans les pentes les qui facilitent la formation des ravins, lesquels déracinent les s et entraînent l'humus, terre par excellence, la plus propre à la

riture de tous les végétaux.

s plaines produisent rarement du vin bien conditionné: il est dant à la vérité; mais si les ceps ne sont pas bien espacés, la té est toujours défectueuse, quand bien même la terre seroit e et rocailleuse, parce qu'il arrive fréquemment que les couches ieures sont de nature argileuse. Nous le répétons, les terres es, assises sur des couches pierreuses, sont de tous les fonds les favorables à la vigne, relativement à la qualité du vin ; tout sol ie convient ni à la culture des grains ni à celle des prairies, est dièrement propre à la vigne. L'objet le plus important après le c du sol et de l'exposition, c'est celui du plant, la base de tous uccès que peut espérer le vigneron. A cet égard, on ne sauroit le dire, ce n'est que dans les vignes jeunes et fortes qu'on doit du plant pour se procurer une source féconde et intarissable ant nombre d'années; si on le prend dans une vieille vigne, que bonne et rapportant encore bien , ou courra les risques de oir qu'un plant dégénéré, médiocre d'abord, et bientôt mauvais. n moyen certain, peu coûteux et fort simple, pour exécuter la tation qu'on se propose de former, c'est de se pourvoir autour de dans ses propres vignes, ou dans celles de ses plus proches voisins plants dont on a besoin de porter son choix sur les seules vues ques pour produire le meilleur vin du canton, et par conséquent, s réduire à un petit nombre.

a plantation de la vigne prescrit les mêmes règles que celle des es fruitiers; il convient de préférer, autant que cela est possible, aujets poussés dans un terrein plus maigre que celui auquel on les confier. En plantant un arbre à la fin de l'automne, on lui de le temps de prendre racine avant que la sève se renouvelle; au que lorsqu'on le plante au printemps, la sève monte avant que les racines n'adhèrent; s'évapore par les ouvertures qu'on lui fait en le taillant.

Au moment où l'on enterre la vigne, elle est plus sujette à cet inconvénient encore que les arbres, parce que son bois est beaucoup plus tendre, son écorce plus déliée et sa moelle plus volumineuse. Cependant, si au Nord on en plantoit avant l'hiver, on pourroit préjudicier au plant. Le commencement du printemps est donc l'époque qu'on

adopte de préférence.

La vigne étant sensible à la gelée, demande à être éloignée de tout ce qui attire ou conserve l'humidité, comme les bois, les haies épaisses, les prairies et les marais. Les arbres fruitiers doivent en être également écartés à cause de leur ombrage, excepté cependant dans les contrées méridionales, où les pluies sont, certaines années, si rares, et les sécheresses si fréquentes, que, sans le voisinage des péchers et des figuiers, les raisins courroient les risques d'être brûlés sur pied long-temps avant leur maturité. Par-tout où prospèrent le figuier, l'amandier à noyau tendre, par-tout où l'on verra le pécher donner de bons fruits sans le secours de la greffe, on pourra en conclure que la terre et l'exposition sont favorables à la culture de la vigne.

On crée, on renouvelle, on perpétue une vigne par le moyen des crossettes, des boutures, des plants enracinés, des marcottes, des provins et des semis. Ce dernier moyen qui multiplie les variétés, est une voie beaucoup trop longue; mais quelque méthode qu'on suive pour la plantation, soit qu'on forme un trou, soit qu'on ouvre des tranchées ou des rayons parallèles d'une extrémité à l'autre du champ, il faut toujours que le sol soit défoncé aussi profondément qu'il est possible, pour y placer une marcotte seule: ce sera en automne, si on établit la vigne dans les parties méridionales de la France; et à la fin de l'hiver, si on la forme dans les régions septentrionales.

Une circonstance extrêmement importante dans la culture dont il s'agit, c'est l'espacement des ceps entr'eux. Leur distance doit être determinée par le degré de chaleur du climat, par l'exposition, par la nature du sol. Si la sève est trop abondante, l'élaboration se fait mal, le raisin ne mûtit pas, et le muqueux sucré ne sauroit se former ou se développer. Or, comme plus on donne d'espace à parcourir un cep, plus il devient vigoureux, et plus la sève s'y trouve en abondance, il est essentiel de savoir le restreindre dans de justes bornes. Au midi, on les place depuis quatre jusqu'à six pieds; et ce seroit assez vers le nord, de les éloigner de six à nouf pouces.

On ne laisse que deux yeux au-dessus de la terre au jeune plant qu'on enfouit : on en retranche un au temps de la taille, qui a lieu aussi aux époques différentes, selon la situation de la vigne. Elle doit, recevoir trois labours environ par an; et au bout de cinq ans elle est en plein rapport.

Taille de la Vigne.

On dit que ce fut une chèvre qui donna l'idée de tailler la vigne: cet animal ayant brouté un cep, on remarqua que l'année suivante il donna plus de fruit que de coutume; et en effet, les grappes ne sortant jamais que sur les pousses de l'année, plus ces pousses sont

es et nombreuses, et plus on doit espérer de fruit; or, elles le d'autant plus, que les racines sont plus étendues et la tige plus

a taille du jeune plant doit se diriger selon la forme qu'on veut ner à la vigne. La première n'entraîne aucun embarras; elle est le. Il ne s'agit que d'enlever le jet le plus élevé des deux yeux mis couvert dans la plantation, et de rogner le second près du tronc. rédiatement au-dessus du premier œil. L'année suivante, si la e est destinée à devenir une vigne moyenne, on taillera sur trois nens, et on enlevera les autres raz de la souche. Si elle ne doit être ine vigne basse, on ne laissera subsister que deux flêches ou cour-

la troisième taille, on donnera un bourgeon de plus à chaque , et le nombre des têtes ou mères-branches doit être ménagé de ière que la vigne moyenne en ail au moins trois et rarement plus quatre, même quand elle est parvenue au plus haut point d'élévaqu'on veut lui prescrire. La vigne bien plantée a déjà de la force ratre ans; elle commence à donner du fruit. On pent tailler à deux

x sur les deux ou trois sarmens les plus vigoureux.

a cinquième taille demande encore quelques ménagemens partiers. Il faut couper à deux yeux seulement sur le bois le plus ; borner à un seul bourgeon le produit du sarment inférieur, et aisser pas en tout au-delà de cinq flèches. C'est alors que le jeune

it est devenu une vigne faite.

aut-il tailler court ou long? laisser peu ou beaucoup de coursons? sieurs auteurs disent bien que la taille doit être en raison de la seur et de la qualité particulière du bois, de l'âge et de la vigueur njet, de l'espèce de cépage, du climat, des expositions, de la nadu sol, des événemens du printemps précédent; mais c'est rener à des observations qui supposent déjà un fond de connoissances, eter dans le vague et l'arbitraire. N'existeroit-il donc pas de signe ain, invariable, à la portée des personnes les moins instruites, et inendant de toutes les circonstances, qui puisse servir de règle au ieron pour placer infailliblement sa serpe. Varenne de Fenille ien trouvé, ce signe pour la coupe des bois. Pourquoi ne l'obtien-

it-on pas pour la vigne?

l'automne et le printemps sont les saisons les plus favorables à la e de la vigne; ceux qui préférent de faire cette opération en automne, léterminent d'après les considérations suivantes : 1º. Ce travail en automue, laisse plus de temps pour vaquer à la foule d'occuons que prescrit le retour du printemps. 20. Toutes les variations l'atmosphère qui peuvent imprimer du mouvement à la sève . courent à l'avancement de la vigne, laquelle gagne au moins par noyen quinze jours de précocité. Les partisans de la taille du prinps, au contraire, se fondent sur les désastres occasionnés par les ers rigoureux dont les effets sont bien autrement sensibles pour la ne taillée vers l'automne, que pour celle qui ne recevra cette facon après les grandes gelées. En la taillant l'hiver, les météores aqueux. troduisant par toutes les ouvertures faites à la plante se congèlent. etrent dans son intérieur, et rendent les gelées printannières plus XXIII.

dangereuses pour les jeunes bourgeons encore revêtus de leur bourse-Les raisons dont on s'autorise pour pratiquer chaqune de ces méthodes, sont incontestables. Tout l'art consiste à savoir les médifier l'une par l'autre. En effet, ici la taille d'automne doit être préférée; là, il ne faut admettre que celle du printemps; telle race veut être taillée tôt, telle autre demande à l'être tard. Le cultivateur a le plus grand intérêt à obtenir dans le même temps la maturité de tons les différens cépages, et cependant les uns sont précoces, les autres lardifs; retarder la végétation des uns, avancer celle des autres, les connoître tous et les diriger tous vers la même fin, est une partis essentielle de l'art de cultiver la vigne, que M. Dussieux a si bien décrite.

La hauteur de la uigne varie dena chaque pays. Il y a des cantom où les cepa liés centre le pied d'un arbre, leure sarmens se confondent avec ses branches, et produisent le bel effet d'un espalier; dans d'autres, l'arbrisseau est abandonné à lui-même sans support. Entie plusieurs lui donnent pour tuteur des échalas, et c'est un grand vie de notre agriculture que de négliger d'en faire usage pour les vignes basses, sur-tont dans les parties saptentrionales. Voici quels en sont les principaux effets.

1º. Les ceps ne sont pas heuriés par les bœufe, et la charrue ne sauroit ni les maltraiter ni les casser; 2º. ils ont moins à redouter de la violence des vents qui les fatiguent et forcent les branches à céder à leurs efforts; 3º. les labours pour fertiliser le sol, améliorer le fruit et déruire les mauvaises herbes, peuvent être facilement répétés et administrés à des temps convenables; 4º. on recueille une plus grande abondance de raisin; 5º. entin le fruit se perfectionne et acquiert plus de maturité. Tels sont les avantages que retire le propriétaire qui assujettit le rameau à des échalas et sait les placer dans la direction qu'ils doivent avoir.

Jetons maintenant les yeux sur une aigne qui n'est point échalasée dans les cantons où elle à besoin d'appui; les raisins premient naissance aux premiers boutons du jet de l'année; les feuilles les cachent, les ombragent; ils profitent peu des rayons du soleit, de l'action de la lumière et du contact de l'air; ils traînent sur la surface de terre, sont souvent couverts de boue que les eaux font rejaillir sur eux; ces ordures nuisent à la maturité; ils sont aqueux, peu propres da vinification, Survient-il des pluies abondantes en septembre, les feuilles font l'office de reservoir pour l'enu; elle tombe enquie sur le fruit, y séjourne, et celui-ci devient la proje de la pourriture.

Dans les pays où la rareté du bois se fait sentir, le propriétaire qui me compte que les soins et les avances, adopte difficilement l'usga des échalas. Mais des récoltes riches, abondantes, une qualité supérieure de viz sont des avantages que l'intérêt particulier devroit aust apprécier. On pourroit restreindre le nombre des échalas à cisq est apprécier. On pourroit restreindre le nombre des échalas à cisq est apprécier. On pourroit restreindre le nombre des échalas à cisq est apprécier. On pourroit restreindre le nombre des échalas à cisq est un espalier sur laquel le fruit recevront les heureuses infinences de la lumière et de l'air; cependant on doit préférer la culture sans échalas par-tout où les ramantes peuvent se soutenir d'eux-mêms sans

er sur terre, et éviter cette dépense inutile et cette perte de

# Des fuçons à donner à la Vigne.

vigne nouvellement plantée seroit bientôt détruite, si elle n'étoit ée par une culture assidue; car elle est tendre, plus sensible ntempéries qu'une vigne qui à pris de la force. Il faut donc bler souvent la terre autour du pied, pour la tenir ouverte aux nces de l'atmosphère, et la rendre perméable aux racines chess. Plus ce travail est répété, plus la vigne aura de durée et de ur; c'est un enfant au berceau qui demande des attentions et oins confinuels, si on vent en faire un homme robuste.

st un usage établi, et l'expérience en à démontré la nécessité, faut donner à la vigne, quel que soit son âge; trois labours oins dans le courant de l'année.

premier doit avoir lieu d'abord après la taille, des que les sarsupprimés sont enlevés du terrein; dans les climats chauds, à la fin de l'automne; les terres un peu compactes veulent être ées plus profondément que les terres sèches et pierreuses.

second labour se donne d'abord après que le fruit est noué, et est pas moins important que le premier; la terre n'est même détement remuée qu'après l'avoir reçu.

troisième et dernière façon est plutôt un binage ou un sarclage a labour proprement dit; elle a pour objet de purger la terre de s les plantes parasites qui attiréroient sur la vigne une humidité ondante, et favoriseroient les gelées d'automne qui détériorent tier les récoltes, parce qu'elles sont un obstacle à la maturité du ; d'ailleurs la végétation de ces plantes est toujours aux dépens vigne; elle influe souvent sur la qualité du produit. L'aristo-t, par exemple, se mariant à un cep, imprègne le raïsin de son rais goût; et celui d'une vigne où le souci croît en abondance, e un d'in qui a l'odeur et la sayeur du souci.

a prétend qu'il est possible de cultiver la vigne de manière à lui porter du raisin sans pepin; voici le procédé qu'en donne le cilhomme cultivateur. On prend autant de brins de sarmens que trein que l'on veut planter peul en contenir; on les fend légèreavec un outil de la forme d'un cure-oreille, et l'on en tire la moelle; on réunit ensuite les brins fendus en les recouvrant autour de papier huilé. Plusieurs autres procédés sont également

gnés dans le même ouvrage.

ais la nature des engrais, la manière de les employer et leur proon peuvent aussi influer sur la qualité des vins. On n'est pas re bien d'accord sur l'espèce d'amendement le plus avantageux à gne. Tout ce qu'on sait, c'est que le fumier lui est absolument raire. Cependant certains viguerons du Nord en emploient à mce, dans la vue d'obtenir d'abondantes récoltes; mais ces enmal appropriés au sol et quelques plantes parasites sont la cause oût de terroir artificiel, et l'origine de la saveur quelquefois déble, inhérente aux vins de certains crûs.

es litières nouvellement sorties des étables, des écuries, du co-

· 😼 -

un prend des condres bien tamisées qu'on détrempe avec de l'em en consistance de houillie claire : on y plonge les grappes à différentes reprises, jusqu'à ce que la couleur des grains ne soit plus appercue.

On les range ensuite dans une caisse sur un lit des mêmes cendres non monillées; on les recouvre d'un second rang, celui-ci d'une couche de cendre sèche, et sinsi de suite jusqu'à ce que la boite soit tomplie Après l'avoir soignensement fermée, on la dépose à la cave : et pour se servir du fruit, il suffit de le plonger à plusieurs reprises dans de l'enn fraiche : la cendre s'en detache facilement, et il est aussi frais qu'an moment où on l'a cueilli.

La paille bien seche sert quelquefois d'enveloppe aux grappes de misira lit sur lit; elles se conservent en très-bon état, pourvu qu'on les mette à l'abri des suimanx destructeurs ; d'autres fois il suffit d'isolet les grappes ant une pianche, et de couvrir chacune avec un van crent de verre co de farence : par exemple avec des cloches 4 melons; on les envelopre, or les sermonte d'une couche de sable fin , et le fruit s'y conserve everry, de toute sorte d'atteinte.

Outre l'avantage en ou a sie conserver le roisin avec tous les agrémens de la nouveaux on nament su moyen d'une lente et soigrense desseater et seles or at ions de las faire éprouver un degot de compression te que pon-seutement il présente une pesanteur the the contineration of release to the peu de volume , mais aimi dien er i man der guerte ninerme sundes et transporce dans le the service service same ent at dechet ni aucun genre d'alténnuivree de trois espèces, qui se débnix différens: les raisins de Provence, raisins de Corinthe. Les procédés pour la qu'ils ont pour base une ou plusieurs imand alcaline, et un dessechement plus ou moin out au soleil, soit à l'ombre, selon les lieux

it week week unieux faire pour l'utilité du lecteur, que de ter-M. Dussieux indique à la fin de sou article Vi-que M. Dussieux indique à la fin de sou article Vi-que sur la table, même après l'hiver, des ceps garns F. de truits aussi frais qu'au commencement de l'automne. n de la munir avant la taille d'une caisse de neuf pouces de the profondeur, en ménageant dans le four une ouverand pour introduire dans cette caisse un sarment qui, par de ses nœuds, promette du fruit. On fait supporter cette hauteur de la branche choisie, par deux crochets fixés dans and de les appuis de senêtres s'il s'en trouve à portée ; on taille to all a deux ou trois yeux au-dessus de la caisse, et on la remhouse terre qu'on arrose souvent et abondamment. Le promiter de pousse bientôt des bourgeons chargés de belles Hubique temps avant leur maturité, on sépare cette maren coupant la mère-branche de celle-ci raz auon refranche toutes les parties des nouveaux sareurs à la grappe la plus elevée, et on transporte

plante avant les gelées dans un lieu où elle soit à l'abri des grands s; il suffit alors de l'arroser de temps en temps, pour avoir en et en mai des grappes de raisin couronnées de feuilles, et aussi

hes qu'au moment où on les a cueillies à la treille.

procédé offre plusieurs autres avantages; il en résulte pour ée prochaine un plant chevelu dont la bonté n'est pas équivoque ; est un moyen aisé et infaillible de propager certaines espèces ne provigne que difficilement. Il n'est question pour cela que ctirer au printemps le cep de la caisse avec la motte, et de le ttre en pleine terre; il souffre si peu de cette transplantation, des l'automne suivante il est chargé de fruits comme l'année d'auvant. Pour le surplus, voyez les mots VIN et VINAIGRE. (PARM.) atre l'espèce de vigne dont on vient de parler, les botanistes en lécrit une douzaine d'autres, dont la plupart croissent spontanét dans l'Amérique septentrionale, et dont plusieurs sont cultivées nos jardins, et par conséquent dans le cas d'être mentionnées ici. VIGNE A GROS FRUITS, Vitis labrusca Liun., qui est dioique, feuilles très-grandes, en cœur, dentées, souvent un peu lobées, uvertes en dessous d'une laine fauve. Elle se trouve très-abonment dans les lieux humides, s'élève au-dessus des plus grands es, et ses grappes femelles ne sont composées que d'un petit nomle grains, mais qui acquierent quelquefois la grosseur d'une noix. le fox grappe des Anglais. J'ai souvent mangé des raisins de cette e pendant mon séjour en Caroline. Leur saveur est bien infére à celle des nôtres, mais cependant agréable; on pourroit cerement en tirer parti. Ses feuilles, souvent larges de plus d'un i-pied, la rendent propre à faire des tonnelles, et sont d'autant remarquables, que le vert obscur de leur surface supérieure cone avec le fauve de leur surface inférienre.

VIGNE VULPINE, qui est dioïque, a les feuilles en cœur, dentées, es, et glabres des deux côtés. C'est le vitis cordifolia de Michaux, inter grappe des Anglais. Elle se trouve dans les bons terreins humides, et est plus rare que la précédente en Caroline, où ai observée. Ses grappes de raisins sont beaucoup plus abones en grains que celles de la précédeute; mais ces grains sont à e de la grosseur d'un pois, et leur saveur est beaucoup plus raphée de celle de nos raisins ordinaires. On pourroit certainement aire du vin en neutralisant l'excès d'acide dont leur suc est pourvu. ai vu des pieds assez aboudamment couverts de grappes pour iter les frais de l'exploitation. Tonjours est-il vrai que dans la c-Caroline leur culture seroit plus avantageuse que celle de la e d'Europe, qui, ainsi que je l'ai remarque sur les pieds qui ent dans le Jardin des Plantes de la République française, qu'en qualité de consul, je dirigeois en l'absence de Michaux, ne peut employée utilement, parce qu'elle fleurit pendant six mois, c'estre qu'il y a des grains mûrs, des grains verts et des fleurs sur ième grappe pendant tout l'été.

a VIONE RIPAIRE, qui est dioique, a les feuilles en cœur aigu, alement dentées, et leurs pétioles ainsi que leurs nervores velues, se trouve sur les bords du Mississipi et de l'Ohio, d'où elle a été

apportée dans le jardin de la Caroline par Michaux. Elle est dans le cas de faire genre. Ses baies sont si acerbes, que pour en avoir écrasé dans l'intention d'en envoyer les pepins en Europe, j'ai eu les mains

ridées et douloureuses pendant plusieurs jours.

La Vigne vierge, Vitis hederacea Wild., Hedera quinquefolia Linn., qui a les feuilles composées de cinq folioles ovules, dentées, les panicules des fleurs terminales, et les ramesux radicans. Elle se trouve dans toute l'Amérique septentrionale, et s'élève au-dessus des plus grands arbres, des rochers les plus perpendiculaires, au moyen de racines ou mieux de suçoirs à-peu-près semblables à ceux du lierre, qui naissent à l'extrémité de ses vrilles et s'insmuent dans les plus petites fentes. On la cultive beaucoup en Europe pour masquer les mura exposés au nord, ce à quoi elle est très-propre. Elle vient avec la plus grande facilité , soit de graines, soit de marcottes , soit de boutures ; il n'y a qu'un sol trop sec et une trop grande exposition au soleil qui lui soient contraires. Une manière d'en tirer parti pour l'ornement, qui n'est pas assez connue, c'est de la planter au pied d'un potenu de quinze à vingt pieds, au sommet duquel elle parvient bientôt, et d'où elle retombe avec beaucoup de grace. Il ne s'agit dans ce cas que de la régler avec la serpette.

La Vigne en Arsar a les feuilles surcomposées, et les folides latérales pinnées. Elle se trouve en Caroline et en Virginie, dans les lieux secs et ombragés. Elle s'élève au moyen de vrilles au-dessus des plus grands arbres, et acquiert quelquefois une grosseur qui se leur est pas inférieure. Cette espèce est extrêmement élégante, mais se cultive plus difficilement que la précédente; en conséquence elle n'est pas encore très-commune dans nos jardins. Quelques botanists placent cette espèce parmi les Lieurnes. Voy. ce mot. Pour le surplus, Voyez aux mois Vin et Vinagge. (B.)

VIGNE BLANCHE. On nomme vulgairement ainsi la BRYONE. Voyez ce mot. (B.)

VIGNE ÉLÉPHANTE. C'est l'ACHIT. Voy. ce mot. (B.)
VIGNE DE MALGACHE. C'est un Budlège. Voyes co
mot. (B.)

VIGNE NOIRE SAUVAGE. Voy. au mot Tamier. (B.)
VIGNE DU NORD. On a donné ce nom au Houmon.
Voyez ce mot. (B.)

VIGNE DE SALOMON, nom vulgaire de la CLÉMITITE, Vayez ce mot. (B.)

VIGNE VIERGE. C'est tantôt la VIONE de ce nom, tantôt la Merelle douce amère. Voyes ces mots: (B.)

VIGNERON, nom d'une coquille, de l'hélice des vignes ou escargot, helix pamatia Linn. Voyes au mot lié-LICE. (R.)

VIGNETTE. On appelle ainsi vulgairement la spirée

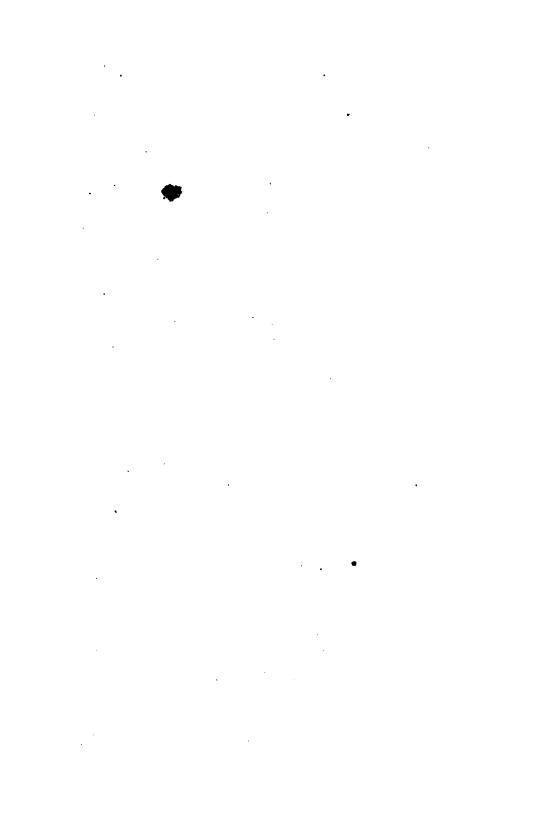

On pread des cendres bien tamisées qu'on détrempe avec de l'eau en consistance de bouillie claire : on y plonge les grappes à différentes reprises, jusqu'à ce que la couleur des grains ne soit plus apperçue.

On les range ensuite dans une caisse sur un lit des mêmes cendres non mouillées; on les recouvre d'un second rang, celui-ci d'une couche de cendre sèche, et ainsi de suite jusqu'à ce que la boîte soit remplie. A près l'avoir soigneusement fermée, on la dépose à la cave; et pour se servir du fruit, il suffit de le plonger à plusieurs reprises dans de l'eau fraîche; la cendre s'en détacte facilement, et il est aussi frais qu'au moment où on l'a cueilli.

La paille bien sèche sert quelquofois d'enveloppe aux grappes de raisins lit sur lit; elles se conservent en très-bon état, pourvu qu'on les mette à l'abri des animaux destructeurs; d'autres fois il suffit d'isoler les grappes sur une planche, et de couvrir chacune avec un vase creux de verre ou de faience, par exemple avec des cloches à melons; on les enveloppe, on les surmonte d'une couche de sable fin, et le fruit s'y conserve exempt de toute sorte d'atteinte.

Outre l'avantage qu'on a de conserver le raisin avec tous les agrémens de la nouveauté, on parvient, au moyen d'une lente et soigneuse dessication au soleil ou au four, de lui faire éprouver un dégré de compression tel que, non-seulement il présente une pessanteur spécifique considérable en raison de son peu de volume, mais ainsi disposé, il peut être gardé plusieurs années et transporté dans les plus lointaines régions, sans subir ni déchet ni aucun genre d'altération. On en compte dans le commerce de trois espèces, qui se débitent sous des noms et à des prix différens: les raisins de Provence, les raisins de Damas et les raisins de Corinthe. Les procédés pour les préparer sont décrits dans tous les traités d'économie domestique. Il suffira donc de dire ici qu'ils ont pour base une ou plusieurs impressions dans une lessive alcaline, et un dessèchement plus ou noins rapide, soit au four, soit au soleil, soit à l'ombre, selon les lieux et les circonstances.

Je crois ne pouvoir mieux faire pour l'utilité du lecteur, que de terminer, par la description d'un procédé employé par un jardinier de la Lorraine, et que M. Dussieux indique à la fin de son article Vi-GNE, pour servir sur la table, même après l'hiver, des ceps gamis de feuilles et de fruits aussi frais qu'au commencement de l'automne.

il s'agit de se munir avant la taille d'une caisse de neuf pouces de grandeur et de profondeur, en ménageant dans le four une ouverture assez large pour introduire dans cette caisse un sarment qui, par la grosseur de ses nœuds, promette du fruit. On fait supporter cette caisse à la hauteur de la branche choisie, par deux crochets fixés dans le mur ou par des appuis de senêtres s'il s'en trouve à portée; on taille le sarment à deux ou trois yeux au-dessus de la caisse, et on la remplit d'assez bonne terre qu'on arrose souvent et abondamment. Le rameau prend racine et pousse bientôt des bourgeons chargés de belles grappes; quelque temps avant leur maturité, on sépare cette marcotte de la treille en coupant la mère-branche de celle-ci raz audessous de la caisse; on retranche toutes les parties des nouveaux sarmens qui sont supérieurs à la grappe la plus elevée, et on transporte

plante avant les gelées dans un lieu où elle soit à l'abri des grands ls; il suffit alors de l'arroser de temps en temps, pour avoir en et en mai des grappes de raisin couronnées de feuilles, et aussi

hes qu'au moment où on les a cueillies à la treille.

procédé offre plusieurs autres avantages; il en résulte pour ée prochaine un plant chevelu dout la bonté n'est pas équivoque; est un moyen aisé et infaillible de propager certaines espèces n ne provigne que difficilement. Il n'est question pour cela que etirer au printemps le cep de la caisse avec la motte, et de le ettre en pleine terre; il souffre si peu de cette transplantation, des l'automne suivante il est chargé de fruits comme l'année d'auvant. Pour le surplus, voyez les mots VIN et VINAIGRE. (PARM.) utre l'espèce de vigne dont on vient de parler, les botanistes en décrit une douzaine d'autres, dont la plupart croissent spontanét dans l'Amérique septentrionale, et dont plusieurs sont cultivées nos jardins, et par conséquent dans le cas d'être mentionnées ici. VIGNE A GROS FRUITS, Vitis labrusca Liun., qui est dioique, feuilles très-grandes, en cœur, dentées, souvent un peu lobées, ouvertes en dessous d'une laine fauve. Elle se trouve très-abonment dans les lieux humides, s'élève au-dessus des plus grands es, et ses grappes femelles ne sont composées que d'un petit nomde grains, mais qui acquièrent quelquefois la grosseur d'une noix. t le fox grappe des Anglais. J'ai souvent mangé des raisins de cette te pendant mon séjour en Caroline. Leur saveur est bien infére à celle des nôtres, mais cependant agréable ; on pourroit cerement en tirer parti. Ses feuilles, souvent larges de plus d'un ni-pied, la rendent propre à faire des tonnelles, et sont d'autant remarquables, que le vert obscur de leur surface supérieure conle avec le fauve de leur surface inférieure.

a VIGNE VULPINE, qui est dioique, a les feuilles en cœur, dentées, nes, et glabres des deux côtés. C'est le vitis cordifolia de Michaux, ointer grappe des Auglais. Elle se trouve dans les bons terreins humides, et est plus rare que la précédente en Caroline, où 'ai observée. Ses grappes de raisins sont beaucoup plus abonites en grains que celles de la précédente; mais ces grains sont à ne de la grosseur d'un pois, et leur savenr est beaucoup plus rapchée de celle de nos raisins ordinaires. On pourroit certainement faire du vin en neutralisant l'excès d'acide dont leur suc est pourvu. ai vu des pieds assez abondamment couverts de grappes pour riter les frais de l'exploitation. Toujours est-il vrai que dans la se-Caroline leur culture seroit plus avantageuse que celle de la ne d'Europe, qui, ainsi que je l'ai remarque sur les pieds qui stent dans le Jardin des Plantes de la République française, qu'en qualité de consul, je dirigeois en l'absence de Michaux, ne peut e employée utilement, parce qu'elle fleurit pendant six mois, c'estlire qu'il y a des grains mûrs, des grains verts et des fleurs sur même grappe pendant tout l'été.

La VIGNE RIPAIRE, qui est diorque, a les feuilles en cœur aigu, galement dentées, et leurs pétioles ainsi que leurs nervures velues.

e se trouve sur les bords du Mississipi et de l'Ohio, d'où elle a été

laissent une ouverture par laquelle les vigognes puissent entrer, et ils fixent la corde à une hauteur médiocre, de manière qu'elle touche le cou de ces animaux lorsqu'ils en approchent; ils y attachent aussi des lambeaux d'étoffes de toute couleur qui voltigent au gré du vent. Ces dispositions faites, les chasseurs, qui sont en grand nombre et accompagnés de petits chiens dressés à cette chasse, battent une grande partie de la montagne, et poussent devant eux les vigognes, que le moindre bruit effraie, jusqu'à ce qu'elles soient entrées dans l'enceinte formée par la corde. Lorsqu'elles se voient renfermées, elles cherchent à s'échapper; mais, épouvantées par les morceaux d'étoffe agités par le vent, elles ne savent ni sauter par-dessus la corde, ni baisser le cou pour passer par-dessous, et les chasseurs, qui arrivent presque aussi-tôt qu'elles dans l'enceinte qu'ils ont préparée, les tuent et les écorchent pour en avoir la peau et la laine.

Ce sont ordinairement des Indiens et des métifs qui s'occupent de la chasse aux vigognes, et c'est peut-être la plus pénible de toutes les chasses; elle ne se fait que sur des cimes glacées où il n'y a aucune habitation, et elle doit quelquefois durer des mois entiers, si l'on veut qu'elle ait un avantage réel. Si le temps devient mauvais, s'il neige ou s'il s'élève des vents violens, les chasseurs n'ont d'autre ressource que de se mettre à l'abri de quelque rocher, et d'attendre la fin de la bourasque. C'est ainsi qu'ils passent les nuits; du mais forme toute leur provision, et ils y joignent la chair des vigognes quand leur chasse a été heureuse. C'est une fort bonne viande, que des voyageurs ont comparée à celle du

veau, et d'antres à celle de la biche.

Mais ces chasses, qui produisent ordinairement de cinq cents à mille peaux, sont de véritables tueries; les Péruviens ont la cruauté de massacrer toutes les vigognes retenues dans l'enceinte, et ils ne laissent échapper aucun de ces doux et innocens animaux. Ils vendent les peaux garnies de leur laine; car on n'achèteroit pas la laine séparée, à cause de la fraude assez commune d'y mêler la toison du paco, qui a la même couleur, mais qui est moins fine. Les marchands qui achètent les peaux de vigognes, les font dépouiller de leur laine pour l'envoyer en Espagne. L'appât du gain étouffe au Pérou, comme en d'autres pays, toute considération de bien général; en massacrant impitoyablement chaque année un grand nombre de vigognes, on diminue une espèce précieuse, et l'on ne tardera pas à l'anéantir. Il en coûte à présent des fatigues incroyables pour se procurer la toison

es animaux, et il ne sera bientôt plus possible, quelque e que l'on se donne, d'en avoir assez pour qu'elle puisse er dans le commerce. Ce sera une perte que déploreront ianufactures et les arts, et qu'il seroit facile d'éviter, si, eu de mettre à mort toutes les vigognes prises aux battues, se contentoit de les tondre et de se ménager une nou-laine pour l'année suivante; on tueroit seulement quelmâles, dont le trop grand nombre nuit à la propagation espèce : c'étoit ainsi que l'on en usoit au temps des

est une autre mesure plus grande, plus importante, et llustreroit le gouvernement aux ordres ou à la protection uel on la devroit; c'est de s'approprier l'espèce même de gogne, et de la sauver, au sein de la domesticité, des sacres qui la menacent d'un anéantissement prochain et . L'on a fait, dit-on, au Pérou aussi bien qu'en Esne, des essais infructueux à ce sujet; mais ces tentatives elles été dirigées avec sagacité, et sur-tout répétées et enues avec persévérance? Si l'on considère le temps qu'il lu pour tirer le mouflon de ses montagnes, pour réduire naturel sauvage, et en faire l'animal le plus doux et le paisible, l'on concevra que ce n'est pas de quelques s, presqu'aussi-tôt abandonnés que commencés, qu'il possible de prononcer sur le plus ou le moins de facilité umettre un animal précieux à l'état de domesticité. l'abbé Molina, qui a voyagé long-temps dans les conque fréquentent les vigognes, ne doute pas qu'on ne rienne un jour à les ranger au nombre des animaux iestiques, lorsque l'industrie nationale, qui commence à peu à se développer, aura un peu plus d'activité. st. natur. du Chili.) L'on a remarqué que les vigognes l'on nourrit dans quelques maisons de Lima par pure osilé, conservent toujours un penchant très-marqué r la liberté, et que leur naturel demeure sauvage; mais aractère farouche tient à une excessive timidité, que l'on t espérer de vaincre, du moins en partie, dans un être t les mœurs sont douces et innocentes. D'ailleurs, il ne it pas d'apprivoiser complètement les premières vigognes it on s'empareroit; et si on parvenoit à les faire multir, l'on auroit obtenu tout ce qu'il est raisonnable d'en ndre. Les premiers produits, auxquels il ne resteroit que stinct et non l'habitude de l'indépendance, seroient moins vages, et il en naîtroit des individus qui auroient déjà apreinte de l'esclavage et le germe de la docilité. D'un autre côté, faire descendre tout-à-coup les vigognes des sommets des montagnes, où règne un froid éternel, dans des plaines échauffées par un soleil ardent, c'est les exposer à périr. Une pareille transmigration ne peut s'opérer qu'avec ménagement et par gradation. C'est sans doute fante d'avoir suivi cette marche, indiquée par la nature, que les Espagnols n'ont pas réussi dans les tentatives qu'ils ont faites sur ce sujet. Les Pyrénées, les Alpes offrent en France les sites les plus convenables pour commencer l'éducation de ces animaux.

Un de mes anciens amis, M. de Nesle, qui joignoit à une fortune considérable, le goût de tout ce qui est beau et utile. avoit conçu le projet de faire venir, du Péron en France, des vigognes, dans l'intention de les y acclimater et de les propager. Les circonstances, parmi lesquelles on a complé. avec quelque étonnement, l'opposition de la part d'un inspecteur-général du commerce, ont empêché l'exécution d'un projet qui n'avoit pu se former que dans une ame élevée et amie de sa patrie. Il reste encore à exécuter. Honnenr à l'homme opulent qui, en se chargeant de l'exécution, aura senti que les richesses n'attirent la considération publique qu'autant qu'elles s'écoulent vers des choses grandes, nobles et d'une utilité générale! Gloire et reconnoissance su gouvernement qui lui prodiguera de puissans encouragemens! « J'imagine, dit Bullon, que les vigognes seroient nne excellente acquisition pour l'Europe, et produiroient plus de biens réels que tout le métal du Nouveau-Monde, qui n'a servi qu'à nous charger d'un poids inutile, puisqu'on avoit auparavant, pour un gros d'or ou d'argent, ce qui nous coûte une once de ces mêmes métaux ».

Il n'y auroit pas à craindre que la laine des vigognes se détériorât par la transplantation et la domesticité; n'avonsnous pas l'exemple du mouflon ou mouton sauvage, dont la
toison s'est améliorée dans nos moutons? Et une analogie
bien fondée ne nous autorise-t-elle pas à présumer que la laine
des vigognes se perfectionneroit également entre nos mains?
Beaucoup plus belle que celle des brebis, elle est aussi douce
que la soie. Sa couleur naturelle est si fixe, qu'elle ne s'altère
pas sensiblement sous la main de l'ouvrier, et elle est susceptible de prendre les couleurs les plus riches. On en
compte de trois sortes dans le commerce, la fine, la carméline ou bâtarde, et le pelotage, ainsi nommée parce qu'elle
est en pelotes: celle-ci est peu estimée. Je transcris ici une
note fort intéressante, et qui, sous aucun rapport, ne peut
paroître déplacée: elle est du spirituel et savant Pougens.

VIG

279

z sa Traduction du Voyage philosophique et pittoresque

es rives du Rhin, par Georges Forster.

En 1774, cette matière (la laine de vigogne) étant abée à un prix très-bas, mon digne et vertueux ami, exandre Breton, fit fabriquer le premier, dans Paris, e pièce de drap de vigogne en couleur naturelle. Cet ai ayant réussi au-delà même de ses espérances, lui nnoit des droits aux encouragemens du ministère; mais n'en obtint aucun, parce qu'il étoit trop pur, trop ainteressé pour flatter les inspecteurs-généraux du com-

Il fit teindre diverses pièces de vigogne en bleu foncé, en de ciel, cramoisi, violet fin, et écarlate. Ces couleurs hes réussirent toutes également bien. La laine de vigogne, 'on préféroit dans la bonneterie à celle des pacos, ree qu'elle n'est point, comme cette dernière, chargée longs poils droits, est tellement propre à faire des draps, se même on en peut fabriquer de première qualité avec partie la plus déliée des touffes blanchâtres.

Si le gouvernement lui avoit facilité les moyens d'établir grand une manufacture de draps de vigogne, il auroit les fabriquer, vu la modicité de la main-d'œuvre d'alors,

prix marchand de 60 livres l'aune.

Ces draps, au surplus, ne peuvent être comparés à cun autre, parce que le vigogne est d'une nature diffé-

nte de toutes les laines d'Europe.

Je tiens en partie tous ces détails de l'honnête et sage gociant que je viens de citer. Bon mari, bon père, bon ni, philosophe-pratique, patriote par sentiment et par onviction, ce sont de tels hommes qui sont la richesse es Etats, toutes les fois que la vertu est à l'ordre du jour. ai vu ce citoyen respectable, au milieu de huit cents uvriers dont il étoit le père et l'ami, oublier ses intérêts ne s'occuper que des leurs. Aussi la destinée, moins reugle qu'on ne pense, en punissant, par de stériles ichesses, le négociant dont l'industrie usuraire compte videment les heures du pauvre, a-t-elle donné à celui-ci our récompense les trésors d'une heureuse médiocrité ». I y a quelques années que le prix courant de la laine de ogne varioit, en Espagne, suivant la qualité, depuis quatre qu'à neuf francs la livre. Il a augmenté depuis et augmentera jours, à raison de la diminution progressive des animaux i la fournissent, en sorte que les draps que l'on fabrique présent avec cette laine sont beaucoup trop chers pour e d'un usage général. Ceux qui sortent de la manufacture de M. Decretot, célèbre fabricant de Louviers, sont d'une exécution parfaite et d'une grande beauté, ainsi que les schals également en laine de vigogne, qui ont le même croisé, le même moelleux, et à très-peu près la même finesse que les schals de Cachemire. Cette matière entre aussi dans la fabrication des chapeaux fins, mêlée avec le poil de lapin ou de lièvre. (S.)

VILAIN. On donne ce nom à un poisson du genre cyprin, cyprinus jeses. C'est par erreur que Duhamel et autres ont écrit que le vilain étoit le cyprinus cephalus. Voy. au mot Cyprin. (B.)

VILAIN, dénomination que Picot-Lapeyrouse a imposée à un vautour qu'il a observé dans les Pyrénées, Cest le même que le Vautour de Malte ou Vautour Brun. Voyes ces mots. (VIEILL.)

VILDENOVE, Wildenovia, plante vivace, à tige de trois pieds de haut, à feuilles rapprochées, alternes, roides, pinnées avec impaire, à pinnules ovales, opposées, décurrentes, dentelées, garnies de soies et pourvues de stipules, à fleurs solitaires et axillaires, portées sur des pédoncules très-épais et garnis de stipules glanduleuses.

Cette plante, qui est figurée pl. 685 des *Illustrations* de Lamarck, forme un genre dans la syngénésie polygamie superflue, établi par Cavanilles, et qui offre pour caractere un calice commun double, l'un et l'autre polyphylle, l'intérieur cylindrique, et l'extérieur plus court, formé de folioles sétacées et ouvertes; un réceptacle garni de paillettes, et portant dans son centre des fleurons hermaphrodites, et à sa circonférence des demi-fleurons femelles fertiles.

Le fruit est composé de plusieurs semences oblongues, pentagones, couronnées par cinq soies droites.

La vildenove croît au Mexique. Elle est cultivée dans les jardins de Paris et de Madrid. Elle a considérablement d'affinités avec les Zinnia. Voyez ce mot. (B.)

VILLARÈSE, Villaresia, arbrisseau du Pérou qui forme, dans la pentandrie monogynie, un genre qui offre pour caractère différentiel un calice à cinq dents; une corolle de cinq pétales; un stigmate sessile; une capsule oblongue, aiguë, uniloculaire, bivalve et monosperme. Il est mentionné dans la Flore du Pérou. (B.)

VILLARSIE, Villarsia, genre de plantes établi par Valter, n° 100 de sa Flore de la Caroline, et ainsi nommé par Gmelin. J'ai figuré n° 16 du Bulletin de la Société Phius, la plante qui lui sert de type, et qui se trouve

s eaux stagnantes de la Caroline.

enre approche infiniment de celui des ményanthes, el us a réuni à ce dernier plusieurs de ses espèces; mais nat, dans son ouvrage intitulé Choix des Plantes, l'en a stingué, et lui a donné pour caractère: calice de cinq , persistant; corolle en roue, à limbe souvent cilié; amines; un ovaire supérieur, surmonté d'un style à e bilamellé, et à base entourée de cinq glandes; capne loge et à deux valves, renfermant un grand nomsemences.

tenat lui rapporte quatre espèces :

ale, qu'il a figurée pl. 9 de l'ouvrage précité; la nym-, dont la fleur est jaune, et qui se trouve abondamment uelques rivières de France; l'indienne; la lacuneuse, la mienne: toutes vivent dans l'eau. Voyez au mot ANTHE. (B.)

LEBREQUIN, nom donné, par les marchands, à une e du genre des vermiculaires, figurée dans Dargenol. 4, lettre I. C'est le serpula imbricalis de Linnæus. au mot Vermiculaire et au mot Serpule. (B.)

LICHE, Villichia, plante à tige rampante, filiforme, e, à feuilles alternes, pétiolées, écartées, presque , presque peltées, crénelées, hérissées, rougeâtres en s, et à fleurs rouges, géminées, portées sur de longs cules axillaires, qui forme un genre dans la triandrie

enre offre pour caractère un calice à quatre divisions; prolle monopétale à quatre découpures; quatre éta-; un ovaire supérieur, surmonté d'un seul style.

ruit est une capsule biloculaire et polysperme. villiche est annuelle, et croît au Mexique. (B.)

ABE, nom spécifique de poissons du genre CYPRIN et DNE. Voy. ces mots. (B.)

N. Ce nom convient à tous les sucs sucrés des végétaux, sur l'effet d'un mouvement intestin qu'on nomme fertion, de doux et opaques qu'ils étoient, sont transfornune liqueur agréable, transparente, plus ou moins ate; mais on le donne plus particulièrement au suc né des fruits de la vigne qui a subi cette fermentation duit le vin proprement dit, la meilleure de toutes les urs fermentées.

rt de faire le vin se perd dans la nuit des temps ; les se Egyptiens en connoissoient les procédés ; ils existent III.

encore sculptés sur les murs de leurs temples les plus antiques; les Grecs et les Romains les avoient recueillis, et préparoient une multitude de vins, dont les noms et la célébrité sont passés jusqu'à nous. Ils en avoient de légers qu'ils pouvoient boire de suite; ils en avoient d'autres qui n'étoient potables qu'après un temps très-long; enfin ils en avoient dont la conservation se prolongeoit au-delà d'un siècle: ils mettoient aussi en réserve du moût plus ou moins concentré par l'évaporation, et qu'on délayoit avec de l'eau pour en préparer des boissons. Les habitans de l'Archipel ont continué à faire cette espèce de raisiné, car M. Boudet, pharmacien en chef de l'armée d'Orient, a trouvé, dans les magasins d'Alexandre, des bouteilles de terre d'une forme agréable qui en étoient remplis. Ce raisiné avoit la consistance de la mélasse; il est employé aujourd'hui en Egypte à faire une espèce de sorbet.

Cependant quoique l'art de faire le vin soit fort ancien, et que les avantages de cette boisson pour la société soient incontestables, il étoit encore éloigné d'atteindre toute la per-

fection desirée.

Un chimiste célèbre, dont le ministère sera remarquable par des institutions utiles à l'agriculture, aux sciences, aux arts et à la bienfaisance, M. Chaptal, vient de lui en foumir les moyens en développant, avec le génie qui lui est propre, tous les phénomènes de la vinification, et en jetant un nouveu jour sur cette matière qui occupe le second rang dans l'échelle des richesses territoriales de la France.

Et en effet il a examiné avec le plus grand soin la nature des raisins; il a calculé avec précision l'influence qu'exercent sur eux les variétés du sol, du climat, des saisons et de la culture; celles que produisent sur leurs sucs, sur les différens procédés de la vinification, les divers degrés de température employés; et ensuite appuyé sur des principes certains qu'il a pu se faire, il propose aux fabricans de vins les méthodes les plus appropriées à leurs différens pays. Aidé particulièrement des lumières que renferme ce Traité, nous allons tâcher de donner aux cultivateurs de la vigne les moyens d'ajouter à la bonté de leurs vins, et d'améliorer ceux que le climat et l'exposition, le caractère des saisons, la qualité et l'espèce des vaisins, &c. n'auroient rendus que médiocres.

#### Vendange.

Si c'est pour les peuples qui cultivent la vigne un sujet de réjouissance, c'est, sur-tout pour la France presque entière, un temps de fête et de gaîté; ses habitans de tous les rangs semblent se confondre les uns avec les autres pour ne voir dans ces belles récoltes qu'une marVIN

283

taine de l'immense richesse territoriale de leur patrie, et la abandonnent les villes pour courir à leurs vignobles ou à

e leurs amis à l'époque de la vendange.

our fixe pour la cueillette du raisin ne doit pas être indifférent, e la durée plus ou moins longue de la fermentation en dépend ; lone choisir, autant qu'il est possible, le temps le plus l'avorable ndange, c'est-à-dire lorsqu'il fait sec, et que le soleil a dissipé e que la fraîcheur des nuits a déposée sur le raisin.

naturité du raisin se reconnoît à la réunion des signes suivans : brune, grappe pendante, grains ramollis, pellicule amincie. et grains faciles à détacher, suc doux, savoureux et vispepins fermes non glutineux : c'est alors que le propriétaire

vigne en fait la vendange.

y proceder, il ne livre pas la coupe du raisin à des mains ercées; il choisit de préférence les femmes des vignerons du elles sont dirigées par un homme sévère et intelligent; il fait e qu'elles ne mangent point dans la vigne, qu'elles conservent. e vin les meilleurs raisins, qu'elles n'y mêlent point des débris n ou d'autres alimens, qu'elles coupent très-court, et plutôt le bons ciseaux qu'avec une serpette, les queues des raisins; s choisissent pour la première cuvée, les plus sains et les plus bien distincts de ceux qui ont dépassé la maturité. Il a soin s ne prennent pour la seconde cuvée ni les raisins pourris, ni ui sont absolument trop verts; enfin il leur fait arranger les s avec dextérité et saus les tasser dans leurs paniers, et de-là es baquets ou hottes, afin que le raisin puisse être transporté à e sans avoir perdu de son suc.

# Egrappage et foulage.

cette cuve est solidement placée une caisse carrée, dont les et le fond sont fermés de listeaux de bois peu distans entr'eux : lans cette caisse qu'on verse la vendange à mesure qu'on l'apde la vigne : un homme armé d'une fonrche à trois becs , qu'il e et agite circulairement, détache les grains de la grappe et enelle-ci, puis avec ses pieds munis de gros sabots, il foule les , et quand tous sont écrasés , il soulève une planche de la caisse pousse dans la cuve; il continue la même manœuvre, jusqu'à cette cuve soit remplie. La vendange ainsi foulée exactement nt plus fluide, et par conséquent plus fermentescible, la partie ante du raisin est non-seulement à découvert, elle est délayée e moût. Mais ces opérations de cueillette et de foulage ne doipoint être traînées en longueur, il y auroit une succession de entation qui nuiroit à la qualité du vin ; il faut que la cuve soit e de raisin écrasé en moins de vingt-quatre heures. Si même on e. d'après Chaptal, cette opération de foulage encore trop grospour disposer suffisamment la fermentation à marcher d'une ère uniforme, on soumettra à l'action du pressoir les raisins à re qu'on les apportera de la vigne; on en recevra le suc dans uve, et on l'abandonnera à la fermentation spontanée, soit seul,

si on veut un vin très-délicat, soit avec le marc exprimé et égrappé; si on veut un vin plus coloré et d'une plus longue conservation. Le moût qu'on obtiendra par l'effet de cette pression aura une odeur douceâtre, une saveur très-sucrée; sa consistance, variable suivant les pays, sera presque celle d'un sirop dans ceux du midi.

Les matériaux immédiats du moût sont le sucre, le mucoso-sucré, l'eau, le tartre, une partie colorante et une substance végéto-auimale que Fabroni et Thenard ont reconnu être le premier agent de la fer-

mentation, le ferment par excellence.

#### Fermentation.

La fermentation vineuse a lieu ou dans des cuves de pierre ou de bois, ou dans des tonneaux; le choix entre ces vaisseaux d'une capacité si différente n'est point une affaire de caprice; on emploie les cuves en Provence et en Languedoc, parce que la masse fermentante doit être d'autant plus considérable que le moût est plus sucré et plus épais, qu'il a besoin d'une fermentation plus rapide, et que le vin est destiné à être plus spiritueux; on se sert de tonneaux dans la Champagne, parce que la masse fermentante doit être d'autant moins considérable, que le raisin a crû dans un pays moins chaud, qu'on vent obtenir un vin plus délicat, et qu'on exige qu'il conserve plus d'arome.

Ces cuves ou ces tonneaux netloyés avec soin avant d'y déposer la vendange, sont établis dans des celliers bien clos, afin que la fermentation n'y soit point troublée par le froid de la nuit et par les variations de l'atmosphère; il y règne une température de dix degrés, la fermentation languiroit au-dessous, elle deviendroit trop tumultueuse au-dessus.

Après avoir choisi les meilleurs raisins des vignes le plus favorablement situées, et dans la meilleure exposition, après avoir, par les plus excellens procédés, disposé à la fermentation le suc de ces raisins, et l'avoir mis dans les vaisseaux et dans les lieux les plus convenables; quels seront les phénomènes et le produit de la fermentation tumultueuse de ce suc? Bientôt il se couvre de bulles, il s'en élève du centre de la cuve qui viennent crever à la surface en formant de petits jets, et faisant entendre un léger sifflement. C'est le gaz acide carbonique, qui, formé aux dépens de l'oxigène et du carbone des principes constituans du moût, se dégage. Bienlôt sa quantité augmente, il déplace, à cause de sa pesanteur, l'air atmosphérique qui reposoitsur la cuve, il se répand de-là dans le cellier; on n'y peut plus respirer sans danger d'être asphixié par le gaz meurtrier; alors la liqueur se trouble, se gonfle, s'échauffe, bouillonne; on y voit nager des filamens, des flocons; on y voit s'agiter les pellicules, les pepins des raisins; une partie de ces substances se fixe à la surface de la cave, y forme une croûte spongieuse qu'on nomme le chapeau de la vendange, et que surmonte ensuite une écume très-volumineuse; l'autre se dépose au fond; alors la cuve exhale une odeur qui y annonce la présence de l'alcool; le sucre qui, par sa décomposition, servi à le former, n'est presque déjà plus sensible dans la liqueur;

principe colorant qui existoit sous la pellicule du raisin, et foulage avoit détaché et distribué dans le moût, s'est dissous nouveau produit, enfin la fermentation tumultueuse est achele s'arrèle.

sont les phénomènes et les effets de cette fermentation, dont sont principaux : le dégagement du gaz acide carbonique, la tion de la chaleur, la formation de l'aloud et la coloration de eur; ils sont d'autant plus sensibles et d'autant plus durables, moût dans lequel ils ont lieu, est plus riche en principes cons-Aussi dans les pays chauds, la fermentation demande-t-elle irs jours pour être complète, tandis que dans les pays froids souvent terminée après quelques heures de durée.

r almosphérique qui, pendant la fermentation, se trouve en l avec le moût, ne se combine point avec lui, il ne fait que iliter les moyens de fermenter, en servant d'excipient au gaz carbonique, et en ne présentant qu'un léger obstacle au moude dilatation et d'affaissement que la liqueur éprouve.

pourroit, en retenant ce gaz, l'aire le vin dans les vaisseaux il seroit même beaucoup plus génèreux, parce qu'il auroit conson alcool et son arome, deux substances que dans l'autre té le gaz carbonique emporte toujours en très-grande quantité ui, en s'échappant; mais comme ce gaz est très-expansif, il comproit d'une part le mouvement fermentatif, au point que le vin feroit qu'à la longue, et d'autre part il menaceroit sans cesse osion et de rupture les vaisseaux dans lesquels ce vin seroit conm. Chaptat, en présentant les avantages et les inconvéniens de ux méthodes, desireroit qu'on les combinât assez heureusement en écarter ce qu'elles ont de vicieux.

# Décuvage.

fermentation variant en énergie et en durée, selon le climat saison, selon la qualité et la quantité du moût soumis à sou 1, on sent que toutes les méthodes imaginées pour en fixer en al et irrévocablement le terme, sont nécessairement vicieuses; e mieux est de l'attendre plus ou moins, suivant les pays, les ustances et la nature du vin qu'on se propose d'obtenir.

nsi, en faisant éprouver dans le midi et dans le nord de la ce le mouvement fermentatif à des moûts d'excellente qualité aus des meilleurs raisins de chacune de ces contrées, ne doit-corder, comme nous l'avons dit, aux uns, que des heures seunt, et aux autres, des jours pour cuver.

vant de procéder au décuvage, on a eu soin de disposer les tonx qui doivent recevoir le vin; ils sont faits d'un merrain très-; aucune douve n'a été tirée du bois qui avoisinoit l'écorce et les aes d'un chêne au pied duquel se trouvoit une fourmilière; aune participe de l'odeur des fourmis, n'est imprégnée de leur e, et ne peut communiquer au vin le goût de fût, dont souvent ces cles sont la cause éloignée. Les tonneaux qui étoient neufs ont été s à l'eau de chaux, puis à l'eau chaude et ensuite à l'eau salée; ceux qui avoient déjà servi ont été privés du tartre qu'ils contenoient et ensuite lavés à l'eau chaude; ou a enfin passé dans les uns et les autres ou du vin ou du moût bouillant, ou une infusion de flours de pêcher. Pour tirer le vin de la cuve, on ne le laisse pas couler dans des vaisseaux découverts pour le porter ensuite dans les tonneaux; il sortiroit de la cuve avec violence; il écumeroit, il bouillonneroit; une forte odeur vineuse répandue dans le cellier, annonceroit la perte irréparable qu'il feroit de son gaz et de son alcool; on préfère de l'introduire dans les tonneaux, en employant pour l'y conduire, un tnyau de fer-blanc ou de cuir, qu'on adapte à la carnelle de la cuve.

Le chapeau de la vendange contient assez souvent du vin qui s'est aigri; on sépare, pour l'exprimer à part, ce chapeau avec soin du marc sur lequel il s'est affaissé, et on porte celui-ci am pressoir. Le vin qui ea sort jusqu'à la seconde coupe, est distribué dans les toites plus apre et plus coloré; on le met à part, il ne fait pas partie du vin de première qualité: les tonneaux pleins, autant qu'il est nécessaire, sont arrangés sur des chantiers, dans des celliers plus froids pour les vins du Nord que pour ceux du Midi. Là ces vins subisent une fermentation qu'on appelle insensible, parce qu'elle est beacoup moins tumultueuse que la première: pendant qu'elle a lieu, on a soin de remplir les tonneaux, ou, ce qui revient au même, de les ouiller d'abord tous les jours, ensuite tous les huit jours, après cela tous les quinze jours, et enfin tous les deux mois lorsque le vin est en cave, et aussi long-temps qu'il y reste.

L'usage sera que, pendant cette nouvelle fermentation qui profait encore du gaz carbonique, on ne ferme les tunneaux qu'avec des feuilles de vigne assujéties avec du sable, et qu'on attende le calus de la liqueur avant de la boucher avec des bondons, et sur-tout

avant de les frapper fortement.

On observera qu'Olivier de Serres prétend que des tonneaux sains et bien cerolés sont en état de résister à tout l'effort de ce gaz, et qu'on peut, sans crainte de rupture des tonneaux, les bondonner aussi-lét qu'ils sont remplis à deux pouces près du trou. Fant-il respecte l'usage? faut-il, sur la foi du plus célèbre des agriculteurs, adopter un procédé qui ne paroit pas sans danger, mais qui, réussissant, conserveroit dans le vin une grande quantité de gaz et d'alcool? Nous croyons qu'il faudroit prendre un milieu entre ces deux pratiques opposées; qu'il seroit à propos d'assujétir le bouchon du tonneau avec un resort assez puissant, mais qui, cédant heaucoup plutôt que les cerceaux, comprimeroit, retiendroit, sinon tout le gaz que vouloit fuses Olivier de Serres, au moins une grande partie de celui que l'usage laisse échapper en pure perte.

### Soutirage.

Lorsque la seconde fermentation s'est appaisée, et que la masse du liquide jouit d'un repos absolu, le vin est fait. Alors il se clarifie pen à peu de lui-même; tout ce qui est étranger à sa composition se précipite sur les parois et au fond du tonneau, ce dépôt s'appelle lies

VIN

287

mélange de tartre, de matières extractive et colorante, alténe substance végéto-animale, en partie décomposée. Or, comme , quoique séparée du vin, est susceptible de s'y mêler et de lui er un nouveau mouvement de fermentation qui l'altéreroit. ovier à cet inconvénient, on a soin, dans les différens vignoe transvaser le vin à diverses époques. Celui de l'Hermitage, s et en septembre; celui de la Champague, en octobre, en et en mars; on choisit toujours un temps sec pour cette opéet on devroit employer de préférence, pour l'exécuter, la dont l'usage est établi en Champagne. C'est un tuyau de cuir, trémités duquel sont des tuyaux de bois, dont l'un s'adapte au de la futaille qu'on veut vider, et l'autre à l'ouverture de n'on veut remplir en lâchant le robinet. La première se vide ié; on fait passer le reste à l'aide d'un soufflet, dont l'air, en nt une pression sur le vin , l'oblige à sortir d'un tonneau pour r dans l'autre.

és le premier soutirage des vins qui sont restés dans les celliers, descend à la cave. La meilleure est celle qui se maintient touau dixième degré de température, qui a son ouverture tournée 
e nord; les fulailles ne s'y dessèchent pas, les cerceaux ne s'y 
issent pas, le vin n'y reçoit aucunes secousses, n'est exposé à 
es émanations nuisibles.

## Collage.

soutirage des vins n'étant pas toujours suffisant pour les clarifier lètement, on a recours à une autre opération qu'on nomme le c. C'est ordinairement la colle de poisson qui sert à cet usage; déroule avec soin, on la coupe par petits morceaux, on la remper dans un peu de vin; elle se gonfle, se ramollit, se it; on l'agite avec un balai, on la verse dans le vin; elle s'emde toutes les molécules restées dans la liqueur, et se précipite elles. Les blancs d'œufs ou la gomme arabique peuvent rempla colle de poisson, sur-tout lorsqu'il s'agit de clarifier les vins les pays chauds.

# Soufrage.

atre ces opérations qui constituent l'art de gouverner les vins, est encore deux dont nous avons à parler, le soufrage et la mise puteilles. Lorsqu'on veut faire voyager par mer et dans des ton-x les vins généreux de Provence, de Côte Rôtie et de Bordeaux, es mute, c'est-à-dire qu'on les imprègne de la vapeur du soufre les procédés suivans.

n brûle dans certains pays deux ou trois mèches soufrées dans tonneau avant de le remplir de vin clarifié; dans d'autres on amme une mèche dans un tonneau dans lequel on a mis deux ou seaux de vin, on agite le tonneau en tous sens; on remet une velle quantité de vin, on brûle une autre mèche, et on continuo tême manœuvre jusqu'à ce que le tonneau soit plein. Ici on met un trou de forêt une mèche de soufre allumée, et on tire en même ps le vin par un autre trou; la vapeur du soufre est déterminée à

remplir le vide que laisse le vin en s'écoulant. La enfin on emploie le moyen imaginé par Rozier; il consiste à se procurer un petit fouraite en tôle, haut de trois pouces, large de quatre, ayant une porte à coulisse, étant surmonté d'un cornet qui décrit un pen plus d'un demi-cercle; on adapte l'extrémité recourbée de ce cornet dans le tonneau, on allume la toile soufrée dans le foyer, on ouvre plus ou moins la porte, la vapeur du soufre va remplir le tonneau.

Le sonfrage décolore un peu les vins; mais il a le précieux avantage de les conserver en suspendant tout mouvement de fermentation qui tendroit à les détruire. Il n'est pas aussi efficace à l'égard des vins de Champagne et de Bourgogne, puisqu'il ne peut les empêcher de s'altérer sur mer, et que ces vins passent rarement la ligne sans être décomposés par les secousses, les roulis des vaisseaux et la chaleu. Malgré les avantages du soufrage, Rozier propose comme mesure générale, et qui est déjà adoptée eu plusieurs endroits, d'ajouter aux vins mutés et qu'on veut embarquer, une certaine quantité de mout cuit, il voudroit même qu'on ne fit partir que des vins faits avec du moût rapproché par évaporation.

#### Vin en bouteilles.

Lorsque le vin est resté un temps convenable dans les tonneaux, et qu'on veut le conserver long-temps au degré de bonté où il est parvenu, et même contribuer encore à son amélioration, on le tire en bouteilles à une époque déterminée par celle où il doit être bu. Ca bouteilles sont d'une capacité connue; on les choisit d'un verre parfaitement fabriqué, qui ne contient ni alcali ni terres non exactement combinés, et pouvant dénaturer le vin en saturant son acide. Elles sont scrupuleusement nettoyées à l'extérieur et rincées intérieurement : on les ferme avec des bouchons bien secs et fabriqués avec le meilleur liége; on en trempe l'extrémité dans du vin avant de les présenter aux goulots des bouteilles, on les force d'entrer en les frappant avec une palette. Pour empêcher toute communication entre le vin contenu dans ces bouteilles et l'air extérieur, et sur-tout pour préserver le bouchon de toute humidité, on le goudronne svet un mélange fait de poix blanche et de poix résine, de chaque une livre, cire jaune deux livres, térébenthine une once, fondu sur un feu doux.

Telle est, dans les bonnes années, la meilleure manière de faire les vins qui sont le plus généralement usités, estimés et transportés chez l'étranger; elle peut, avec de légères modifications que nous avois indiquées, être employée dans les vignobles du midi comme dans ceux du nord, lorsque dans ces climats différens le raisin parfaitement mûr, recueilli dans les circonstances les plus favorables, donne un moût dont les principes constituans sont dans les proportions les plus avantageuses, un moût qui, sans être aidé ni forcé par des moyens étrangers, se soumet de lui-même tant à la fermentation tumultueuse qu'insensible, et fournit un vin qui ne présente nul obstacle à sa clarification, qui est assez robuste pour parvènir à une belle vieillesse sans éprouver aucune des maladies qui altaquent les vins des autres aunées.

VIN

284

lorsque dans ces vignobles si renommés la saison n'a pas été ble à la végétation de la vigne, lorsque dans les autres vignobles trouve contraire, climat, terrein, saison, exposition, tempéetc. quelles sont les précautions à prendre? quels sont les

és à employer? enfin que faut-il faire?

Vendanger aussi-tôt que le raisin a acquis toute la maturité l est susceptible; le cueillir à plusieurs reprises pour faire, en ant grossièrement, une première cuvée des raisins à-peunurs, et une seconde avec ceux qui sont trop murs et ceux nt verds; par-là, au défaut de la quantité d'alcool qui seroit aire dans ces deux vins pour les conserver, on leur ménage ncipe acerbe qui les soutient on les défend, sur-tout le dercontre la pousse, maladie qui attaque presque tous les vins faits es raisins qui ont dépassé la maturité; le mélange monstrueux fait de ces raisins dans la cuve, nuit singulièrement à la bonne da pin.

Marier ce qu'il y de plus parfait en raisins dans une vigne es meilleurs d'une autre vigne, afin que de ce mélange de différuits, dont le crû n'est pas le même, mais dont le choix et la ité sont semblables, il en résulte une liqueur qui réunisse les

és qui les distinguent particulièrement.

Egrapper quand, dans les pays froids, malgré l'effeuillaison de ne et une vendange tardive, le raisin est trop aqueux et trop remplacer la quantité du mucoso-sucré qui loi manque, soit outant à son moût du sucre ou du miel, soit en faisant cuire le lui-même à la manière des anciens, pour le ramener par l'évaion au degré d'épaississement qui caractérise celui des meilleures es, et qu'on a estimé par l'aréomètre ou par la quantité du prole son évaporation. Nous observons cependant qu'il ne faut pas er d'obtenir dans les pays méridionaux avec le crû des raisins naires de la Champagne et de la Bourgogne, des vins aussi déque ceux fournis par ces cantons.

Récolter, écraser le raisin et remplir la cuve dans le jour, si npérature est froide et la fermentation lente; introduire dans la du moût chaud, la couvrir exactement et échauffer le cellier le est placée; et si la fermentation s'établit au centre de la cuve on à la circonférence, brasser fortement avec des sabots ( non faisant entrer des hommes pour piétiner le raisin : cela se praen Champagne, dans les tonneaux qui y servent de cuves; mais onneaux laissant exhaler une petite quantité de gaz carbonique, sent moins ces hommes au danger d'être asphixiés); ne pas brasser long-temps, de peur de dissiper une trop grande quantité de ce

ju'on a intérêt de conserver.

. Fouler, mais médiocrement, sans exiger que dans les mauvaises es le moût acquière une forte couleur. La partie colorante est un luit de la maturité du raisin ; elle n'existe qu'en très-petite quandans celui qui n'a pas été favorisé par la saison. Ainsi, essayer rce de fouler et de cuver, de donner de la couleur au vin qui doit lter d'un pareil raisin, c'est prendre une peine inutile, c'est voule rendre dur, apre, foible, susceptible même de se décolorer dans les tonneaux; parce qu'il auroit peu d'alcoul pour dissoudre et retenir la partie colorante, s'il en avoit obtenu en excès.

- 6°. Faire cuver pendant un temps très-court, à une foible température et en masse non-considérable, un moût peu sucré, mais qui doit donner un vin délicat et parfumé. Préparer même cette espèce de vin de la manière suivante : Ecraser le raisin égrappé pour délacher sa partie colorante; le fouler fortement, mais un instant seulement, pour la délayer dans le moût; exprimer, mêler, le vin du tirage et celui du pressurage; le mettre ensemble à fermenter dans des tonneaux, de manière à laisser le moins de gaz possible. Un moût qui n'est pas riche en matière sucrée n'a pas besoin, pour la décomposer, et former de l'alcool, d'une fermentation aussi impétueuse, aussi longue que celle qui a lieu, pour des moûts sirupeux, dans les grandes cuves adoptées dans les pays chauds. Il n'a besoin de cuver qu'à l'instant du foulage, à moins que la température n'ait été froide lonqu'on a cueilli le raisin, ou qu'on desire qu'il soit plus coloré qu'il ne doit l'être. Peul-être même que les vins généreux ne seroient point fatigués comme on le craint par une fermentation lente, si on prenoit le parti d'adapter aux cuves qui contiennent la vendange, le couvercle troué de Bertholon. Ce couvercle, qui placé sous la superficie de la liqueur, tient perpétuellement le marc plongé, l'empèche d'être acidifié par le contact de l'air , si on se déciduit à fermer les tonneaux avec le bouchon à ressort dont nous avons parlé, ou avec a branche d'un siphon lequel auroit l'autre plongée dans de l'eau.
- 7°. Décuver en général lorsque la fermentation tumultueuse, mais non spiritueuse, est terminée; alors qu'on n'entend plus de frémissemens dans la cuve, le marc se dispose à baisser, le sucré n'est pas totalement décomposé, mais sa saveur est très-peu sensible; le marc commence à exhaler une odeur douce et vineuse: et en tirant du vin dans une tasse d'argent, il s'y forme sur les bords un cercle violet.
- 8°. Soustraire, aussi-tôt la fermentation tumultueuse achevée, les vins foibles aux oscillations de l'air, aux variations fréquentes et successives de l'atmosphère; les placer dans des caves profondes, vouées, sèches et froides.
- 9°. Boucher le plutôt possible les tonueaux qui les contiennent, sûa de retenir gaz, alcool et parfum.
- 10°. Remplir toujours les tonneaux avec un vin semblable à celui qu'ils contiennent déjà : un autre vin ne manqueroit pas de lui faire éprouver une fermentation qui deviendroit préjudiciable.
- 11°. Concentrer par la gelée, ceux des petits vins qui se trouvent bien de cette opération, ayant toutefois la précaution de les transvaser avant le dégel.
- 12°. Soutirer en général les vins au sortir de l'hiver, s'ils sont foibles, au printemps s'ils sont médiocres, et en été s'ils sont généreux, toutes les fois qu'ils en ont besoin, parce que le tartre et la lie sont les principes de leur destruction; ayant soin, à chaque soutirage, de mettre de côté les premières et dernières portions de vin; les unes parce qu'elles sont foibles, les autres parce qu'elles ont une tendance à s'aigrir.

201

Adoucir ceux qui, au printemps, se trouvent encore verds et les repassant sur de la lie, ou sur des copeaux de hêtre.

Clarifier, à l'aide de la colle de poisson ou des blancs d'œufs, uns lesquels il est resté ou dans lesquels il s'est formé de la lie soutirage.

Muter ou soufrer les vins, et sur-tout ceux qui sont foibles.

e les exposer à voyager sur mer.

Choisir en général, de préférence, des foudres pour y mettre , les conserver et les améliorer ; mais quand ils ont passé emière jeunesse, avoir soin de les tirer dans des bouteilles parnt vitrifiées et bien rincées.

sont les moyens, les procédés qui doivent procurer l'améliodes vins provenant des mauvaises années. Mais veut-on des fixes et assurées pour employer des procédés avec le plus graud iement, et les exécuter avec la plus exacte précision?

aut d'abord analyser dans chaque vignoble le moût d'un raisin t par la meilleure vigne et par la saison la plus convenable : connoissant parfaitement les proportions dans lesquelles s'y nt, ou doivent s'y trouver l'eau, le sucre, l'acide et le sédiqui en sont les matériaux immédiats les plus essentiels, il faut uer chaque année le moût qu'on se dispose à soumettre à la ntation, afin de voir ceux des matériaux de ce moût qui y sont as ou en moins, et ce qu'il est nécessaire de lui ajouter ou de lui cher pour les y établir dans les mêmes proportions observées e meilleur moût.

réomètre indiquera dans le moût à perfectionner l'excès de l'eau éfaut du sucre : on jugera de la quantité de sédiment par l'espace elui-ci occupe, en le précipitant dans un vase cylindrique.

connoîtra la quantité de tartre qu'il contient, par celle qui se llise après une évaporation suffisante, ou par la quantité d'alcali chaux nécessaire pour saturer son acide.

examen fait, rien de plus facile que de composer le moût sur

dèle qu'on se propose d'imiter.

évaporera celui qui est trop aqueux; on fournira à celui qui n'a ssez de matière végéto-animale pour fermenter, ou l'écume autre vin, ou la matière végéto-animale du froment, ou de la e, ou du pain; on corrigera un moût trop acide, par le sucre; et oût trop sucré, s'il s'en trouvoit, par le tartre.

fin, comme les moûts qui sont en même temps très-tartareux et sucrés, fournissent les vins les plus spiritneux, on fera dissoudre nélange de tartre et de sucre dans le moût dont on destine le vin e distillé, et on obtiendra trois quarts d'eau-de-vie de plus que

elui du même moût, qui n'a pas été ainsi préparé.

#### Vins blancs.

es différens procédés que nous venons d'indiquer pour faire les de boisson plus ou moins colorés en rouge, peuvent être emés pour fabriquer avec des raisins blancs, des vins auxquels on éprouver une fermentation non moins complète que celle des vins res, et que par cette raison, on range dans la classe des vins secs,

des vins parfaits, des vins par excellence: tels sont ceux de la Moselle et du Rhin; ceux de l'Anjou et de beaucoup d'autres vignobles de la France.

Nous observous que le choix des procédés par lesquels on fabrique et on perfectionne les vins blancs, doit être également déterminé par la nature du moût, du climat, etc.; en sorte que dans les années chaudes et les pays méridionaux, le suc des raisins blancs, s'il est trop doux, trop sirupeux, aura pour fermenter convenablement, on une température plus haute, ou une cuve plus grande; recevra, ou un levain étranger, ou une certaine quantité d'eau. Dans les manvaises années on dans les mauvais vignobles, on ajoutera au suc de ces raisins, s'il est trop aqueux ou trop vert, du moût cuit ou du sucre; mais bien plutôt ce dernier, car puisqu'en rapprochant du suc de verjus, on a toujours un suc de verjus, que l'évaporation n'en a point changé la nature, il est plus convenable de lui fournir la substance qui lui manque, celle que le raisin auroit obtenue par une plus grande maturité, c'est-à-dire, le sucre avec lequel Macquer, Bullion, et depuis, Cadet Devaux, ont converti les verjus en fort bon vin Il est d'autres vins secs qui demandent à être préparés différemment; nous allons nous en occuper.

#### Vins blancs de Champagne.

On fait en Champagne, comme ailleurs, des vins blancs avec des raisins blancs, et par les mêmes procédés qui servent aux vins rouges de ce pays. Cueillette par un temps sec et chaud, à trois reprises: le première, des raisins les plus fins, les moins serrés, absolument exempts de grains verts ou pourris; la seconde, de gros raisins serrés ou moins mûrs; la troisième de raisins verts, pourris ou desséchés. Egrappage ou nul ou complet, ou grossièrement fait, suivant les circonstances. Foulage exact et rapidement exécuté. Cuvage en petites masses, dans des tonneaux et pendant quelques heures. Fermentation insensible, modérée et prolongée par le froid. Soutirages fréquens, collage soigné. etc.

Mais les vins de la Champagne connus sous les noms de vin blanc, gris, roses, mousseux ou non mousseux, se préparent presque uniquement dans les vignobles les plus renommés de toute la contrée avec les raisins noirs, et de la manière suivante:

On vendange ce raisin avant le lever du soleil, et jusqu'à ce qu'il ait dissipé la rosée ou le brouillard.

On choisit avec la plus scrupuleuse attention, les grappes dont les grains parvenus au juste point de maturité, sont encore fermes, ne sont ni verds ni ridés; on les porte sans les froisser sur le pressoir, ou en abaisse l'arbre ou le mouton, pour les exprimer légèrement.

La première liqueur qui sort est absolument sans couleur; elle est destinée à faire le vin blanc.

La seconde retirée par un second tour de vis, entraîne quelques petits atomes colorans; on en fait le vin gris.

La troisième obtenue en serrant davantage la vendange, s'est chargée d'une certaine quantité de la partie colorante du raisin, qui, en se dissolvant pendant la fermentation, donnera au dernier vin la mance de la rose, d'où son nom de vin roset.

VIN

203

u'on exprime en tourmentant le marc est mis à part, pour en er des vins communs.

roit que par cette manœuvre extrêmement ingénieuse, et qu'il écuter avec le plus grand soin, on obtiendra pour ces trois ese vins, la partie la plus fluide, la plus sucrée, la plus pure, aisin très-choisi et très-exquis; qu'on obtient son vrai suc ment tel qu'il étoit contenu dans les vésicules qui forment son ation, et avant qu'il ait pu se mêler avec l'humidité des vésilles-mêmes, et avec le jus acerbe de la grappe fourni par les refforts du pressoir.

trois liqueurs sont mises à part dans des tonneaux; elles y su-, à une température extrêmement modérée et régulière, une station qui dure douze à quinze jours; au bout de ce temps, me le tonneau avec un bondon, en faisant à côté un trou de qu'on bouche plus ou moins exactement avec une petite cheyramidale qu'on nomme un fosset.

vingt-cinq jours après qu'ils ont été faits, on trouve qu'ils sont acrès, ce qui arrive dans les années chaudes et sèches, on roule meaux cinq à six tours. La lie en se mélant à ces vins y réune légère fermentation, et en répétant cette manœuvre permois plus ou moins, leur saveur sucrée diminue, ils devien-

rs on les laisse tranquilles, ils se dépurent, on les transvase, s colle, on les soutire, et enfin on les met en bouteilles qu'on avec d'excellens bouchons bien frappés, et qui, si ce vin doit nousseux, seront sur-tout fixés avec des ficelles, avec un fil de et goudronnès.

lus secs.

poque qu'on prend pour cette dernière opération détermine as à mousser ou à ne pas mousser.

ulez-vous les rendre mousseux ? tirez-les en bouteilles depuis le de mars jusqu'en mai ou sur la fin d'août, et, comme on le dit le pays, aux deux époques où la sève de la vigne est dans sa plus e vigueur.

ulez - vous qu'ils moussent foiblement? tirez - les en juin ou

ulez-vous enfin qu'ils soient non-mousseux? mettez-les en bou-

delle influence la sève de la vigne peut-elle avoir sur ces vina? me, que nous sachions. Mais à l'instant où la température qui a au printemps et à l'automne, donne une nouvelle action à la des végétaux, les vins reçoivent aussi une nouvelle impulsion, r-tout ceux dont la fermentation n'est pas totalement achevée; ont les vins dont nous parlons.

a bout d'un certain temps qu'ils sont mis en bouteilles, les effets fermentation ranimée deviennent sensibles; elle a dégagé une tité de gaz carbonique, qui souvent est trop considérable pour retenue dans la liquent; les bouteilles se cassent par l'effort proux que ce gaz exerce contre leurs parois : il est même des années ette casse est si considérable, que les marchands perdent les deux de leurs oins, en sorte que ce seroit rendre un service à la so-

ciété, que de trouver le moyen d'empêcher cette perte énorme de vis. M. Boudet croit la chose possible, quoique difficile; il faudroit pendant plusieurs années, suivant lui, 1°. examiner à l'aréomètre, analyser, rapprocher par évaporation du moût à l'instant où il sort du pressoir; 2°. analyser le vin fait à l'instant où on veut le mettre en bouteilles; 3°. tenir un compte exact des phénomènes qui ont liet pendant la fermentation, depuis le pressurage du raisin, jusqu'à l'époque où elle s'arrête dans les bouteilles, et ne les fait plus casser.

Une fois qu'on connoîtroit dans quelles proportions les principes constituans du moût étoient dans celui qui a fourni un vin assez vif pour bien mousser, mais non trop fougueux pour cassser les bouteilles, il lui semble qu'on pourroit déjà prévoir qu'un moût, qui, une autre année se trouve semblable, ne les cassera point, et vier versé, et d'après cela se décider à tirer ou à ne pas tirer en bouteilles.

Mais comment faire pour tirer avec la même sûreté tous les ans, pour donner toutes les aunées au moût la même disposition à fournir un vin qui puisse être contenu? Il ne s'agit que de le constituer el qu'il doit être: pour y parvenir on a deux moyens, l'un naturel, l'autre artificiel.

Relativement au premier, on suppose que l'expérience ayant appris qu'il est nécessaire pour avoir un excellent vin mousseux, que le moût ait donné neuf degrés à l'aréomètre; que j'aie deux moûts différens, dont l'un marque douze degrés et l'autre six, leur mélange, à dose égale, donnera pour lors un moût convenable.

Quant au moyen artificiel, il n'est pas moins simple; on ajoute à un moût foible, recueilli dans une mauvaise année, du sucre candi le plus blanc possible, et dans une quantifé capable de lui donner la consistance reconnue propre: on fait fermenter le moût ainsi sucré, il est vraisemblable qu'il procurera un vin sinon aussi exquis, au moins aussi mousseux qu'on le souhaite.

D'ailleurs ces moyens indiqués ne paroîtront pas extraordinaires à ceux qui savent que déjà, lorsqu'on veut faire monsser plus sûrement l'excellent vin d'Ay, on lui réunit celui d'Avise qui est très-léger; et que d'autre part, pour contenter le goût de quelques consommeteurs qui aiment que le vin mousseux soit un pen liquoreux, on y fait dissoudre une certaine quantité de sucre candi.

Parmi les phénomènes que présente cette espèce de vin, on observe, 1°. qu'il est tranquille dans les bouteilles depuis l'instant où il cesse de les casser jusqu'à celui où apporté sur nos tables, il fait sauter les bouchons aussi-tôt qu'on vient à rompre le fil d'archal qui le retenoit: 2°. qu'il se réduit presqu'en totalité en une mousse blanche pétillante, mais peu durable, dans le moment qu'on le verse dans les verres.

Il doit sa tranquillité, dans le premier cas, à la dissolution complète qu'à l'aide de la compression il a pu faire de tout le gaz que la fermentation a produit; dans le deuxième cas, il se convertit en mousse à l'aide de ce gaz, qui, n'étant plus comprimé, ne peut plus rester dissons. Il prend l'état d'un fluide élastique, souffle chaque molécule vin à laquelle il étoit combiné, en fait autant de bulles qui s'amoncèlent, qui crèvent et le laisseut échapper avec une portion de l'alcouqu'il emporte avec lui.

V I N 295

rive quelquefois que le vin mousseux se trouble, puisqu'il déne certaine quantité de lie, qui, à l'instant où on le verseroit, éleroit avec lui et le rendroit désagréable à boire: il s'agit de l'en ; on dresse pour cela toutes les bouteilles. Cette position dans e on les tient pendant quelques jours, suffit pour faire perdro nanément au vin sa dispositiou à mousser; alors on enlève à bouteille, goudron, ficelle, fil de fer, et on relâche le boupuis on prend la bouteille par le col, et on la tient de manière r des petites secousses faites en différens sens, on puisse dérer insensiblement la petite portion de la lie à se délacher en, et à se rendre dans le col, et de-là sur le bouchon. Lorsqu'elle parvenue, on l'enlève avec lui fort adroitement, et on remet tre bouchon qu'on assujétit comme le premier. Le vin qui a ette opération reprend la faculté de mousser quand les bousont restées un certain temps couchées.

at sur-tout pour les vins mousseux qu'il faut choisir des bouparfaitement vitrifiées : en effet il n'est pas rare de trouver une ence énorme dans la saveur du vin de deux bouteilles , quoique au même tas et bouchées aussi parfaitement l'une que l'autre, ne peut attribuer cette différence qu'à l'action que l'acide carue et le tartre de ces vins a exercée sur le verre d'une de ces

lles, parce qu'il étoit mal fabriqué.

habilans de la Champagne sont-ils les inventeurs des vins blancs reux et non mousseux? Non, puisque, d'une part, Virgile en consit un qui moussoit, et que, d'autre part, les Grecs estimoient oup le vin qu'ils faisoient avec le suc du raisin non foulé. Mais ce peut bien assurer, c'est que ni les Grecs ni les Romains n'ont srien bu autrefois d'aussi joli, d'aussi agréable que les vins mousde la Champagne, de Reims, sur-tout d'aussi parfaits, d'aussi s, d'aussi délicieux que ses vins non mousseux, tant blanc que, lorsqu'ils sont bien faits et qu'ils sont obtenus dans une exte année.

s vins gris et rosets naturels ne jouissent pas toujours d'une ce rose bien tranchée, et les buveurs s'en plaignent; pour contenar caprice, les marchands de vin se sont avisés de colorer artifiment, de la manière la plus agréable, les vins blancs un peu s; mais si ce moyen les rend plus flatteurs à la vue, c'est un peu lépens de l'agrément qu'ils auroient produit sur l'organe du goût.

### Vins liquoreux.

tre les vins sucrés et les vins les plus liquoreux, il existe une ité de nuances que nous ne chercherons pas à saisir; et quoiqu'en ral on ne devroit désigner sous le nom de vins liquoreux que qui, après la fermentation qui leur est propre, outre un monquelquefois très-spiritueux, jouissent encore d'une saveur doucecrée, cependant nous croyons devoir ranger dans la classe des
liquoreux ceux qui, faits avec des moûts plus sucrés que ceux
vins secs, conservent plus long-temps que ceux-ci la matière suqui a échappé à la première fermentation, sans nous embarrasser

si parmi eux plusieurs, avec le secours du temps et de l'art; peuvent devenir des vins secs eux-mêmes.

Tout l'art de faire ces vins cousite donc à soumettre à la fermentation un moût qui contienne plus de sucré que celui qui doit fournir un vin sec. Dans les pays chauds et lorsque la saison a été favorable, il est des raisins naturellement si riches en matière sucrée, que, lorsqu'ils ont acquis leur parfaite maturité, ils peuvent déjà fournir un vin liquoreux. Tels sont les raisins muscats et celui qu'on nomme malvoisie; mais ordinairement on ne se contente point de cette maturité; on augmente la proportion du principe sucré en diminuant la qualité de l'humidité soit des raisins eux-mêmes, soit de leur moût.

Dans les vignobles de Bordeaux, au lieu d'y faire le vin blage comme le vin rouge avec des raisins qui ont acquis une bonne maturité, on les laisse sur le cep jusqu'à ce qu'ils aient dépassé de beaucoup cette maturité; et même, par un usage qui ne peut être qu'un abus, on récolte avec ces raisins si mûrs ceux qui sont pourris, et on les met ensemble dans la cuve; aussi est-on obligé, pour empêcher ces vins de graisser, de les laisser cuver avec la grappe, de les soutirer avant les rouges et de les soufrer: les vins blancs d'Arbois et de Condrieux sont faits avec des raisins qu'on laisse sur le cep jusqu'en novembre.

Le vin de Tockai se prépare avec le raisin le plus sucré de la Hongrie; on le laisse sur le cep si la saison est favorable, ou on le sèche dans des fours, si la saison est pluvieuse et le menace de pourriture.

On connoît sous le nom de vin de paille, un vin qu'on fait en Alsace, dans la Touraine et ailleurs, ou qu'on devroit faire de la manière suivante:

Choisir dans une excellente vigne, les raisins les plus mûrs, les plus sucrés, les plus sains, les isoler en les suspendant à des lattes ou en les étendant sur des claies dans un endroit échaussié par un posse, pour les mettre à l'abri des gelées, et les réduire par l'exsiccation à moitié de leur poids; enlever soigneusement les grains pourris, exprimer alors le jus et le soumettre à la fermentation : elle tarde à devenir sensible et se prolonge pendant cinq ans; ce n'est qu'après la première année qu'on tire ce vin de dessus la première lie grossière; tous les ans on le transvase, mais sans songer à le clariser; on le laisse s'épurer de lui-même pendant la quatrième année; ensa on attend la cinquième année pour le mettre en bouteilles, où il se conserve aussi long-temps qu'on veut.

En Grèce on cueilloit le raisin avant sa maturité; on le séchoit à un soleil ardent pendant trois jours, et le quatrième on l'exprimoit.

On suit encoré ce procédé dans plusieurs vignobles de l'Espagne, de l'Italie, et sur-tout de l'île de Chypre: dans ce dernier pays la vendange se fait pendant les mois d'août et de septembre; les vignes sont basses, les raisins sont rouges; le moût se met à fermenter dans de grands vases de terre, goudronnés intérieurement. Le vin, qui d'abord est de la même couleur des raisins, devient jaune au bout d'un an. Le plus commun dure huit à dix ans, mais on en fait de bien plus durable, puisqu'à la naissance d'un enfant, le père fait placer dans

une grande jarre remplie de vin, bouchée hermétiquement, conserve jusqu'au jour où il marie cet enfant.

plus riches de l'île destinent sur-tout à cet usage l'excellent

Commanderie. rontignan; lorsque le raisin le plus estimé est mûr, on en tord

ope pour intercepter la communication du cep avec le fruit ; il est fané, on le cueille, on l'exprime, et le moût fermenté sablement, fournit le vin muscat dit Frontignan.

quelques endroits de l'Espagne, on fait évaporer le suc des blancs sur un feu doux, jusqu'à une consistance convenue,

de le faire fermenter.

Toscane, on prépare le vin dit vino sancto, avec un moût si ché, qu'il faut la plus forte chaleur d'un soleil ardent pour lui ubir la fermentation.

anciens connoissoient aussi l'art de cuire et de rapprocher le Les Lacédémoniens le réduisoient d'un cinquième, et buvoient

in après la quatrième année.

ome, pour préparer certains vins, on poussoit l'évaporation du usqu'à le réduire à moitié ou aux deux tiers, et quelquefois aux trois quarts. Ainsi concentré, il falloit qu'on y excitât la ntation par la chaleur du soleil, et qu'on continuât de l'y tenir pendant une longue suite d'années. Mais enfin, quand ces vins it achevé leur fermentation, ils étoient si généreux ou plutôt s, si spiritneux, qu'on ne pouvoit pas les boire purs.

ien parle d'un vin qu'on mettoit aussi au soleil pendant l'été;

s toits des maisons.

in Pline en annonce un autre qui se préparoit spécialement les raisins appiens, dont on différoit la récolte, et dont le suc liminté de moitié par la cuisson.

Espagne, il est quelques vignerons qui, après avoir évaporé le de raisin, y mettent un quart ou un cinquième par cent de nouveau.

el effet peut y produire une substance qui paroît lui être si

plâtre est avide d'eau; il s'empare de la portion d'humidité qui encore surabondante dans le moût. Le plâtre a la propriété de poser le tartre; il diminue la quantité de celui qui y existe et nuiroit.

s anciens paroissent n'avoir pas ignoré cette double propriété du , et les Asiatiques cat aussi reconnu que cette substance saline atile dans la préparation de quelques vins. Nous voyons en effet Perse, on prépare le vin de schéras dans des cuves spéciale-

enduites de platre.

s détails dans lesquels nous sommes entrés nous paroissent suffipour donner un apperçu sur la manière de faire les vins de lien général. On voit que plusieurs d'entr'eux, quoique produits es moûts très-sucrés plus ou moins évaporés, sont cependant és par une fermentation forcée et long-temps continuée à se ocher des vins secs; que les autres dont les moûts n'ont pas été concentrés et même l'étoient beaucoup moins, ont cependant citi.

#### Vin de Dattes.

Les dattes écrasées, macérées dans l'eau et fermentées, procurent aux Francs établis en Egypte une liqueur vineuse, qui passeroit rapidement à l'état de vinaigre, s'ils ne la distilloient pas pour en retirer une eau-de-vie fort agréable.

Le vin seroit vraisemblablement bien plus durable, si, à une forte infusion de dattes, ils ajoutoient une quantité suffisante ou de sucre du pays, ou de moût cuit des îles de l'Archipel.

|                    | <br>Vin   | de  | $G_{\epsilon}$ | niè | vre. |       |    | .:    | :  |         |
|--------------------|-----------|-----|----------------|-----|------|-------|----|-------|----|---------|
| Genievre           | <br>. ":" | 3 6 | , , , .        |     |      | ٠.    | •• | · . · | 1  | boiss.  |
| Eau chaude         |           |     |                |     |      | • • • | •  | • •   | 40 | livres. |
| Faites infuser, pa | -         |     |                |     |      |       |    |       |    |         |
| Pain de seigle     |           |     |                |     |      |       |    |       |    | livres. |
| Cassonade          |           |     |                |     |      |       |    |       |    |         |
| Faites fermenter.  |           |     |                |     |      |       |    |       |    | •       |

#### Vin Meelleux.

Trois parties de moût, une de miel. Faites fermenter.

Il seroit vraisemblablement possible de fabriquer dans quelques vignobles de la partie méridionalé de la France des vins liquoreus, aussi parfaits que les vins étrapgers les plus estimés; mais doit-on cssayer cette fermentation comme l'objet d'une spéculation lucrative? Nous ne le pensous pas: nous savons que l'homme riche établi en France, préférera de faire servir sur sa table des vins étrangers; que les gens opulens qui habitent les Açores, ne voudront tirer de France que des vins secs. Ainsi appliquous-nous à rendre ces vins aussi excellens qu'ils peuvent l'être, afin d'en assurer la vente ches les étrangers; qu'ils en fassent leur boisson habituelle; et permettosmous parfois la petite débauche de savourer à notre dessert ceux de leur pays. La balance de ce commerce réciproque ne peut jamais être à notre désavantage.

# Vin de Cerès ou Bière.

Les principes et la théorie de la fermentation qui produit des vins avec les décoctions des semences farineuses, sont les mêmes; mais comine dans ces semences le mucospesucré n'est pas sensible, lors-quelles sont dans leur état de maturité, on a recours à des moyens capables de le développer, et ces moyens forment de l'art de faire ce espèces de vins, un art à part, qu'on nomme l'art du brasseur ou du fabricant de bière. Voyez Houston.

La bière est plus ou moins mousseuse; mais un moyen de la rendre pétillante, c'est de la tirer en bouteilles, ou plutôt, à cause de la cassure; de la mettre dans des vases de grès faits exprès, en y ajoutant un petit murceau de sucre.

Les Russes, outre les bières qu'ils font comme les autres peuples,

VIN

301

iquent une particulière avec le seigle, que souvent ils aromavec la menthe.

érou, on en prépare une avec le mais; elle est connue sous le

hine, c'est avec le riz qu'on prépare le facki, en employant

l'Inde, la moelle du bambou donne le tabaxir.

l'Egypte, pays où on dit que la bière a été inventée, et cet où il étoit si difficile d'en faire une semblable à la nôtre, à
e la chaleur constante du climat, l'industrie auroit prodigieudégénéré à cet égard. En effet, les fellahs ou cultivateurs
ent pour leur boisson un mélange de farines et d'eau, qu'ils
t aigrir; ils appellent cette boisson bouzah: ils la prennent.
Ce bouzah est encore bien loin du vin que nos paysans préavec une forte décoction de son, à laquelle on ajoute des groécrasées ou d'autres fruits, qu'on passe ensuite à travers un
pour séparer la partie corticale du grain avec la peau des fruits,
n fait fermenter.

moins encore que cette chétive liquenr, plus acide que vineuse, nonade des gens de campagne, et qu'on obtient d'une forte déde son, laquelle, passée à travers un tamis ou un blanchet, un peu de levain pour entrer en fermentation; ou enfin que on des anciens, cette boisson vineuse qu'ils faisoient avec du sul et de l'eau fermentés ensemble.

voit dit que les Tartares faisoient usage du vin préparé avec le jument. Jusqu'alors les chimistes, malgré l'espèce d'analogie ue entre le lait et les sucs sucrés des végétaux, ne vouloient ire que le lait fût susceptible de passer à la fermentation vineuse, qu'ils ne pouvoient la lui faire éprouver.

i le secret consiste à agiter souvent le lait qu'on soumet à la

là les principes de ce liquide composé, que le repos tend touséparer, sont forcés de rester mêlés, de réagir les uns sur les , et de former enfin, sans le secours d'un ferment, une comon vineuse tellement décidée, qu'on pent en retirer de l'esprit

### Vins falsifiés.

rt de falsifier les vins est aussi compliqué que celui d'apprêter mens. Ce sont les marchands de vin qui l'exercent presque ivement : ils l'ont porté malheurensement au plus haut degré de tion où il pouvoit atteindre, ce qui est d'autant plus étonnant, ne communiquent point entre eux. Mais que ne peut pas l'arsoif de l'or qui les poussoit isolément dans cette carrière! oiqu'il y ait long-temps que ces gens fabriquent à Paris, à Marsà Amsterdam et ailleurs, des vins de Champagne, de Bourgogne

a Amsterdam et ailleurs, des vins de Champagne, de Bourgogne Bordeaux, aucun d'eux ne s'est avisé de décrire les procédés squels il vient à bout de se passer de tout ce qui peut contribuer conté des vins naturels dans ces vignobles fameux. Est-ce leur it qui les rend si discrets? Cela est probable; mais cependant guand ils voudroient l'être moins, nous pensons qu'il leur seroit difficile de présenter leurs procédés avec quelque précision, puisqu'ils doivent être obligés de les modifier chaque fois, suivant les années, suivant la nature des vins, dont le mélange doit amener le résultat qu'ils souhaitent, et qu'ils ne peuvent juger être convenable que par leurs organes exercés par une longue expériencé.

Malgré l'obscurité dans laquelle cet art s'est enveloppé, les chimistes voient clairement que la principale science des marchands de vin est la connoissance parfaite de l'odeur, de la couleur, de la saveur, de toutes les qualités physiques tant des vins des vignobles les plus renommés, que de ceux qui sont les moins estimés; qu'ensuite toute leur industrie consiste à choisir parmi ces dernièrs ceux qui peuvent se marier ensemble, ceux qui peuvent par la réunion des qualifés qu'ils possèdent isolément, former un vin composé qui soit vendu et considéré comme naturel par celui dont le palais n'est pas assez fin pour reconnoître la fraude.

Heureux les consommateurs que fournissent ces marchands, quand ceux-ci sont encore assez honnêtes pour se borner au simple mélange des vins, ou même encore quand ils se contentent de n'introduire dans leurs vins que des substances innocentes, le sucre et ses différentes modifications ou le rob de raisin, pour adoucir ceux qui sont verds ou acerbes; le suc de baies de sureau ou le vin de teinte, pour colorer coux qui n'ont point assez de couleur; quelques aromates pour

donner le parfum qui leur manque!

Mais aussi malheur aux marchands de vin qui ont assez peu de respect envers l'humanité pour employer dans la fabrication de leurs vins des substances délétères! La chimie veille sur eux ; elle analysera le produit de leurs opérations ténébreuses, et les livrera à l'animad-

version publique.

Parmi les vins liquoreux et étrangers, il en est plusieurs dont la falsification, plus facile d'ailleurs que celle des vins français, a élé l'objet des recherches de plusieurs personnes dont l'état n'étoit point le commerce de vins; de-là quelques recettes à l'aide desquelles on peut imiter ces vins. Nous les donnons avec d'autant plus de sécurité, qu'elles n'apprendront rien à ceux qui préparent les vins pour tromper. et qu'elles peuvent être utiles à ceux qui voudront les préparer pour en faire usage. Mais avant, décrivons un vin qui a été fabriqué avec succès à Paris, dans un temps de disette, et qui pourroit fort bien figurer dans la carte d'un marchand de vin.

| Raisins de Roc-vert ou de Malaga                                                                                    |      | livres. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Mettez ces raisins dans un tonneau défoncé, versez dessus,                                                          |      |         |
| Eau preque bouillante                                                                                               | 120  | livres. |
| Recouvrez le tonneau et laissez le tout en infusion pen-<br>dant douze ou quinze heures, foulez le raisin, ajoutez, |      |         |
| Eau chaude à 25 degrés                                                                                              | 280  | livres. |
| Agitez le misin swee un hâten le fermentation c'étable                                                              | liva | conti-  |

Agitez le raisin avec un hâton, la fermentation s'établira, contr nuez-la jusqu'à ce que la liqueur dans le tonneau se rapproche d'enV I N 503

leux degrés de la chaleur de l'atmosphère, ce qui a lieu au e trois jours; alors exprimez le raisin, et mettez la liqueur n tonneau; elle fermente de nouveau pendant vingt-cinq à jours, puis elle s'éclaircit, on la soutire dans un autre tonneau, joute par chaque centaine de pintes, deux pintes d'eau-de-vie et vingt piutes de vin de Roussillon ou de Cahors.

sait que le vin de Malvoisie est d'une odeur aromatique fort e; on l'imite en plongeant dans un excellent moût en ferion, un nouet rempli ou de fleurs et de semences d'orvale,

n melange fait de galenga, de girosle et de gingembre.

leur de sureau, mise en digestion dans un petit vin blanc, dans on a fait dissoudre du sucre, en y ajoutant quelques cuillerées de-vie, lui donne le bouquet de muscat.

cassis, le miel et l'eau-de-vie sont une espèce de vin d'Ali-

peut faire avec des raisins secs un vin comparable à ceux d'Espeut faire avec des raisins secs un vin comparable à ceux d'Es-; mais que l'on se défie de celui de certains marchands, car if priqué avec ce qui reste de leurs approvisionnemens de fruits, à carême, tels que raisins, figues, pruneaux, poires, pommes, la plupart vermoulus ou altérés.

prépare un vin semblable à celui de Monte-Pulsiano, en faiouillir des coings dans du moût, en les mettant ensuite à ferer, en transvasant la liqueur dont la fermentation est achevée qu'elle soit entièrement éclaircie; la lie maintient dans la liqueur ermentation capable de compléter la décomposition du sucre.

melange de vin d'Espagne et d'excellent vin de Champagne non

seux, présente la saveur du vin de Tockay.

as certains pays on parfume les vins avec de la framboise, avec ir sèche de la vigne. Darcet a essayé avec succès d'en aromatiser eyen d'un peu d'absynthe.

s anciens mettoient du plâtre, de l'argile, de la myrrhe pilée et ens aromates, dans les tonneaux où ils déposoient leurs vins, en ant de la cuve avec la double intentiou de les parfumer et de les

#### Vin cuit.

| Moût d'excellens raisins, évaporé à moitié       | . 6   | pintes.     |
|--------------------------------------------------|-------|-------------|
| Eau-de-vie                                       | . 1 2 | Links, edit |
| Clous de girofle n                               |       | 3           |
| Cannelle ou vanille                              |       | gros,       |
| uche bouchée exposition au soleil bu la deuxième |       |             |

#### Maladies des Vins.

pand les vins sont secs, que les parties constituantes du moût ont proquement éprouvé une décomposition, ils ne doivent leur contain qu'à l'alcool qu'ils contiennent. Lorsque les vins sont liquot, non-seulement l'alcool qui s'y est formé, mais le sucre qu'ils tent en excès, contribuent à leur durée, et sous ce rapport ces

derniers ont un très-grand avantage sur les autres; ils sont beaucoup moins sujets aux maladies, on a beaucoup moins à craindre de leur vétusté.

Les maladies des vins secs sont dues au mauvais état des moûts qui les ont produits, aux vices de leur préparation, au mouvement dont ils jouissent comme fluides, à l'influence qu'ont sur eux l'air et le calorique, et divers autres agens. Les principales de ces maladies sont la graisse et l'acidité.

Les vins peu spiritueux qui n'ont point assez fermenté, dont le sucre et la partie extractive ne sont point convenablement décomposés; les vins faits avec des raisins trop mûrs, et qu'on a maladroitement égrappés, sont sujets à graisser. Cette maladie leur fait perdre le gaz qui leur étoit combiné, elle les rend plats et foibles; on reconnoît qu'ils en sont attaqués par l'humidité et la moisissure des tonneaux qui les contiennent, et parce qu'ils perdent par la plus petite puverture.

Les vins sont menacés de viser à l'acide, quand au contraire les tonneaux sont secs, quand en adaptant à leur ouverture une vesse huilée remplie d'air, ce fluide diminue et est absorbé. Ils sont disposés à être attaqués de cette maladie lorsqu'ils sont mal clarifies, et qu'ils ne possèdent qu'une petite quantité d'alcool; lorsque le sucre que contencient leurs moûts est totalement décomposé, qu'il n'a plus à former de gaz carbonique capable d'empêcher le contact de l'air, et par-là de s'opposer à la combinaison de l'oxigène atmosphérique avec ces vins.

Les remèdes à cette dernière maladie sont d'ajonter à ces vins, on du sucre, ou du moût cuit, ou bien de saturer leur acide par de la craie, et de les placer dans une cave profonde.

On vante les recettes suivantes pour arrêter un vin qui passe à

Yaigre.

Introduisez dans le tonneau un sachet de coquilles d'œufs, et laissezles pendant trente-six ou quarante heures. Les moyens de remédier à la pousse des vins, ou autrement la graisse, sont l'agitation, le collage et le soufrage; on parvient aussi à rétablir un vin gras en le passant sur la lie d'un tonneau fraîchement vidé, en le roulant avec cette lie, et le remettant en place, en le tirant au clair après huit jours de repos, et ensin en le collant avec des blancs d'œufs.

Il est des personnes qui dégraissent le vin par le moyen suivant: ils mettent sel commun, gomme arabique et cendre de sarment, de chaque demi-once dans un nouet, ils l'attachent à un bâton aveclequel ils remuent le vin, fortifié auparavant d'un demi-setier d'alcool.

Quelquefois le vin est mis dans un tonneau dont le bois est vicié ou qui a contenu de la lie qui s'y est altérée; il y contracte un goût qu'on connoit sous le nom de fut; on l'enlève par l'eau de chaux, par le gaz carbonique, par le collage, après y avoir fait macérer du froment grillé.

L'odeur de moisi se dissipe en trempant dans le vin pendant un mois des rasses ensilees.

Lorsque l'odeur de moisi est plus forte, on transvase le vin, on le soufre, on y mêle de bonnes lies nouvelles et deux onces de noyaux de péches pilés par tonneau; on brasse ce mélange, et on

laisse reposer.

Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on peut rendre à un vin éventé sa première existence à l'aide du gaz carbonique; mais nous croyons que la chose n'est pas possible, quand bien même, avec ce gaz, on lui restitueroit encore l'alcool qu'il a perdu. Les vins refusent quelquefois de se clarifier spontanément; on y jette du sable ou du gypse en poudre, ou la teinture alcaline caustique. Si un vin clairet a cette maladie, on emploie des cailloux calcinés et broyés, du sel et des blancs d'œufs; si c'est un vin d'Espagne, on se sert des mêmes ingrédiens, mais en supprimant les cailloux. Nous observons, qu'a l'exception de ce dernier, tous les vins raccommodés demandent à être consommés promptement.

### Usages et propriétés des Vins.

Les liqueurs fermentées sont la boisson habituelle et alimenteuse

de beaucoup de peuples.

Elles ont toutes une odeur et une saveur qui leur sont propres. Toutes ont la propriété de ranimer le jeu des fibres affoiblies, lorsqu'on les prend en petite quantité; d'enivrer, lorsqu'on en boit trop; de faire plus ou moins de mal, suivant le tempérament de celui qui en abuse.

Les vins secs provenant des meilleurs vignobles et suffisamment vienx, sont singulièrement salutaires; ils conviennent sur-tout aux vieillards; mais il est bon qu'ils ne les boivent pas toujours purs.

Les vins liquoreux sont en général lourds, ils passent plus difficilement; cependant ceux qui sont bien faits, les vins des Açores et de l'Espagne, méritent la réputation dont ils jouissent, celle d'être d'excellens stomachiques.

#### Vins médicinaux.

Les anciens préparoient les vins médicinaux en faisant fermenter avec du moût ou du miel les substances dont ils vouloient obtenir les propriétés médicamentenses.

Ces vins étoient fort nombreux : ceux de poires , de carouges , de nelles , de sorbes , de coings , étoient le résultat du mélange fermenté

d'une partie de miel et de dix parties de suc de ces fruits.

Ils faisoient du vin de verjus et du vin de grenades avec trois parties du suc de ces fruits, et une de miel. Ils ne mettoient que de l'eau avec les figues sèches pour obtenir le vin de figues. Enfin ils ajoutoient à du moût des fleurs, des feuilles, des graines, des bois, des écorces, de la résine, de la poix, pour faire autaut d'espèces de vins, qui portoient les noms des substances employées, et quelquefois ces vins étoient composés de plusieurs ingrédiens.

A ces vins médicinaux par fermentation ont succèdé ceux par macération, ceux dans lesquels on plongeoit et on laissoit séjourner les substances dont on vouloit extraire les propriétés. On crut devoir préférer ce mode, parce qu'on avoit remarqué que la fermentation changeoit considérablement les propriétés des médicamens qui l'éprou-

voient concurremment avec la matière sucrée.

١

Maintenant que le raisonnement, l'expérience et l'observation se sont accrus sur ces vins préparés par macération, on a reconnu évidemment que les substances qu'on y introduit ne tardent pas à les

altérer eux-mêmes, et souvent à les changer en vinaigre.

On a imaginé, pour éviter cet inconvénient, de faire macérer dans de l'alcool affoibli les substances qu'on soumettoit à l'action immédiate du vin, et ensuite d'y mêler cette teinture, mais seulement à l'instant où on est disposé à faire prendre le mélange. Par le moyen d'une si facile exécution, le vin conserve toutes ses vertus; le médecin est plus assuré de la nature et de l'efficacité du remède qu'il prescrit, et le malade trouve le soulagement qu'il a le droit d'attendre; c'est précisément là le point de perfection qu'a eu en vue d'attendre, dans la réforme proposée, l'auteur du Code pharmaceutique à l'usage des hospices civils, des secours à domicile et des prisons.

#### Analyse du Vin.

Les vins soumis à la distillation au degré de l'eau bouillante, fournissent; 1°. du gaz carbonique s'ils en contiennent; 2°. de l'alcool; 3°. un peu d'acide; 4°. et de l'huile.

En arrêtant la distillation après avoir obtenu ces produits, il reste dans la cucurbite une liqueur chargée, dont la nature varie suivant

le vin qu'on a distillé.

Les résidus des vins secs sont acides; ils contiennent de la fie, du sartre, une matière extractive et une substance colorante; ceux des vins demi-liquoreux et liquoreux offrent, en outre de ces produits, le sucre qui n'a point été décomposé.

Ceux des autres liqueurs fermentées tiennent aussi une certaine quantité de sucre ; si elles sont douces , de l'acide malique et une

matière extractive.

La lie est ce dépôt qui, après avoir troublé les vins pendant leur fermentation, se précipite lorsqu'elle est achevée. C'est un mélange formé de la substance végéto-animale qui a servi de ferment au moût, et qui est plus ou moins composée d'une certaine quantité de tartre, d'une matière extractive, d'une autre colorante, enfin d'une plus ou moins grande quantité de vin; on expose cette lie à la presse; on la dessèche pour la conserver et la vendre pour l'usage des arts ou pour la brûler et en retirer un carbonate de potasse connu sous le nom de cendres gravelées, très-employé dans la teinture et dans la fabrication des savons mous.

Le tartre est cette substance saline qui existe déjà dans le verjus et qui se dépose en forme d'incrustation pierreuse sur les parois des torneaux, pendant la fermentation insensible du vin. Il est ou blanc, ou rouge, suivant la couleur de la lie qu'il a entrainée avec lui.

Purifié ou dans les laborsloires, à la manière du sucre, avec des blancs d'œufs, ou à Montpellier, avec une terre argileuse, ou à Venise, avec des cendres tamisées, il est en cristaux irréguliers, qu'on connoissoit sous le nom de créme de tartre ou de cristaux de tartre, et qui porte maintenant celui de tartrite acidule de potasse.

Ce sel est employé dans la teinture et pour la médecine; il fournit,

par sa combustion, depuis trente jusqu'à trente-trois livres de carbo-

nate de potasse au quintal.

Le marc de raisin fortement exprimé et mis à sécher, sert de nourriture aux bestiaux. En Suisse et dans quelques cantons vignobles, on emploie ce marc comme engrais et comme combustible; sa cendre est fort riche en potasse. Les pepins ou semences qu'il renforme sont employés à nourrir la volaille. Les Italiens en retirent de l'huile douce à brûler. Foyez OLIVIER.

Le moût mis dans un endroit frais, se clarifie sans fermenter; si on met à part le dépôt qu'il forme pendant cette déporation spontanée, il fermente alors plus difficilement, quoiqu'on le tienne exposé à la température qui convient à la fermentation vineuse; mais on doit remarquer que la même quantité d'humidité enlevée à deux moûts différens, ne sauroit les mettre au même point de consistance. De-là la nécessité indispensable d'avoir recours à l'aréomètre pour juger du degré d'évaporation de chacun d'eux, lorsqu'il s'agit de gouverner les vins, c'est-à-dire d'ajouter au moût un autre moût, ou plus coloré, ou plus sucré, ou plus concentré par l'évaporation.

L'extractif abonde dans le moût; il est en petite quantité dans le vin. C'est lui qui rend soluble la partie colorante; c'est en l'abandonnant que celle-ci, que M. Chaptal ne regarde pas comme une substance résineuse, se précipite, se fixe et se mêle avec le tartre et la

substance végéto-animale en grande partie décomposée.

Toutes les liqueurs fermentées contiennent un acide plus ou moins abondant, différent du tartre, et qui paroît accompagner par-tout la matière sucrée. L'eau ou l'alcool passés sur l'extrait de ces vins, en-lèvent cet acide, qui est reconnu pour être l'acide malique.

Les vins qui contiennent le plus de cet acide, comme le cidre et le poiré, fournissent les plus mauvaises qualités d'eau-de-vie; ceux au contraire qui en renferment le moins, donnent des eaux-de-vie

excellentes.

On observe que l'alcool est d'autant plus abondant dans les vins, que le sucre existoit en plus grande quantité dans leurs moûts et que la décomposition a été plus complète; aussi les vins du midi fournissent quelquefois un tiers d'eau-de-vie, tandis que souvent ceux du nord n'en donnent pas un quinzième.

Dans plusieurs endroits de la France, la distillation du vin se fait en grand, par des artistes connus sous le nom de bouilleurs ou brû-

leurs d'eau-de-vie.

L'alambic de ces artistes consiste en une grande cucurbite faite en forme de poire, dont l'orifice est étranglé pour recevoir un petit chapiteau nommé tête de mort, qui porte à sa partie inférieure un tuyau court, auquel on en adapte un autre tourné en spirale et plongé dans un tonneau plein d'eau, au bas duquel il sort pour laisser couler l'eau-de-vie dans un récipient.

Cet alambic est très-défectueux. Les artistes qui s'en servent, tel à-peu-près qu'ils l'ont reçu des Arabes, n'ont jamais été assez instruits pour le corriger, et les chimistes n'avoient jamais pensé à leur changer cet appareil; mais enfin ils s'en occupent depuis quelque temps, et déjà il existe des brûleries où on voit des alambics qui produisent les

plus grands effets avec le moins de dépenses possibles. M. Baumé avoit mis sur la voie; M. Chaptal vient d'atteindre le but.

L'art de la distillation, dit-il, se réduit aux trois principes suivans:

1º. Chauffer à-la-fois et également tous les points de la masse du liquide.

3°. Ecarler tous les obstacles qui peuvent gêner l'ascension des vapeurs.

3°. En opérer la condensation la plus prompte.

Pour remplir la première condition, il faudroit que la chaudière fût peu profonde et le fond légèrement bombé en dedans; que le feu circulat autour au moven d'une cheminée tournaute.

Il seroit nécessaire, pour seconde condition, que les parois de la chaudière montassent perpendiculairement, et que les vapeurs fussent maintenues jusqu'à ce qu'elles pussent toucher au réfrigérant,

La troisième exigeroit que les parois de ce réfrigérant présentassent une inclinaison suffisante, pour que le liquide produit par la condensation, pût se rendre dans la rigole qui le conduiroit dans le

Mais pour la facilité du service, M. Chaptal a cru devoir évaser légèrement les côtés de la chaudière en les élevant, et les rapproches vers le haut, de manière que le diamètre de l'ouverture répondit à celui du fond; il a cru devoir supprimer le réfrigérant, agrandir le bec du chapiteau et rafraîchir avec plus de soin l'eau du serpentin.

Son fourneau est construit avec la plus grande précision; il conduit le feu avec sagesse. Le bord postérieur de la grille de son foyer répond au milieu du fond de sa chaudière, afin que la flamme qui fuit, frappe et en échauffe également tout le cul. La distance de la chaudière à la grille est d'environ seize à dix-huit pouces, lorsqu'on emploie le charbon de terre; enfin la flamme tourne autour de la chaudière.

Les distillateurs d'eau - de - vie conduisent la distillation jusqu'ap moment où la liqueur qui passe n'est plus inslammable.

Les vins vieux leur donnent une meilleure eau-de-vie que les nouveaux, mais elle est moins abondante.

Dans plusieurs vignobles on ne distille point le vin, et parce qu'il fourniroit trop peu d'eau-de-vie, et parce qu'on trouve plus de profit à le vendre dans son état naturel; mais on distille le marc de raisin, qu'on a délaye dans l'eau après l'avoir laissé fermenter à sec dans les tonneaux où ou l'a empilé au sortir du pressoir. L'eau-de-vie qu'on en retire est empyreumatique.

On a proposé plusieurs moyens pour l'empêcher de contracter ce défaut ; double fond , panier dans la cucurbite , et celui que nous conseillons, c'est de délayer dans de l'eau le marc fermenté, de le mette à la presse, et de ne distiller que la liqueur dépouillée des rafles et

des pepins de raisins.

L'eau-de-vie est de l'alcool étendu de beaucoup d'eau: on distille pour obtenir à part l'alcool; celui-ci, plus volatil que l'eau, monte le premier; l'eau reste avec un peu d'huile dans l'alambic. Cette dietillation se fait au bain-marie; on la réitère, et on parvient à avoit de l'alcool dans le plus grand état de pureté.

VIN

300

On a nié long-temps l'existence de l'alcool tout formé dans le vin. Peyre l'a démontre en se servant du procedé suivant: il décolore le vin en y mettant en digestion du bol d'Arménie, et prenant ensuite deux onces de ce vin décoloré et y ajoutant du sel de tartre bien sec. il sépare, à l'aide d'un siphon, de l'alcool alcalisé capable de soutenir

l'epreuve de la pondre.

Quelle que soit l'identité des alcools portés au même degré de concentration, cette identité n'existe que par rapport aux effets chimiques qu'ils exercent sur les substances qu'ils s'approprient; car l'alcool des emendes céréales, du sucre, des fruits pulpeux, des racines sucrées et amylacées, ont chacun le goût qui en fait reconnoître facilement la source, qu'on saisit même dans les combinaisons et dans les usages élendus qu'on en fait, soit dans les arts, soit dans toutes les circonslances de la vie. Voyez Alcool.

Qu'il me soit permie de finir cet article par une réflexion :

Le vin n'est pas la seule boisson qui détermine certains marchands d'un ordre subalterne, à mettre en usage l'art trop pratiqué des mélanges; ils frelatent aussi l'eau-de-vie : encore s'ils se bornoient à ne l'alonger qu'avec de l'eau ou avec des eaux-de-vie de bon aloi. la fraude seroit plus tolévable; mais leur cupide avidité les porte à y sjouter des substances âcres et brûlantes pour en rendre plus énergique l'impression sur les organes. Pent-on être en sécurité sur l'emploi journalier qu'on fait de pareilles eaux-de-vie; mais c'est principalement de ces ateliers obscurs et malpropres, où des ouvriers grossiers préparent et distillent sans principe comme sans soins, des eauxde-vie de grains, qu'il faut se défier. Ces falsificateurs y introduisent toutes sortes d'ingrédiens plus ou moins dangereux. C'est donc sur ces hommes qui se jouent de la santé de leurs concitoyens, que l'œil sévère de la police doit perpetuellement s'arrêter. N'avons-nous pas déjà assez de maux inévitables, sans encore trouver le germe d'une foule d'autres. dans les objets destinés précisément au maintien de notre existence et de notre conservation?

Pendant mon dernier séjour à Saint-Omer, j'ai eu l'occasion de fréquenter plusieurs bouilleries bien famées, entr'autres celles de M. Ramonet et de M. Levasseur, c'est là où j'ai été à portée de voir, de juger et de comparer entr'elles beaucoup d'eau-de-vie de grains pour la pureté et la qualité, particulièremant celles aromatisées par le genièvre et par l'anis, dont elles portent le nom dans le commerce. Ces artistes honnêtes, loin d'altérer les résultats qu'ils obtiennent de leurs fabriques, ne sont occupés qu'à leur donner plus de perfection, en évitant l'empyreume, en enchaînant ou en détruisant par l'intermède de la craie, de la chaux, du charbon, etc. l'acide malique qui existe abondamment dans les résidus de leurs distilleries, et auquel est due cette saveur fade de gras si désagréable qui caractérise en général l'eau-de-vie de grain.

Si on a reproché à ces liqueurs quelques inconvéniens, c'est sans donte à cause des défauts de soins dans la préparation et des drogues qu'on se sera permis d'y faire entrer; car l'expérience de plusieurs siècles prouve que dans leur état de pureté elles sont d'une efficacité reconnue dans les cantons, comme la Flandre, la Belgique et la Hollande, où le sol et l'atmosphère sont naturellement humides, et où le régime des habitans rend indispensable l'usage modéré des liqueurs fortes. Il seroit difficile de ramener sur leurs pas ceux qui en éprouvent journellement les plus grands avantages; et la consommation qui s'en fait aujourd'hui seulement dans ces riches contrées est telle que l'on prétend qu'il s'y en fabrique pour plus de 24 millions. (PARM.)

VINAGO, le pigeon sauvage en latin. (S.)

VINAIGRE. C'est le second produit de la fermentation que subit le moût du raisin, et qu'on appelle la fermentation acéteuse.

On sait, d'après l'analyse chimique, que l'acide existe dans tous les vins; que les plus doux, les plus liquoreux rougissent le papier bleu qu'on y laisse peu de temps séjourner. mais que tous ne sont pas acides au même degré. Il n'y a donc pas de vin, de quelque nature qu'il soit, qui ne tende iournellement à se convertir en vinaigre. Aussi ne faut-il pes s'étonner que parmi les diverses altérations dont le premier est susceptible, une des principales ne soit sans doute celle qui le rapproche de l'état acéteux. Depuis que la nature du vinaigre a été mieux connue, on est parvenu à en obtenir d'excellent avec une foule de matières autres que le vin proprement dit, et dans lesquelles on ne soupçonnoit pas auparavant l'existence de principes propres à former un acide comparable au vinaigre de vin pour les propriétés économiques. On en fait maintenant avec le poiré, le cidre, la bière, l'hydromel, le lait, les semences graminées et légumineuses, moyennant des procédés particuliers en quoi consise l'art du vinaigrier.

Cet art comprend une suite d'opérations que l'on a toujours exécutées plutôt par l'imitation que d'après les principes d'une pratique éclairée par la théorie. Cependant il a fait de nos jours des progrès, et, graces aux lumières de la chimie, nous sommes aujourd'hui en état, non-seulement de rendre raison des différences que présente le vinaigre, suivant la nature de la liqueur vineuse dont il tire son origine, mais a encore de multiplier à volonté le nombre des acides de ce genre. Enfin il en est de l'art du vinaigrier comme de beaucoup d'autres, qui peuvent acquérir de la consistance, de la l'extension et de la célébrité par l'étude et le génie d'un seul 🖈 homme.Les efforts de M. Maille en sont la preuve; il 🕻 🔾 su faire passer le *vinaigre de vin* aux extrémités des deux c Mondes, avec les noms les plus pompeux et les odeurs le plus agréables sur la toilette des dames de toutes les classes. M. Acloque, qui a succédé à sa fabrique, ne s'occupe pas ե avec moins de succès de donner à cette branche de commerce tous les avantages que peut lui communiquer l'industrie éclairée par les sciences. Il est digne en un mot de la réputation de son prédécesseur. A l'époque où la confection du vinaigre est devenue un art soumis à des loix, on avoit déjà remarqué qu'il falloit plusieurs conditions pour déterminer la fermentation acéteuse et obtenir un résultat parfait. La première est le contact de l'air extérieur. Il s'agit pour la seconde d'une température supérieure à celle de l'atmosphère; il ne faut pas qu'elle passe de 18 à 20 degrés. La troisième consiste dans l'addition de matières étrangères aux liquides qu'on veut convertir en vinaigre, et qui dans ce cas exercent les fonctions de levain : ce sont les lies de tous les vins acides et des vinaigres, le tartre rouge et blanc, les rejetons des vignes et les rafles de grappes de raisins, de groseilles, d'épine-vinette, le levain de froment ou de seigle, la levure, toutes les substances animales et leurs débris. Enfin la quatrième et principale condition est que les liqueurs vineuses destinées à être transformées en vinaigre soient les plus abondantes en spiritueux. car ce sont les vins les plus généreux qui produisent constamment les meilleurs vinaigres.

Il seroit superflu de nous arrêter ici sur les diverses manipulations par lesquelles on transforme les liqueurs vineuses
en vinaigre; elles sont détaillées dans le dixième volume du
Cours complet d'Agriculture de Rozier. Nous dirons seulement que, quoiqu'il soit vrai qu'il faille de bon vin pour faire
de bon vinaigre, comme ce dernier a ordinairement dans le
commerce une moindre valeur que le vin, malgré les frais
de main-d'œuvre nécessaires pour l'amener à cet état d'acide,
ce sont la plupart du temps des vins qui ne sont pas de débit
comme tels qu'on emploie communément à l'acétification.

En général, la préparation du vinaigre consiste à exposer du vinau contact de l'air et à la température d'une chaleur de 20 à 22 degrés dans des tonneaux non entièrement remplis, et contenant pour levain des branches de vignes et des raffes de raisin; la fermentation s'établit dans le vin; elle est moins tumultueuse que celle du moût, et moins accompagnée de chaleur; elle a lieu sans dégagement, mais plutôt avec absorption de gaz. De tous les procédés connus, nous nous bornerons à faire mention ici de celui que la ménagère peut exécuter à la maison sans embarras comme sans frais.

## Vinaigre perpétuel domestique.

On achète un baril de vinaigre de la meilleure qualité, rouge ou blanc; on en tire quelques pintes pour la consom-

mation de la maison, et on le remplace aussi-tôt par une même quantité de vin semblable en couleur et bien clair. On bouche simplement le baril avec du papier ou du linge appliqué légèrement sur l'ouverture. On le tient dans un endroit tempéré depuis 18 jusqu'à 20 degrés. A mesure qu'on en a besoin, on en soutire la quantité susmentionnée de vinaigre, en la remplaçant, comme la première fois, avec du vin. Le baril, toujours ainsi rempli, fournit pendant long-temps du vinaigre de toute perfection, sans qu'il s'y forme de mère ni de dépôt sensible. Il existe encore maintenant dans beaucoup de ménages, du vinaigre dont la première fondation remonte au-delà de cinquante ans, et qui est exquis. Sans doute que quand il s'agit du commerce du vinaigre, il faut bien avoir recours au procédé exécuté en grand dans les ateliers consacrés à ce genre de fabrique.

### Caractère d'un bon Vinaigre.

Le meilleur doit être d'une saveur acide, mais supportable, d'une transparence égale à celle du vin, moins coloré que lui quand il est rouge; conservant une sorte de parfum, un montant, un spiritueux, en un mot un gratter qui affecte agréablement les organes; c'est sur-tout en le frottant dans

les mains que ce parfum se développe.

La capidité de certains fabricans de vinaigre les porte souvent à lui donner de la force quand il est foible, par le moyen de substances âcres et brûlantes, et celui qui goûtant ce vinaigre se sent la bouche en feu, attribue cet effet à l'acidité, ce qui n'est que l'irritation violente que ces substances excitent sur l'organe du goût; il ne faut donc jamais s'attacher seulement à la saveur quand on achète du vinaigre, parce que les indications qu'elle fournit sont souvent illusoires; la saturation d'une certaine quantité de vinaigre par la potasse, est le plus certain, non-seulement pour juger son degré de force, mais encore sa pureté.

Il y a une foule de sophistications employées pour ajouter à l'acidité des vinaigres foibles; mais il convient peut-être de n'en dévoiler aucune, dans la crainte d'apprendre à quiconque les ignoreroit les procédés dont on se sert, d'autant
mieux qu'il n'est pas facile d'offrir des pierres de touche pour
décéler ces fraudes, sans des examens auxquels chacun ne
peut se livrer: on reconnoît plus aisément la pureté du vinaigre en l'exposant simplement à l'air libre; s'il s'y amasse
beaucoup de moucherons connus sous le nom de mouches à
vinaigre, c'est une preuve qu'il est pur; la quantité de mou-

cherons suffit pour indiquer sa force.

## Moyens de conserver le Vinaigre.

La manière de gouverner la fermentation acéteuse, contribue infiniment à la qualité et à la conservation du résultat. Cependant le vinaigre provenant de vins foibles ne peut se garder long-temps en bon état. Il est même démontré que malgré le choix du vin et la bonté du procédé employé pour sa transformation en vinaigre, ce dernier n'en est pas moins exposé, mais plus tard, à s'altérer. Sa transparence se trouble; il se recouvre d'une pellicule épaisse, visqueuse, qui détruit insensiblement sa force au point d'être forcé de le jeter, pour peu qu'on néglige l'emploi de quelques moyens, dont nous devons faire connoître les principaux.

Premier moyen. Il consiste à tenir le vinaigre à l'abri de toute influence de l'air extérieur, dans des vases propres et bien bouchés, à le placer dans un lieu frais, et sur-tout à ne jamais le laisser en vidange; le plus léger dépôt suffit pour le détériorer, quand bien même les vaisseaux qui le contiendroient seroient parfaitement clos. Il y produit à-peu-près le même effet que dans les vins sur lesquels ces dépôts ont une action insensible, et disposent ceux-ci à passer à l'état d'un véritable vinaigre. Pour le conserver avec toutes ses qualités, il faut donc que les vases destinés à le contenir soient fort propres.

Deuxième moyen. C'est le plus simple qu'on puisse employer; il suffit de jeter le vinaigre dans une marmite bien étamée, de le faire bouillir un moment sur un feu vif, et d'en remplir des bouteilles avec précaution, pour conserver cet acide clair et en bon état pendant plusieurs années; mais le vase dans lequel ce procédé a lien, pourroit exposer à quelques inconvéniens pour la santé. Il vaut mieux recourir à celui que Scheèle nous a fait connoître. Il consiste à remplir de vinaigre des bouteilles de verre, et à placer ces bouteilles dans une chaudière pleine d'eau sur le feu. Quand l'eau a bouilli un quart-d'heure, on les retire; le vinaigre ainsi échauffé se conserve plusieurs années, aussi bien à l'air libre que dans des bouteilles à demi-pleines.

Troisième moyen. Pour conserver le vinaigre des temps infinis, et le mettre à l'abri des variations de l'air et de la température, il faut en séparer la partie muqueuse extractive par la distillation; mais comme cette préparation devient coûteuse, et que d'ailleurs le vinaigre perd nécessairement de sa première saveur agréable, qu'on aime à trouver dans l'assaisonnement et les autres usages du vinaigre, il y a

XXIII.

apparence qu'on ne so décidera point volontiers à adopter

un moyen coûteux et destructeur de l'odeur.

Quatrième moyen. Le vinaigre employé aux usages économiques est assez ordinairement foible, comparativement à celui qui provient des vins méridionaux. Ce défaut devient infiniment plus sensible quand on l'a encore affoibli par des plantes fraîches, pour en composer des vinaigres aromatiques. L'hiver est la saison qui offre le moyen de convertir en un vinaigre très-fort, du vinaigre ordinaire; c'est de l'exposer, suivant le procédé simple donné par Stahl, à une ou plusieurs gelées, dans des terrines de grès; on enlève successivement les glaçons qui s'y forment, et qui ne contiennent que les parties les plus aqueuses, qu'on rejette; mais ce procédé élève très-haut le prix du vinaigre, et les personnes peu aisées n'en feront aucun usage: cependant on pourroit appliquer avec avantage l'action de la gelée à des vinaigres foibles, qui ne sont pas susceptibles de se garder.

Cinquième moyen. L'eau-de-vie (alcoot) est l'un des puissans moyens pour conserver les vinaigres aromatiques. On conseille à ceux qui forment des provisions de ce vinaigre, d'ajonter sur chaque livre de liqueur une demi-once su plus d'eau-de-vie. Cet esprit ardent rend l'union plus intime entre l'arome et le vinaigre, et garantit celui-ci de la propension à se décomposer, si par hasard les plantes qu'on y a mises fournissent trop de flegme, malgré leur dessication préalable; mais un autre effet de l'alcool sur le vinaigre, c'est de fournir des élémens nécessaires à l'acétification, qui continue dans le vinaigre, à-peu-près comme quand on ajouts de temps en temps du vin au vinaigre domestique perpé-

uel.

Sixième moyen. Le sel marin (muriate de soude), qu'on prescrit encore d'ajouter au vinaigre, et sur-lout aux vinaigres composés, pour prévenir leur détérioration, n'opère cet effet qu'en s'emparant de l'eau qu'il contient, et en la mettant dans l'impuissance d'agir sur les différentes substances mèlées avec l'acide acéteux, comme elle agiroit nécessairement si elle étoit libre; cependant, il ne faut pas croire que cet effet puisse être durable, puisqu'il est prouvé qu'à la longue le vinaigre auquel on a ajouté du sel, finit aussi par s'altérer, en présentant cependant dans sa décomposition des phénomènes différens de ceux qui ont toujour lieu quand le vinaigre n'a point été salé; au reste, il seroit peut-être utile de s'assurer, par des expériences exactes, de la quantité de sel qu'il conviendroit d'ajouter à chaque espèce de vinaigre, en supposant que cette addition pût en

prolonger la durée ; car , toutes ne contenant pas une quantité égale d'eau, il seroit superflu d'en employer toujours dans la même proportion.

Propriétés médicales et économiques du Vinaigre.

Les anciens ne tarissent point en éloges sur les propriétés du vinaigre et sur ses usages, soit comme assaisonnement, soit pour conserver les fruits, les légumes et même les viandes; on l'employoit aux embaumemens, et sans doute que le cedria des Egyptiens n'étoit pas autre chose que du vinaigre mêlé à l'eau. Il servoit souvent de boisson aux légions romaines sous le nom d'oxicrat, et l'on sait que quand il règne des chaleurs excessives au moment de la moisson, les fermiers qui comptent pour quelque chose la santé de leurs ouvriers, ajoutent du vinaigre à l'eau pour aciduler leur boisson.

Le vinaigre est également d'un grand usage dans les arts. qui l'emploient d'une manière extrêmement variée, et il est la base de fabriques très-multipliées. Combien ne doit-on pas à cet acide de couleurs vives et de nuances brillantes? Mais c'est sur-tout en médecine qu'il est recommandable. Les praticiens les plus expérimentés l'ont placé au rang des remèdes les plus salutaires, administrés intérieurement; on l'applique aussi à l'extérieur, seul ou combiné avec d'autres substances. Les ordonnances de marine, qui prescrivent aux capitaines de vaisseaux de ne se mettre en mer qu'avec une provision considérable de vinaigre pour laver les ponts, entre-ponts et chambres au moins deux fois par semaine, de tremper dans cet acide les lettres écrites des pays suspectés de maladies contagieuses, prouvent assez que de tous les temps on a regardé le vinaigre comme le plus puissant prophylactique, l'antiputride le plus assuré.

On sait que dans les hôpitaux le vinaigre a obtenu, pour les purifier, la préférence sur les substances aromatiques; mais c'est sur-tout en expansion, comme tous les acides dans l'état de gaz, qu'il forme des combinaisons avec les miasmes putrides, qu'il les détruit, et rend à l'air dans lequel ils étoient comme dissous, sa purelé et son innocuité.

L'efficacité du vinaigre est sur-tout démontrée lorsque, pour corriger l'air corrompu des chambres où l'on tient les vers-à-soie et les préserver des maladies, on arrose le plancher à diverses reprises; nous disons arroser et non jeter sur une pelle rouge, comme cela se pratique journellement, pour chasser les mauvaises odeurs, car c'est une erreur de croire

que décomposé et réduit ainsi en vapeurs, le vinaigrs possède une pareille propriété; il ne fait, comme les parfums, que surcharger l'air, diminuer son ressort, et rendre encore plus sensible l'odeur infecte qu'on avoit voulu enchaîner; il faut donc éparpiller le vinaigre sur le sol des endroits qu'on a intention de désinfecter, ou l'exposer dans des vaisseaux à large

orifice, et non le vaporiser par le feu.

Il a déjà été question de quelques usages particuliers du vinaigre; rappelons qu'il sert encore à mariner les viandes et à confire différentes parties de végétaux; que souvent on en fait avaler un peu aux poissons d'eau douce dès qu'on craint qu'ils n'ayent cette saveur de boue si désagréable; mais son emploi le plus commun, c'est d'assaisonner les mets; quelquefois pour le rendre plus agréable, on le charge de la partie odorante et sapide des plantes, qu'on a eu la précantion, auparavant, d'émonder, de diviser et d'épuiser de leur humidité surabondante, par une dessication toujours prompte, sans quoi leur eau de végétation passeroit bientôt dans le vinaigre, en échange de l'acide que celui-ci leur fourniroit, ce qui diminueroit son action et l'exposeroit bientôt à s'altérer.

Une autre considération, c'est que, dans ce cas, le vinaigre blanc doit être employé de préférence aux vinaigres aromatiques; qu'il convient que les plantes n'y séjournent que le moins de temps possible, et que quand une fois l'acide s'est emparé de tout ce qu'il peut en extraire, il faut se hâter de l'en séparer. Voici quelques exemples de ces vinaigres, dont on connoît des recettes sans nombre; mais l'estragon, le sureau et les roses ayant été les premiers végétaux dont on ait fait passer l'odeur dans le vinaigre, il paroît utile de les indiquer.

# Vinaigre d'estragon.

Après avoir épluché l'estragon, on l'expose quelques jours au soleil; on le met dans une cruche que l'on remplit de vinaigre; on laisse le tout en infusion pendant quinze jours. Au bout de ce temps on décante la liqueur, on exprime le marc et on filtre, soit au coton, soit au papier gris, pour être mis en bouteilles, qu'on tient bien bouchées et dans un endroit frais.

# Vinaigre surare.

On choisit des fleurs de sureau au moment de leur épanouissement; on les épluche en ne laissant aucune partie de la tige, qui donneroit de l'âcreté; on met ces fleurs à demiVIN

317

séchées dans le vinaigre, et on expose la cruche bien bouchée à l'ardeur du soleil, pendant deux semaines, on décante ensuite, on exprime et on filtre comme ci-dessus.

Si, comme on le recommande dans tous les livres, on laissoit le vinaigre surare sur son marc sans le passer, pour s'en servir au besoin, loin d'avoir plus de qualité, il se détérioreroit bientôt : il convient donc d'en séparer le marc, et de distribuer la liqueur dans des bouteilles.

## Vinaigre rosat.

On obtient un vinaigre agréable pour le goût et pour la couleur avec du vinaigre blanc, dans lequel on a mis infuser au soleil, pendant une semaine, des roses effeuillées; mais il faut avoir soin d'exprimer fortement le marc, de filtrer la liqueur, et de la distribuer dans des vases bien bouchés. C'est en suivant ce procédé qu'on prépare un vinaigre d'un goût très-agréable avec des fleurs de vigne sauvage, et l'exposant de la même manière au soleil.

## Vinaigre composé pour les salades.

Il arrive souvent que l'on mêle ensemble les trois vinaigres dont il vient d'être question, ou bien que les fleurs dont ils portent le nom sont mises à infuser dans le même vinaigre; mais voici une composition qui paroît suppléer à ce qu'on

appelle vulgairement la fourniture des salades.

Prenez de l'estragon, de la sariette, de la civette, de l'échalotte et de l'ail, de chaque trois onces, une poignée de sommités de menthe, de baume; le tout séché, divisé, se met
dans une cruche avec huit pintes de vinaigre blanc. On fait
infuser pendant quinze jours au soleil; au bout de ce temps
on verse le vinaigre, on exprime, on filtre ensuite, et
on garde le produit dans des bouteilles parfaitement bouchées.

# Vinaigre de lavande.

Dans le très-grand nombre des vinaigres dont la parfumerie fait commerce, nous n'en citerons qu'un seul; il servira d'exemple pour ceux de ce genre qu'on peut employer à la toilette.

Prenez des sleurs de lavande promptement séchées au four ou à l'étuve; mettez-en demi-livre dans une cruche, et versez par-dessus quatre pintes de vinaigre blanc; laissez le tout infuser au soleil, et après huit jours d'infusion, passez, exprimez le marc fortement, et filtrez à travers le papier. Ce

Le bec du vingeon est fort court, et n'est pas plus gros que celui du garrot; il est bleu en dessus, noir en dessous et à la pointe; sa taille se rapproche de celle du souchet; sa longueur est de dix-huit pouces; ses ailes, pliées, s'étendent à-peuprès jusqu'à l'extrémité de la queue; il a le sommet de la tête d'un fauve clair : le reste de la tête et le haut du cou tachetés de noirâtre sur un fond marron : cette dernière couleur est sans mélange sur les côtés du cou, dont le devant, dans a partie antérieure, est, ainsi que la gorge, de couleur de suie; dans le bas du cou, cette teinte prend un ton grisâtre ; sa partie inférieure en dessus, le dos, le croupion et les plumes scapulaires, présentent un mélange agréable de lignes transversales, de zig-zags, de traits blanchâtres et noirâtres; le milieu des couvertures supérieures de la queue est bordé de blans du côté interne ; les plumes latérales sont d'un noir changeant en vert doré; la poitrine et le ventre d'un beau blanc; les flancs rayés en zig-zags gris et blancs; un noir foncé couvre les couvertures du dessous de la queue, dont les deux pennes du milieu sont d'un cendré brun, et les latérales grises et bordées de blanchâtre; les intermédiaires se terminent en pointe et excèdent les autres de quelques lignes; les petites couvertures du dessus des ailes sont variées de cendré brun et de blanchâtre ; les moyennes blanches ; les grandes d'un gris brun ; les pennes d'un brun cendré, avec le miroir d'un vert doré, encadré d'un noir de velours; les pieds, les doigts, les membranes sont de couleur de plomb, et les ongles noirs.

La femelle a la tête, la gorge et le haut du cou tacheiés de points noirâtres sur un fond roussâtre; la poitrine et le ventre sont blancs; une teinte grisâtre domine sur le reste du corps, et le miroir des ailes est beaucoup moins large et moins vif que celui du mâle.

Le plumage des jeunes mâles diffère très-peu de celui des femelles, et même les vieux mâles prennent des couleurs analogues après les couvées. Ce fait peut se généraliser à beaucoup d'espèces d'oiseaux d'eau qui, outre cela, gardent leurs teintes du jeune âge jusqu'aux mois de février et de mars, époque où l'on commeuce à bien distinguer les sexes; non-seulement les mâles vingeons se dépouillent de leur belle parure vers le mois de juillet, mais perdent leur voix, ainsi que les femelles. Cette voix est claire et siffiante, et peut être comparée au son aign d'un fifre, ce qui les distingue trèsbien des autres canards, qui l'ont enrouée et presque croassante. Ils la font entendre très-fréquemment en volant. Des naturalistes, Salerne, des voyageurs, Dampierre, ont cru

que le sifflement étoit produit par le battement des ailes; mais il est prouvé que c'est une véritable voix, un sifflet

rendu; comme tout autre cri, par la glotte.

Les canards siffleurs arrivent du Nord vers le mois de novembre, et s'avancent au Sud jusqu'en Sardaigne et même en Egypte; il en reste en France un assez grand nombre, qui se dispersent dans quelques-unes de nos provinces, même dans celles qui sont éloignées de la mer, la Lorraine, la Brie, &c. mais ils sont plus nombreux sur les côtes maritimes, et notamment en Picardie. C'est sur-tout lorsque les vents du nord et du nord-est soufflent, qu'on les voit en grandes troupes. Ces canards volent et nagent toujours par bandes, voient très-bien pendant la nuit, à moins que l'obscurité ne soit totale; ils vivent, ainsi que les canards sauvages, de graines de joncs et d'autres herbes; ils font aussi leur pâture d'insectes, de crustacés, de grenouilles et de vermisseaux.

Les vingeons sont très-durs au froid et tiennent la mer et l'embouchure des rivières, malgré le gros temps; ils nous quittent régulièrement vers la fin de mars, par les vents du sud, et aucun ne reste dans nos parages; tous se portent au Nord, où ils nichent; leurs œufs sont d'un brun pale, légè-

rement nué d'une teinte plus obscure.

Cette espèce se trouveroit non-seulement en Europe, mais encore en Amérique, si, comme le pensent Buffon et plusieurs naturalistes, le canard jensen (pl. enl., n° 955.) ou le canard gris des Français de la Louisiane, est de la même race; mais d'autres ornithologistes regardent ce dernier comme une espèce distincte, et la désigne sous la dénomination latine d'anas Americana. Il est vrai qu'il y a entre ces deux canards quelques différences, mais légères. Le canard jensen a le long du cou, de chaque côté, une raie verdâtre qu'on ne trouve pas dans le canard siffleur d'Europe; d'ailleurs, le plumage est le même, à quelques traits, quelques nuances près; et l'un et l'autre ont le bec et la queue conformés de même; les mandibules et les pieds des mêmes couleurs.

Enfin, Buffon est porté à croire que le canard connu à Saint-Domingue sous le nom de vingeon ou gingeon, est le même que le canard siffleur du Nord. Ils ont, dit-il, les mêmes habitudes naturelles, avec les seules différences que celle des climats doit y meltre; cependant il faut en excepter l'habitude que le Père Dutertre altribue aux vingeons des Antilles, de quitter les rivières et les étangs pour venir de nuit fouir les patates dans les jardins, d'où est venu, dans nos îles, le

mot de vigeonner, pour dire déraciner les patates avec les doigts. Selon M. Deshayes, correspondant de Buffon et excellent observateur des oiseaux de Saint-Domingue, c'est une espèce particulière de canard qui ne voyage point, et qui borne ses courses à passer d'un étang ou d'un marécage à un autre, ou bien à aller dévaster quelque pièce de riz, quand il

en a découvert à portée de sa résidence.

Outre ces habitudes dissemblables, ce canard a l'instinct qu'ont en Amérique la plupart des oiseaux à pieds palmés, de se percher quelquefois sur les arbres. Ces vingeons sont aussi babillards que les nôtres; lorsqu'une bande de ces oiseaux pat ou barbotte, on entend un petit gazouillement continuel qui imite assez le rire suivi, mais contraint, qu'une personne feroit entendre à basse voix; lorsqu'ils volent, il y a toujours un de la bande qui siffle. Lorsqu'ils sont occupés à chercher leur nourriture, l'un d'eux fait sentinelle, et dès qu'il apperçoit quelque chose, il en donne aussi-tôt avis à la bande par un cri particulier qui tient du chevrotement; à l'instant tous les gingeons se taisent, se rapprochent, dressent la têle, prêtent l'œil et l'oreille; si le bruit cesse, chacun se remet à la pâture; mais si le signal redouble et annonce un véritable danger, l'alarme est donnée par un cri aigu et perçant, et tous les gingeons partent en suivant le donneur d'avis, qui, le premier, prend sa volée.

Leurs nids n'ont rien de remarquable, et contiennent un grand nombre d'œuss, qu'on fait souvent couver aux poules; les petits gingeonneaux ont plus de vivacité et d'agilité que les cannetons; ils naissent couverts d'un duvet brun, et prennent

promptement leur accroissement.

Le gingeon porte, en marchant, la queue basse et tournée contre terre, comme la peintade; mais il la redresse en entrant dans l'eau; il a le dos plus élevé et plus arqué que le canard; ses jambes sont beaucoup plus longues à proportion; ses yeux plus viss; sa démarche est plus ferme, et il porte la tête haute, comme l'oie; enfin, son plumage est

moins fourni que celui des canards du Nord.

Des dissemblances aussi grandes dans les habitudes, le port et le physique, ne permettent guère de rapporter ce vingeon à celui d'Europe, ni même au canard jensen de la Louisiane; il est probable qu'il est de la même espèce du siffleur à bec noir, figuré dans les planches enluminées, no 804, sous la dénomination de canard siffleur de Saint-Domingue (anas arborea Lath.). Ce canard a les plumes du sommet de la tête noirâtres, assez longues pour former une petite huppe; les autres roussâtres; le cou, en dessus,

VIN 393

brun; le dos brun et roussâtre, la première couleur occupant le milieu de chaque plume; le croupion et les couvertures supérieures de la queue noirâtres; les joues et la gorge
blanches; le devant du cou de la même couleur tachetée
de noir; la poitrine avec des taches pareilles, sur un fond
roussâtre; le ventre, les côtés et les couvertures du dessous de la queue, pareils au devant du con; les couvertures
supérieures des ailes roussâtres, avec une tache noire dans
le milieu de chaque plume; les grandes pennes noirâtres;
les secondaires brunes, bordées de roussâtre; les plumes de
la queue noires; le bec de cette même teinte; l'iris noisette;
les pieds, les doigts, les membranes de couleur de plomb;
les ongles noirs; une grosseur un peu inférieure à celle du
canard domestique; les pieds, le cou plus longs que les autres
oiseaux de ce genre.

Cette espèce est très-farouche, caractère qu'a aussi le gingeon dans l'état sauvage, puisque les gingeonneaux pris quelques jours après leur naissance, ne peuvent s'apprivoiser; ils ne prennent l'humeur sociale et familière que lorsqu'ils ont été couvés par des poules; mais il est très-rare d'en voir

pondre, couver et élever leurs petits en domesticité.

Il n'en est pas de même du siffleur décrit ci-après, qui habite les contrées méridionales de l'Amérique, puisqu'on en a vu en Europe qui se sont même propagés dans des volières. Ces siffleurs très-communs à la Nouvelle-Grenade, se perchent aussi sur les arbres. Les habitans en nourrissent un grand nombre dans leur basse-cour, où ils s'accoutument à une sorte de domesticité; mais d'une humeur aussi hargneuse que les gingeons, qui sont les ennemis déclarés de toute la volaille, ils font ligue ensemble pour combattre les autres canards, même les oies, et se battent souvent entr'eux.

Ce canard, qu'on indique par la dénomination de siffleur à bec rouge et narines jaunes, ou siffleur de Cayenne (anas autumnalis Lath.), pl. enl., nº 826, est d'une taille élevée, mais pas plus grosse que celle de la morelle; il a la tête coiffée d'une calotte roussâtre, qui se prolonge par un long trait noirâtre sur le haut du cou; le tour de la face et la gorge gris; le dos d'un brun marron, nué d'orangé foncé; le bas du cou de la même teinte, qui se fond dans le gris de la poitrine; le ventre et la queue noirs; les couvertures de l'aile roussâtres, ensuite d'un cendré clair, puis d'un blanc pur; les pennes d'un brun noirâtre; les primaires blanches à l'extérieur dans leur milieu; les pennes de la queue noirâtres; le bout du bec noir; les pieds, les doigts, les membranes couleur de chair, et les ongles noirâtres.

Le Vincton ou Sittleur huffé (Anas rufina Lath., pl. enl., n° 928.). Ce canard, quoique moins commun que le vingeon proprement dit, se trouve quelquefois dans nos climats; mais ce n'est que par les grands froids qu'il vient sur nos étangs; il se tient pour l'ordinaire sur les eaux de la mer Caspienne et sur les lacs des déserts de la Tartarie; on le voit quelquefois sur ceux qui sont à l'est des monts Ourals, mais jamais dans le reste de la Sibérie. Il paroît qu'il voyage jusqu'en Afrique, puisque le docteur Shaw l'a vu en Barbarie. C'est un oiseau solitaire, qui ne vit point en troupes comme les autres canards.

Grosseur un peu supérieure à celle du canard sauvage; huppe élégante composée de plumes d'un roux clair, soyeuses, longues et effilées; tête, gorge de même couleur, mais plus foncée; cou, poitrine, ventre, haut des jambes noirs; dos d'une teinte vineuse; croupion et couvertures supérieures de la queue noirs; inférieures d'un blanc nué de vineux; petites couvertures des ailes blanches; moyennes et grandes cendrées; les quatre premières pennes des ailes noires à l'extérieur et à leur bout; les autres vineuses, à l'exception des plus proches du corps, qui sont cendrées; queue de cette dernière couleur; iris d'un rouge vif, ainsi que le bec, les pieds et les doigts; membranes noires.

La femelle diffère par son plumage brun, son bec rou-

geâtre, et sa tête privée de huppe. (VIEILL.)

VINTERANE, Winteraniana, arbre à feuilles alternes, ovales, obtuses, rétrécies à leur base en pétiole court, coriaces, glabres, et à fleurs disposées en corymbes terminaux, qui forme un genre dans la dodécandrie monogynie.

Ce genre, qui est figuré pl. 399 des Illustrations de Lamarck, offre pour caractère un calice à trois découpurs arrondies; une corolle de cinq pétales; seize étamines réunies en un tube muni intérieurement d'autant d'anthères sessiles et conniventes; un ovaire supérieur surmonté d'un style à trois stigmates.

Le fruit est une baie arrondie, triloculaire, chaque loge contenant une semence globuleuse, terminée par une pointe

recourbée.

Le vinterane croît dans toute l'Amérique méridionale. C'est son écorce qui est connue dans les boutiques sous le nom de cannelle blanche, et qu'on a confondue long-temps avec l'écorce de winter, qui est celle du DRYMIS AROMATIQUE. (Voyez ce mot.) Il est décrit par tous les auteurs allemands; et par Ventenat, sous le nom de canella alba; on auroit conservé ce nom, comme plus en rapport avec la vérité, si

VIO

325

plusieurs écorces d'arbres différens ne portoient pas nonseulement le nom de cannelle, mais même celui de cannelle blanche. Voyez au mot CANNELLE et au mot DRYMIS.

L'écorce du vinterane ou cannelle blanche sert aux habitans des pays où elle se trouve, et même en Angleterre, à mettre dans les ragoûts, en place de la véritable cannelle. On en fait, en la confisant lorsqu'elle est verte, un plat de dessert fort agréable. Enfin, elle a toutes les propriétés de la véritable cannelle, mais à un moindre degré.

On emploie les fruits du vinterane dans la composition d'une de ces liqueurs de la Martinique, si renommées par leur excellence, et l'esprit recteur de son écorce dans une

autre.

On trouve dans le premier volume des Transactions de la Société Linnéenne de Londres, une très-bonne dissertation de Swartz sur ce genre. (B.)

VINTSI (Alcedo cristata Lath., pl. enl., nº 756, fig. 1, ordre des Pies, genre du Martin-Pecheur. Voyez ce mot.). Ce très-petit martin-pêcheur, que l'on nomme vintsi aux Philippines, et qui, suivant Séba, porte à Amboine les noms de tohorkey et de hito, n'est pas plus gros qu'un serin; il a le dessus de la tête et le derrière du cou d'un vert bleuâtre. avec des raies noires transversales; les plumes du sommet de la tête assez longues, pour former une sorte de huppe, et tiquetées de points noirs et verdâtres; une bande longitudinale, d'un bleu violet, traverse les joues et s'étend sur les côtés du cou; le dos, le cronpion et les couvertures du dessus de la queue sont d'un bleu brillant; les scapulaires d'un bleu violet; la gorge est d'un blanc roussâtre; le devant du cou et le dessous du corps sont d'un roux clair; les convertures supérieures des ailes d'un brun violet, terminé par un point bleu; les grandes pennes brunes; cette teinte prend un ton violet à l'extérienr des secondaires; les pennes de la queue sont violettes en dehors et brunes en dedans, à l'exception des intermédiaires, qui sont totalement de la première couleur; le bec est noir; les pieds et les ongles sont rougeâtres.

Buffon donne comme une variété, le Martin-pêcheur des Indes de Brisson. Les ornithologistes modernes en font

une espèce distincte. Voyez ce mot. (VIEILL.)

VINULA, nom donné à la chenille du bombix queue-fourchue. (L.)

VIOLETTE, Viola Linn. (Syngénésie monogamie.), charmante fleur printanière connue de tout le monde, et recherchée pour son agréable odeur. Les botanistes ont

donné son nom à un genre de plantes très-particulier, difsicile à classer, et que les uns rangent dans la famille des CAPPARIDÉES, les autres dans celle des Cistoïdes. Il comprend plus de trente espèces, dont la plupart sont des herbes. Les violettes ont leurs feuilles alternes et munies de stipules; leurs fleurs, ordinairement solitaires et souvent renversées. sont soutenues par des pédoncules qui sortent des aisselles des feuilles. Le calice de chaque fleur est formé de cinq folioles aiguës, inégales, et prolongées postérieurement au-delà de leur insertion; la corolle a cinq pétales ovales et renversés, deux supérieurs, deux latéraux et un insérieur plus grand, terminé par un éperon; les étamines sont au nombre de cinq, et réunies par les anthères; au milieu d'elles est un style simple et saillant, que soutient un germe rond, et qui est couronné par un stigmate en crochet ou creusé en entonnoir. Le fruit est une capsule ovale, ayant trois angles, trois valves et une loge. Les semences sont attachées le long du milieu des valves, par de petits cordons ombilicaux.

Ces caractères sont figurés dans les Illustrations de La-

marck, pl. 725.

Il y a trois espèces remarquables dans ce genre: la Violette commune, Viola odorata Linn.; la Pensée, Viola tricolor, Lin.; et l'espèce qui donne l'Ipécacuanha (Voyes ce mot.), Viola ipecacuanha Linn.

La Violette odorante. L'humble et modeste violette qui aime l'ombre et le frais, et qui semble se cacher pour augmenter le plaisir de celui qui la cueille, a été célébrée dans tous les temps par les poètes; elle n'est pas moins chère aux amans. Le doux parfum qu'elle exhale, et le beau bleu dont sa corolle est teinte, en flattant également la vue et l'odorat, impriment à l'ame un sentiment de volupté dont on a peine à se défendre. Après la rose, c'est peut-être la fleur la plus recherchée des belles; elle dure peu , mais elle est une des premières que le printemps fait éclore; et quand les autres n'ont point encore paru, seule, elle forme de jolis bouquets que l'amour s'empresse d'offrit à la beauté. La pensée ne jouit point de ces avantages, mais elle en a d'autres qui les compensent. Elle paroît également de bonne heure, et dure pendant toute la belle saison, quelquefois jusqu'en automne; elle n'est point cachée sous les feuilles comme la violette, elle se montre à découvert, presque toujours tournée vers le soleil, qui se plaît à la parer des couleurs les plus vives et les plus variées; nulle fleur de pensée ne ressemble pour ainsi dire à une autre : chacune a sa nuance, sa draperie et son dessin propre. Le nombre de ces fleurs égale leur beauté : elles se reproduisent, se succèdent sans cesse, et survivent ainsi pendant six mois à elles-mêmes.

La violette est une fleur, comme timide, qui semble vouloir se dérober à la main qui la cherche; la pensée paroît fière et orgueilleuse: alle étale avec pompe la richesse de ses couleurs. L'odeur suave et VIO 397

délicieuse de la première porte à la tendresse; la seconde, sans odeur. ne satisfait que les yeux, et laisse en paix les sens et l'imagination. L'une et l'autre ont leur mérite, sont agréables à cultiver, et dignes

d'occuper la place qui leur est donnée dans les jardins.

Comme plante utile, la violette est préférable. Toutes ses parties sont d'usage en medecine. Ses semences sont purgatives, dinrétiques, pectorales et très-bonnes pour adoucir la toux sèche et provoquer les crachats dans les rhumes; ses feuilles et sa racine passent pour être émollientes et relâchantes ; sa fleur est rafraîchissante et mise au nombre des quatre fleurs cordiales : on en fait une conserve qu'on sert sur les tables, et un sirop très-flatteur au goût et qui convient dans les maladies de la poitrine. Ce sirop étendu d'eau sert à reconnoître la présence d'un alcali ou d'un acide; il verdit, quand on y met de la soude, de la potasse, de l'ammoniac ou de la chaux; mêlé avec du vinaigre, un pen d'eau-forte ou tout autre acide, il devient rouge. Les fleurs de violette servent aussi à parfumer et à colorer quelques liqueurs. Pour les conserver avec leur couleur naturelle, il faut les faire sécher dans une étuve où régne une vapeur d'alcali volatil; sèchées à l'ombre, elles rougissent. Nos départemens méridionaux en font un commerce considérable avec le Levant. Il est bon de prévenir qu'une grande quantité de ces fleurs fraîches renfermées dans une chambre close, peut être funeste à ceux qui y respirent longtemps.

La violette commune est une plante vivace qui ne perd en hiver ni ses feuilles ni sa verdure. Ses fleurs doublent et varient dans les jardins : il y en a de rouges, de blanches, de panachées, et d'un violet clair : sa racine est traçante, fibreuse et touffue ; de son collet sorient beaucoup de feuilles larges et vertes, presque rondes ou en cœur, dentelées en leurs bords et attachées à de longs pétioles. Des pédoncules grêles s'élèvent entr'elles, soutiennent chacun une fleur à laquelle succède une coque ovale, et qui dans sa maturité s'ouvre en trois parties et laisse voir plusieurs semences arrondies et blanchâtres; chaque panneau de la coque se plie selon sa longueur en séchant. Par cette contraction, il presse les graines attachées à sa surface intérieure, et les lance au-dehors l'une après l'autre. Le fruit de la violette est long-temps à mûrir, comme tous ceux qui mûrissent à l'ombre.

On multiplie facilement cette plante en divisant ses racines soit en automne, soit au printemps, aussi-tôt que la fleur est passée; quand on vent en garnir les bords des allées dans les bosquets et dans les bois , la transplantation faite en automne est préférable ; mais dans les jardins où l'on peut arroser facilement, il vaut mieux choisir le prinlemps pour cette opération ; les racines ont alors tout le reste de l'été pour croître et acquerir de la force, et elles produisent l'année suivante plus de fleurs que si elles n'avoient été transplantées qu'à l'automne.

La Pensée, Viola tricolor Linn., est encore plus aisée à multiplier : ou plutôt elle n'a pas besoin de l'être; elle prend ce soin elle-même, en répandant sur la terre ses semences qui germent avec la plus grande facilité. C'est une plante annuelle très-commune, qui fleurit presque toute l'année, et qui donne beaucoup de variétés. Dans les champs elle est petite et peu apparente, mais dans les jardins, l'élégance de ses fleurs, la vivacité, l'harmonie et le velouté de leurs couleurs la font bientôt remarquer. Sa corolle offre pour l'ordinaire, plusieurs teintes différentes : tantôt le jaune y domine, tantôt c'est le pourpre ou le blanc : et ces trois couleurs sont mélées avec beaucoup d'autres, qui forment, sur les pétales, des veines et des taches symétriquement arrangées. La tige de la pensée s'élève peu : elle est diffuse, droite ou couchée. Ses rameaux sont à trois angles et garnis de feuilles ovales plus ou moins longues, crénelées et pétiolées. Les stipules sont sessiles et profondément découpées à leur base. Les capsules élastiques, comme celles de la violette, lancent leurs graines à de grandes diatances. Quand on veut n'avoir que de belles pensées dans un jardin, il faut arracher les plus communes avant qu'elles aient produit leur fruit. Cette plante est quelquefois appelée herbe de la Trinité.

Il y a une Pensée vivace, Viola grandiflora Linn., dont la fleur ressemble entièrement à la précédente, mais est beaucoup plus large. Les jardiniers lui donnent le nom de pensée romaine. Elle est belle,

mais délicate. Elle vient des Alpcs et des Pyrénées.

Il y a encore une pensée également vivace, la violette de Rouen, du lieu où elle a été trouvée, qui fleurit toute l'année, même pendant les gelées et sous la neige, et qu'en conséquence on commence à beaucoup

cultiver en bordure.

Ventenat vient de former un nouveau genre aux dépens des violettes sous le nom jonidion (n° 27, jardin de Malmuison); il y a compris les espèces qui n'ont point de saillie à la base du calice dont la corolle est retournée et sans éperon, et dont les anthères sous séparées et les capsules oligospermes. Les violettes caloéolaire, ipecacuanha, enneasperma, à petites fleurs et autres non décrites, au nombre de cinq, font partie de ce genre. l'oyez la figure de celle que Ventenat a décrite dans l'ouvrage cité ci-dessus. (D.)

VIOLETTE GIROFLÉE. C'est la Giroflée ordinaire.

Voyez ce mot. (B.)

VIOLETTE MARINE. C'est la Campanule a grosses

FLEURS. Voyez ce mot. (B.)

VIOLETTE DES SORCIERS. On donne ce nom à la petite pervenche dont les sorciers faisoient autrefois un grand usage. Voyez au mot PERVENCHE. (B.)

VIOLIER BLANC. C'est la GIROPLÉE BLANCHE. Voyes

ce mot. (B.)

VIOLIER D'HIVER. Voyez GALANTHINE. (B.)

VIOLON, dénomination par laquelle les créoles de la Guiane française désignent le tatou kabassou. Voyez TATOU-

VIORNE, Viburnum Linn. (Pentandrie trigynie.), genre de plantes de la famille des Caprifoliacées, qui comprend des arbrisseaux à feuilles opposées, et dont les fleurs sont produites au sommet des rameaux en corymbes, ayant l'apparence d'ombelles. Chaque fleur a un petit calice à sinque fleur a un petit calice de la calic

lents, muni de bractées à sa base; une corolle monopétale en cloche et à cinq divisions obtuses et réfléchies; cinq étanines alternes, avec les découpures de la corolle, et un germe rond placé sous le calice, dépourvu de style, mais couronné par trois stigmates. Le fruit est une baie ovoïde qui contient une seule semence dure, arrondie et plate.

Dans les vingt et quelques espèces que renferme ce genre, figuré pl. 211 des Illustrat. de Lamarck, on distingue les trois suivantes:

La Viorne cotonneuse, vulgairement mancienne ou coudre-mancienne (Viburnum lantana Linn.). C'est un arbrisseau assez élevé qui croît en France, en Italie et dans d'autres parties de l'Europe. On le trouve fréquemment dans les haies, dans les buissons, dans les bois taillis, aux lieux incultes et montagneux. Il a une racine rameuse qui court à fleur de terre, une écorce blanchâtre, comme farineuse, et des branches flexibles. Son bois est blanc et moelleux; ses feuilles sont pétiolées, en cœur, nerveuses, légèrement dentées, cotonneuses en dessous, blanchâtres dans leur vigueur, rougeâtres au moment de leur chute. Les fleurs sont blanches et odorantes. Il leur succède des baies molles et assez grosses, vertes dans le commencement, rouges après, et noires à l'époque de leur parfaite maturité. Ces baies sont d'un goût doux, visqueux et peu agréable; elles contiennent une semence large, très-plate, cannelée et presque osseuse.

Il y a, dit Miller, une variété de cette espèce à feuilles panachées, que l'on conserve dans quelques jardins, mais qui, étant transplantée dans une bonne terre, devient vigoureuse et perd son panache. On la greffe sur l'espèce unie; pour multiplier celle-ci, on en marcotte les jeunes branches dans l'automne.

Les feuilles et les baies de la viorne sont rafraîchissantes et astringentes; leur décoction fait un bon gargarisme dans les inflammations de la bouche et du gosier, et peut quelquefois arrêter le flux de ventre et celui des hémorroïdes. On prépare avec les racines macérées dans la terre et pilées ensuite, une glu assez bonne; et les fruits s'emploient en Suisse pour faire de l'encre.

La Viorne obier, Viburnum opulus Linn. On trouve cet arbrisseau en Europe et dans l'Amérique septentrionale, sur le bord des bois, des rivières, dans les prés humides, dans les terres marécageuses; on le nomme quelquefois sureau d'eau, sureau aquatique. Sa tige est droite; l'écorce des jeunes tiges est lisse et blanche; serameaux sont fragiles et remplis d'une moelle qui a la couleur de celle du sureau; ils portent des feuilles découpées en lobes, nerveuses sur une de leurs surfaces, sillonnées sur l'autre et attachées à des pétioles glanduleux. Les fleurs blanches et odorantes forment, par leur réunion, de fausses ombelles; celles de la circonférence sont plus grandes, irrégulières et d'un seul sexe; celles du centre, plus petites et hermaphrodites, produisent seules des fruits; ce sont des baies rouges renfermant une semence osseuse, plate et arrondie en forme de cœur Les oiseaux sont très-friands de ces baies qui mûris-

XXIII.

sent tard, et qui restent long-temps sur l'arbre après la chute des feuilles.

Cette espèce a produit une jolie variété, remarquable par la blaucheur et par la forme sphérique de ses fleurs, qui sont toutes stériles et ramassées en boule; ce qui a fait donner à cette plante le nom de boule de neige, de pelote de neige; on l'appelle aussi caillebote, obier stérile, rose de Gueldres. On la cultive dans les jardius à cause de sa beauté. Elle s'élèveroit à dix-huit et vingt pieds, si on la laissoit croître; sa tige devient grosse; ses branches poussent irrégulièrement; ses feuilles, divisées en trois ou quatre lobes, ressemblent celles de l'érable, elles sont d'un vert tendre et deutelées sur leurs bords. Ses fleurs nombreuses qui paroissent en mai, mêlées dans les parterres et dans les bosquets aux autres fleurs du printemps, y produisent le plus brillant effet.

Une autre variété de l'obier est le pimina des Canadiens dont parle

M. Duhamel; il est précoce et à grandes fleurs.

La VIORNE LAURIER-THYM, Viburnum tinus Linn. Cet arbrissean, originaire d'Espagne et d'Italie et qu'on cultive dans les jardins, ne vient pas très-haut au nord de la France, mais au midi il peut être élevé à la hauteur des orangers. Son écorce est lisse, blanchâtre; celle des jeunes pieds, rougeâtre. Il garde toujours ses feuilles effeurit pendant presque toute l'année; il est, par cette raison, propre à orner les hosquets d'hiver, où il figure d'autant plus agréablement, que c'est principalement en cette saison qu'il porte ses flours. Elles sont nombreuses, disposées en espèces d'ombelles, rouges avant leur épanouissement, blanches lorsqu'elles sont épanouies, et elles brillent au milieu d'une grande quautité de feuilles entières et d'un vert brun, dont la forme est ovale, la consistance ferme, et le sonnmet terminé en pointe dure. Les baies qui succèdent aux fleurs sont noires dans leur maturité; elles ont un ombilic que les échancrures du calice corronnent.

On compte plusieurs variétés de laurier-thym: l'une à feuilles alongées, veinées et à fleurs purpurines; l'autre, à feuilles panachées de blanc et de jaune, et un laurier-thym nain, à petites feuilles

Cet arbrisseau s'accommode de tous les terreins; mais il craint les grandes gelées. On le multiplie par ses drageons, ou en marcotant ses jeunes branches; on les couche en automne, et un an après, on les sépare des vieilles plantes, pour les placer à demeure ou en pépnière. Au midi de la France, on cultive le laurier-thym en pleise terre; on en fait de très-jolies palissades, des tonnelles très-agréables; au nord, il est plus prudent de l'élever dans des pots ou des caises; d'ailleurs, par ce moyen, on peut jouir de sa fleur dans un appartement, en le mettant près des fenètres, et en lui donnant de l'air toutes les fois qu'il ne gèle pas. Il n'aime pas beaucoup l'eau; et en le feroit périr, si on lui donnoit de grands arrosemens, même pendant l'été.

L'obier dont nous avons parlé plus haut peut être multiplié de la même manière que le laurier-thym; il exige le même traitement, et ae plaît dans une terre douce et marneuse, et à une exposition abritée. (D.)

.

•

•

--



- 1. Tortue raboteuse.
  2. Tortue jaune.
  3. Tortue à bec.
  4. Tortue odorante.
  5. Tortue ronde.

- Tortue molle .

- 7. Vipere ceraste
  8. Vipere naja
  9. Vipere commune
  10. Vipere atroce

VIP 331

VIORNE DES PAUVRES. C'est la clématite commune. avec l'écorce de laquelle les pauvres se font des ulcères artificiels pour exciter davantage la pitié des ames sensibles. Voyez au mot CLÉMATITE. (B.)

VIOULTE, Erythronium, genre de plantes à fleurs incomplètes, de l'hexandrie monogynie et de la famille des LILIACÉES, dont le caractère consiste en une corolle campanulée, composée de six pétales acuminés et réfléchis, dont trois intérieurs, munis à leur base interne de deux callosités; six étamines; un ovaire supérieur, surmonté d'un style à stigmate trifide.

Le fruit est une capsule globuleuse, rétrécie à sa base. triloculaire, trivalve, et contenant plusieurs semences ovales.

Ce genre, qui est figuré pl. 244 des Illustrations de Lamarck, renferme deux espèces. Ce sont des plantes à racines charnues et vivaces, à feuilles radicales engaînantes, ordinairement au nombre de deux; à hampe uniflore; à fleurs grandes, penchées. Elles viennent dans les Alpes et autres montagnes froides de l'Europe, et on les cultive dans les jardins à raison de la beauté et de la précocité de leurs fleurs.

L'une, la VIOULTE DENT DE CHIEN, a les feuilles lancéolées et tachées, les pétales ovales et alongés. On l'appelle vulgairement dent de chien, à raison de la forme de la racine, qui approche quelquefois de celle des dents d'un chien. On emploie ses racines, en cataplasme, pour résoudre les tumeurs. C'est la plus commune. Ses fleurs varient du rouge au blanc.

L'autre, la VIOULTE A FEUILLES OVALES, a les feuilles

ovales, aiguës, et les pétales lancéolés. (B.)

VIPERE, Vipera, genre de reptiles de la famille des SERPENS, dont le caractère consiste à avoir des plaques transversales sous le ventre, deux rangs de demi-plaques sous la queue, et des crochets à venin à l'extrémité antérieure de la mâchoire supérieure. Voyez aux mots ERPETOLOGIE, REP-

TILE, SERPENT et COULEUVRE.

La plupart des peuples, guidés par le besoin de distinguer les serpens venimeux de ceux qui ne le sont pas, ont donné à ces derniers des noms particuliers; aussi dans ce cas, comme dans bien d'autres, le naturaliste doit-il en agir de même. Alex. Brongniard est donc dans le cas d'être approuvé pour avoir séparé ce genre de celui des couleuvres, avec qui il avoit été confondu par Linnæus. Cette utile opération étoit d'ailleurs commandée par le grand nombre d'espèces qui entroient dans le genre couleuvre

de Linnæus, et qui en rendoient la recherche fort difficile.

Si aucun animal n'est, en Europe, aussi à craindre que la vipère, il en est peu qui ait autant été étudié; objet direct des travaux d'un grand nombre de savans, et considéré sous toutes ses faces, son histoire peut servir de type à celle de tous les autres genres de serpens venimeux.

La vipère commune, dit Lacépède, est aussi pelile. aussi foible et aussi innocente en apparence, que son venin est dangereux. Paroissant avoir reçu la plus petite part des propriétés brillantes de sa famille, n'ayant ni couleurs agréables, ni proportions très-déliées, ni mouvemens agiles, elle seroit presque ignorée sans le poison funeste qu'elle distille. Sa longueur totale est communément de deux pieds; celle de la queue de trois à quatre pouces, et ordinairement cette partie du corps est plus longue et plus grosse dans le mâle que dans la femelle. Sa couleur est d'un cendré blenâtre ou d'un gris rougeâtre ; le long de son dos , depuis la tête jusqu'à l'extrémité de la queue, s'étend une sorte de chaîne, composée de taches noirâtres de forme irrégulière, qui, en se réunissant en plusieurs endroits les uns aux autres, représentent fort bien une bande dentelée en zig-zag. On voit aussi de chaque côté du corps une rangée de petites taches noirâtres, dont chacune correspond à l'angle rentrant de la bande en zig-zag et une ligne noire derrière les yeux. Ses plaques abdominales sont au nombre de cent cinquante-cinq, et ses plaques caudales au nombre de trente-neuf paires, toutes d'un noir bleuâtre avec le bord plus pâle.

La tête de la vipère est en cœur, sensiblement plus large que le corps, et susceptible de s'élargir encore dans la colère; elle est couverte de petites écailles semblables à celles du dos, excepté au-dessus des yeux, où elles sont un peu plus larges, et au bout du museau où il y en a une grande trapezoïdale. A peude distance du museau est une petite raie transversale noire; derrière la tête deux lignes noires très-écartées, divergentes; et derrière chaque œil une bande noire, large, qui se prolonge jusqu'à la quinzième plaque abdominale. Le bord de la mâchoire supérieure est blanc, tacheté de noir; celui de l'inférieure est de cette dernière couleur. Les yeux sont trèsvifs, avec l'iris rouge et la prunelle noire.

Sa langue est fourchue et susceptible d'une grande extension, comme celle de tous les autres serpens. Elle la darde souvent lorsqu'elle est en repos. On a dit que c'étoit pour prendre des insectes, mais j'ai plusieurs motifs de croire qu'elle ne recherche pas les insectes de la taille de ceux qui

V I P 533

peuvent être arrêtés par le gluten dont cette langue est enduite. Il est plus probable, pour moi, que cet acte a pour but de suppléer au défaut de transpiration de leur peau, c'est-à-dire, de produire l'effet qu'on remarque chez les Chiens. (Voyez ce mot.) Cette langue est molle et incapable de blesser, et c'est par un préjugé ridicule qu'on a dit et écrit qu'elle lançoit le poison.

La couleur, la grandeur et le nombre des plaques des vipères varient, mais ces variations ont toujours l'empreinte du type qu'on vient de décrire, et on les reconnoît aisément,

pour peu qu'on ait l'habitude d'observer.

La vipère a été figurée dans un très-grand nombre d'ouvrages, et presque par-tout assez mal. On citera ici, comme plus faciles à consulter, Seba, Mus. 2, tab. 8, nº 4, Lacépède, vol. 3, pl. 1, Histoire naturelle des Reptiles, faisant suite au Buffon, édition de Deterville, vol. 3, pag. 212.

C'est principalement dans les cantons montueux, pierreux et boisés, que se trouve la vipère commune. Elle est rare dans les pays de plaine, et sur-tout dans les marais. Les parties de la France où elle est la plus commune, sont les environs de Lyon, de Grenoble et de Poitiers. On la rencontre principalement au printemps vers les neuf ou dix heures du matin, sur les collines exposées au levant, recevant la bénigne influence du soleil auprès du buisson où est le trou où elle se réfugie dans le danger. On en voit rarement après trois heures de relevée et après les chaleurs de l'été. Elle vit de petits quadrupèdes, tels que les souris, les taupes, de reptiles tels que les lézards, les grenouilles, les crapauds, &c. de petits oiseaux et d'insectes. Elle arrête par sa redoutable morsure les grosses espèces, et les avale, lorsqu'ils sont morts, en commençant par la tête. On ne se fait pas d'idée de la dilatation dont son gosier est susceptible. On trouve quelquefois dans son corps des animaux quatre fois plus gros qu'elle, qu'elle digère avec une lenteur incroyable. Une vipère que j'avois surprise comme elle achevoit d'avaler un gros crapaud, et que je réduisis en captivité, ne l'avoit pas encore entièrement digéré plus d'un mois après. Deux repas de cette force, pendant le cours d'un été, lui suffisent probablement, non-seulement pour se conserver pendant l'année entière, mais même pour engraisser beaucoup. Elle peut supporter des diètes fort longues, sans paroître en souffrir considérablement. D'abord elle est chaque année plus de six mois renfermée dans la terre sans prendre aucune nourriture, et beaucoup de faits prouvent qu'elle peut également passer les six autres sans en prendre d'une manière sensible. On les garde quelquefois des années dans des tonneaux, pour l'usage de la pharmacie, sans leur donner à manger, et j'en ai réduit en captivité au moment de leur première sortie, et qui par conséquent pouvoient être supposées n'avoir pas encore pris de nourriture, sans qu'elles voulussent profiter des souris ou des grenouilles vivantes que je mettois à leur disposition, et sans qu'au bout de plusieurs mois elles parussent souffrir de la diète à laquelle elles étoient soumises.

Les vipères changent deux fois de peau par an, au printemps et en automne. Cette opération se fait comme dans les autres serpens, et on en peut voir le mode et le but à l'ar-

ticle de ces derniers.

On a dit qu'il falloit six à sept ans aux vipères pour parvenir à leur entier accroissement, mais cela n'est pas prouvé. Il est probable même qu'il leur faut plus de temps. Ce qu'onsait de positif, c'est qu'elles sont en état de se reproduire dès la troisième année.

C'est au milieu du printemps, après qu'au moyen d'une nourriture abondante, elles se sont refaites du jeune de l'hiver, que les deux sexes se recherchent. L'accouplement dure fort long-temps. Son résultat est douze ou quinze œufs, et quelquefois davantage, renfermés dans deux ovaires, et qui se développent dans l'intérieur même du ventre de la femelle, ce qui a fait dire que la vipère étoit vivipare, et qui lui a fait donner le nom qu'elle porte; mais, d'après la remarque de Lacépède, il faut dire ovovipare, car le petit qui est dans chacun de ces œufs ne vit pas aux dépens de la mère, comme ceux des quadrupèdes, c'est-àdire des véritables vivipares, mais est isolé dans son enveloppe membraneuse, il y croît, comme dans les œuss des autres reptiles et des oiseaux, par l'influence de la chaleur et au moyen du blanc et du jaune qui l'entourent. C'est par erreur qu'on a dit que ces œuss étoient liés à la mère par un cordon ombilical; ce sont leurs enveloppes seules qui le sont.

Les vipereaux, roulés sur eux-mêmes dans l'œuf, grossissent, et environ un mois après ils en sortent en brisant leurs enveloppes; ils ont alors trois à quatre pouces de long. Ordinairement ceux qui sont contenus dans un des ovaires, sortent le même jour, et ceux contenus dans l'autre, quelques jours après. La mère est, dit-on, obligée de se servirê de ses dents pour se débarrasser de l'arrière-faix. J'ai souvent accéléré cet accouchement en frappant la mère d'un bâton, et dans ce cas les petits sortoient en tout ou en partie avec d'autant plus de rapidité que je les avois plus inquiétés. Ces petits

ne cherchoient pas à mordre; mais j'ai tout lieu de croire

qu'ils étoient déjà pourvus de venin.

On a fait beaucoup de contes sur l'accouplement et la naissance des vipères. On a dit que la femelle coupoit la tête au mâle, que les petits perçoient le ventre de la femelle et lui donnoient ainsi la mort en naissant. D'autres ont nié ces faits, mais ont prétendu que la femelle donnoit refuge à ses petits dans sa bouche au moment du danger. Le vrai est que les petits sont étrangers à leur mère dès l'instant qui suit celui de leur sortie de son ventre, et que si on les trouve ordinairement dans les environs, c'est qu'ils n'ont pas de motifs pour s'en éloigner, et qu'en général ils se réfugient dans le même trou ou dans des trous très-voisins. En général, les vipères vivent volontiers les unes à côté des autres; et souvent lorsque, pendant l'hiver, on fouille la terre jusqu'à leurs retraites, on les trouve réunies en grand nombre et entre-lacées.

C'est d'insectes, de vers, de coquillages, et de très-jeunes reptiles, que vivent sans doute les vipères la première année de leur naissance; mais la seconde année elles ont déjà assez acquis de force pour manger des quadrupèdes et des grenouilles adultes. C'est alors qu'elles sont, dit-on, les plus avides

et les plus dangereuses.

On ne rencontre, comme on l'a déjà observé, beaucoup de vipères qu'au printemps. Elles deviennent rares après leur accouplement, et on n'en voit presque plus lors des grandes chaleurs de l'été. Dès le premier refroidissement de l'air, elles s'enfoncent dans la terre, dans les fentes des rochers, pour y rester sans manger et presque sans mouvement jusqu'au printemps suivant. Alors on peut les manier sans crainte; mais si on les réchauffe à une chaleur artificielle, elles reprennent promptement leur vivacité et leurs facultés redoutables.

On ignore quelle est la durée de la vie des vipères, mais on doit présumer qu'elle s'étend à un grand nombre d'années. Leur vie est en général très-tenace. Elles résistent aux blessures. Il est fort difficile de les étouffer. Elles peuvent vivre plusieurs heures dans l'eau, et même dans l'eau-de-vie, sans périr. Le seul moyen de les faire mourir sur-le-champ, sans les altérer à l'extérieur, est d'introduire une grande épingle dans leur cervelet par le trou occipital. Le tabac, mis dans leur bouche, les fait aussi périr dans les convulsions.

Jamais la vipère n'attaque l'homme ou les gros animaux. Ce n'est que par la nécessité d'une juste défense qu'elle fait usage contre eux de ses redoutables armes. Elle fuit ordinai 536 V I P

rement à l'aspect de l'homme. En général, c'est en coupant l'herbe ou en foulant les feuilles sous lesquelles elle est cachée, qu'on en est le plus souvent mordu. Lorsqu'on l'attaque de front, elle se redresse sur sa queue applatie, élargit sa têle; ses yeux deviennent plus brillans; elle prélude à la vengeance. par des sifflemens répétés, en dardant plus fréquemment que de coutume sa langue fourchue, et s'élance sur son ennemi avec la rapidité d'un trait. Son ramper ou sa marche n'est pas aussi rapide que celle de plusieurs autres serpens; aussi ne s'éloigne-t-elle guère du trou où elle se retire toutes les nuits, et préfère-t-elle toujours s'y réfugier plutôt que de combattre. Quoique, comme on vient de le dire, elle ait la vie très-dure, on peut l'arrêter facilement avec un coup de bâton sur l'épine du dos. Ainsi elle n'est réellement pas aussi à craindre qu'on s'est plû à le faire croire. On peut la prendre en vie avec la main, par la tête et par la queue, sans danger, pourvu qu'on conserve son sang-froid, parce qu'elle n'a pas assez de force dans les muscles pour se dégager dans le premier cas, ni assez de flexibilité dans les vertebres pour relever sa tête dans le second.

Les ennemis de la vipère sont peu nombreux. Ils se réduisent à l'homme, qui lui fait par-tout une guerre perpétuelle, soit pour s'en servir comme de remède, soit, plus généralement, uniquement pour se débarrasser d'un voisinage dangereux; aux sangliers, qui ne craignent point sa morsure, à raison de la graisse dont ils sont entourés, et à quelques espèces d'oiseaux des genres faucon et héron, qui se nourrissent habituellement de serpens, et qui n'en craignent pas non plus le venin, ou qui savent les prendre de manière à se garantir de leurs morsures. Il paroît qu'elle est en général redoutée par tous les autres animaux sauvages, qui connoissent par instinct les dangers de son approche. Les animaux domestiques même, tels que les vaches et les chiens de chasse, la fuient. J'ai vu plusieurs fois des dindons faire autour de celle qu'ils rencontroient dans leur route, un cercle qu'ils rétrécissoient petit à petit, et finir par la tuer à coups de bec.

On porte, dit-on, un respect singulier aux vipères en Russie et en Sibérie, parce qu'on est persuadé que si on en tuoit une, on éprouveroit la vengeance de toutes les autres; aussi s'y multiplient-elles à un point incroyable. Dans presque toute l'Europe méridionale, au contraire, le nombre en diminue de jour en jour. Elles étoient si communes sur la chaîne de montagnes qui court de Langres à Dijon, que j'en pouvois tuer, il y a trente ans, plusieurs douzaines dans une matinée, et j'en ai à peine pu trouver lorsque je sais allé den

nièrement dans les mêmes lieux. On m'a dit que la même remarque avoit été faite dans les pays où on est dans l'usage d'en ramasser annuellement pour les pharmacies de Paris.

et que c'est de là que provient leur cherté actuelle.

On fait un grand usage de la chair de vipère en médecine. Elle contient un savon ammoniacal très-abondant, très-énergique, et très-propre à ranimer la circulation du sang, à augmenter la transpiration, à fortifier les organes, à fondre les concrétions lymphatiques, à faire disparoître les éruptions cutanées, &c. On en fait des bouillons, on en tire un sel volatil, &c. Sa graisse est généralement employée dans les affections nerveuses, et a été regardée comme un bon cosmétique. On les ramasse, en conséquence, dans les pays où elles abondent le plus, on les fait sécher à l'ombre, après leur avoir coupé la tête, et on les vend aux apothicaires des grandes villes, qui les font entrer dans nombre de préparations pharmaceutiques, et principalement dans la fameuse thériaque.

Mais il est temps de parler de ce qui intéresse le plus dans la vipère, de son venin et des organes qui le dis-

tillent.

L'anatomie de la vipère a été faite, avec de grands détails, par Charas. On en trouvera le résultat au mot Serrent, parce qu'elle convient, en général, à tous les animaux de cette classe. On se bornera ici à décrire ce qui a un rapport immédiat avec les facultés propres aux espèces du genre dont

il est question,

Les couleuvres (Voyez ce mot.) ont quatre rangs complets de dents égales et petites à la mâchoire supérieure, et seulement deux rangs, composés de même, à la mâchoire inférieure. La vipère a, à la place des deux rangées externes de dents de la mâchoire supérieure, une ou plus communément deux dents très-différentes des autres, et de plus environnées, jusqu'aux deux tiers, d'une tunique on gaîne membraneuse, terminée par un bourrelet souvent dentelé; elles sont articulées à l'os de la mâchoire, crochues ou courbées, mobiles de l'avant à l'arrière, et pourvues d'un canal intérieur ordinairement rempli d'une matière transparente et jaunâtre, fluant par une fente imperceptible placée un peu au-dessous de la pointe, sur la partie convexe : ce sont les crochets à venin et la liqueur empoisonnée qu'ils recèlent.

Au même os qui supporte ces crochets, sont souvent altachées, de chaque côté, une à trois autres dents, et même plus, ayant la même organisation qu'eux, mais beaucoup plus 338 · VIP

petites. Elles sont destinées à les remplacer successivement lorsqu'ils se sont cassés par accident, ce qui doit arriver souvent.

La liqueur du venin est séparée du sang par deux glandes, ou mieux par deux assemblages de glandes, un de chaque côté de la tête, dans la partie antérieure du sinciput, directement derrière le globe de l'œil, sous le muscle qui sert à abaisser la mâchoire supérieure, de façon que celui-ci ne peut agir sans qu'il les presse, et sans qu'il facilite, par conséquent, la sécrétion de la liqueur qu'elles contiennent. Une vésicule, qui tient à la base du premier os de la mâchoire supérieure, aussi bien qu'à l'extrémité du second, et couvre la racine des grosses dents, sert de réservoir à cette

liqueur.

Lorsqu'une vipère veut mordre, elle ouvre considérablement sa bouche, relève ses deux crochets, qui étoient couchés dans la cavité de la membrane de leur base, et qui alors deviennent perpendiculaires à la mâchoire inférieure. Lorsque la morsure commence, le poison est poussé dans les dents par la contraction des muscles, par les mouvemens qu'elle fait pour fermer sa bouche, et même par la compression qu'exerce la peau de l'animal mordu, et est seringué dans la plaie avec d'autant plus de force, que la vipère est vigoureuse et abonde davantage en venin. La vipère peut faire agir l'un des côtés de la mâchoire indépendamment de l'autre, attendu que ces côtés ne sont pas articulés à leurs extrémités, ce qui facilite beaucoup sa déglutition, c'est-à-dire lui permet de faire avancer, pas à pas, l'animal mordu dans son gozier par leur action alternative.

Aînsi donc, pour rendre la morsure des vipères incapable de donner la mort, il suffit de boucher, avec de la cire ou autrement, le trou de chacune de ses dents. C'est souvent le moyen que les charlatans d'Europe emploient pour faire croire qu'ils les charment; mais il paroît que les Psyles d'Egypte et de l'Inde se servent, pour produire le même effet, d'artifices plus relevés, qu'ils leur donnent une espèce d'éducation, s'en font redouter au point qu'elles n'osent

point employer leurs armes contre eux.

De tout temps, on s'est beaucoup occupé des moyens de connoître la nature du venin de la vipère, et de découvrir le moyen d'en anéantir les effets délétères sur l'homme et les animaux domestiques. On a établi sur cet objet, comme sur tant d'autres, beaucoup d'opinions qui ont été successivement abandonnées, et qu'il seroit sans doute superflu de rappeler ici, même celle de Charas, qui a fait un si beau

VIP

339

travoil sur la vipère, et qui prétendoit cependant que la liqueur qui est versée par les crochets n'e t pas venimeuse,

que son véritable poison est dans ses esprits irrités.

C'est en suivant I élix Fontana, c'est en faisant connoître le résultat des six mille expériences qu'on lui doit sur le venin de la vipère, que l'on peut se former une idée précise de sa nature et des remèdes par lesquels il faut le combattre.

Ce célèbre physicien établit d'abord, dans son excellent traité sur ce sujet, que le venin de la vipère n'est pas un poison pour tous les animaux; il ne tue ni les vipères, ni les couleuvres. ni les orvets, ni les limaçons, ni les sangsues; il n'agit que très-peu sur les tortues, &c. Il n'est ni acide, ni alcali; il n'a aucune saveur déterminée; il laisse seulement dans la

bouche une sensation d'astriction et de stupeur.

Le venin de la vipère se conserve long-temps dans la cavité de sa dent, séparée ou non de l'alvéole; mais il perd sa vertu en moins d'un an, lorsqu'il est desséché et conservé dans un endroit déconvert. Il faut donc user de précaution lorsqu'on examine des vipères empaillées on conservées dans de l'esprit-de-vin : il faut aussi en user lorsqu'on emploie des vêtemens appartenant à des personnes mordues par elles.

Voyez au mot CROTALE.

Ce que les expériences de Fontana prouvent de la manière la plus convaincante, c'est que le venin de la vipère n'est constamment mortel que pour de très-petits animaux; qu'il est d'antant plus dangereux pour les gros, que la vipère a une plus grande quantité de venin en réserve, qu'elle mord plus souvent et dans plus d'endroits différens, et probablement que le temps est plus chaud. Un moineau meurt en cing ou huit minutes, un pigeon en huit ou douze; un chat résiste déjà quelquefois, un mouton très-souvent, et, par conséquent, un homme ne doit pas craindre les suites d'une morsure unique dans le climat de l'Italie, et à plus forte raison dans celui de la France. Ce résultat semble contradictoire avec les faits que rappellent des souvenirs douloureux dans presque tous les pays. Fontana ne cherche pas à le faire coïncider avec eux; mais une observation que j'ai faite en Amérique, et les conclusions que j'en ai tirées. paroissent satisfaire aux objections. Deux chevaux furent mordus, dans une enceinte, le même jour, par une vipère noire, l'un à la jambe de derrière, et l'autre à la langue: ce dernier mourut en moins d'une heure, et l'autre en fut quitte pour une enflure de quelques jours et une foiblesse de quelques semaines. J'ai cru remarquer que l'inflammation

340

qui avoit fermé la glotte, et l'asphixie qui en fut la mite; avoient principalement causé la perte du premier. Ne peut-on pas croire, d'après cela, que lorsqu'un homme est mordu par une seule vipère, et une seule fois aux pieds ou aux mains, le venin peut se noyer dans le sang sans causer la mort, tandis que si la blessure est faite à la tête ou près du

cœur, elle a toujours des suites mortelles?

Un centième de grain de venin introduit dans un muscle, suffit pour tuer un moineau. Il en faut six fois davantage pour faire périr un pigeon. D'après ce calcul, il en faudroit environ trois grains pour occasionner la mort d'un homme, et douze pour faire mourir un bœuf. Une sipère moyenne ne contient, dans ses vésicules, qu'environ deux grains de venin, qu'elle n'épuise même qu'après plusieurs morsures. Nous pouvons donc recevoir la morsure de cinq à six vipères sans en mourir, à moins que ce ne soit, comme on vient de le voir, dans le voisinage des organes les plus nécessaires à la vie.

Il résulte des découverles de Fontana, que le poison de la vipère est d'une nature gommeuse, qu'il agit en détruisant l'irritabilité de la fibre musculaire, en portant dans les fluides un principe de putréfaction; mais ce célèbre physicien en tire une conclusion qui paroît contre nature, lorsqu'il dit qu'il n'a pas été accordé à ces animaux pour donner la mort à ceux dont ils se nourrissent, mais pour leur en faciliter la digestion. Il est certain qu'il produit ce dernier effet; mais il est probable, ainsi que l'observe Latreille, que le but de la nature a été aussi qu'il donnât la

Les symptômes qui suivent la morsure d'une vipère, sont d'abord une douleur aiguë dans la partie blessée, avec une enflure rouge, qui devient ensuite livide, et gagne peu à peu les parties voisines. Ces accidens sont suivis de syncopes considérables, d'un pouls fréquent, profond, irrégulier, de soulèvement d'estomac, de mouvemens bilieux et convulsifs, de sueurs froides, et quelquefois de douleurs dans la région ombilicale. La plaie rend souvent d'abord un sang noir, ensuite de la sanie, et finit par se gangréner lorsque la terminaison doit être la mort. Ces symptômes varient selon les personnes, les climats, la saison et d'autres circonstances. Ils sont beaucoup plus intenses et se suivent avec plus de rapidité dans les pays chauds et pendant l'été, que chez nous, ainsi que j'ai eu occasion de l'observer encore en Amérique.

e belle suite d'expériences dans lesquelles Fontana

VIP 541

appliqué le venin de la vipère sur les organes les plus essentiels de la vie de plusieurs animaux à sang chaud et à sang froid, il en a conclu que ce poison pouvoit être impunément avalé lorsqu'on n'avoit pas de blessures dans la bouche, et qu'il n'avoit aucune action sur les nerfs; mais qu'introduit dans le sang, sans toucher aucun vaisseau, il tuoit les animaux avec des douleurs très-cruelles et de violentes convulsions. Le sang s'est coagulé, et l'irritabilité s'est anéantie. Dans ce cas, les sphyncters se relâchent, et laissent couler

les urines, la semence, les matières fécales, &c.

On a préconisé, en Europe, de nombreux remèdes contre les suites de la morsure de la vipère; chacun avoit, selon certaines personnes, produit des cures merveilleuses, et cependant il étoit abandonné pour un autre. Cela vient, comme on peut le déduire de ce qui vient d'être dit, de ce que la morsure d'une vipère n'est pas toujours mortelle pour l'homme, et qu'on attribuoit à tel remède un effet qui n'étoit réellement dû qu'à la petite quantité de venin introduit dans la plaie. Il seroit fastidieux d'entrer dans le détail de tous ces remèdes et des moyens de les appliquer; mais je vais poser quelques bases fondées sur le raisonnement et l'expérience, et qui fourniront les moyens de distinguer ceux qui sont réellement bons, de ceux qui ne

peuvent produire aucun effet.

Si on est persuadé, par suite des expériences de Fontana. que l'introduction du venin de la vipère dans le sang, le coagule et détruit l'irritabilité nerveuse, on doit penser que les remèdes propres à s'opposer à son action, sont ceux qui augmentent la fluidité des humeurs et excitent les mouvemens nerveux. Or, l'expérience de tous les siècles, et surtout celle des peuples à demi-sauvages des pays chauds d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, pays où les serpens venimeux sont très-abondans et très-dangereux, constate que les sudorifiques, sur-tout les sudorifiques incisifs, sont les plus puissans moyens qu'on puisse employer dans ce cas. Ainsi, en Europe, on a reconnu que la chair de vipère même, qui, comme on l'a vu plus haut, contient un savon ammoniacal très-abondant; celle des couleuvres et des lésards, qui en contient presque autant, l'alcali volatil et toutes les préparations où il entre, la thériaque, &c. guérissoit, lorsqu'on en faisoit usage à temps, des suites de la blessure des vipères. Ainsi, en Asie, on fait usage des racines d'ophyorize, d'ophyose; en Amérique, de celles de l'aristoloche serpentaire, de l'aristoloche anguicide, de la dorstène contrayerva, du polygala seneca, &c. &c. toutes éminemment sudorifiques, contre les blessures de tous les serpens venimeux, et on en obtient presque toujours des effets salutaires. Jai moi-même employé une de ces racines, celle de l'aristoloche serpentaire, en tissue et en fomentation, pour un nègre qui avoit été mordu à la main en prenant une vipère dont il avoit intention de me faire présent, et que je possède encore, et j'ai observé que les énormes sueurs qu'elle provequoit dans le malade, appaisoient, à chaque prise, la vivacité des douleurs, diminuoient l'étendue de l'inflammation, et procuroient un sommeil réparateur. Les symptòmes sur lesquels son action étoit moins positive, étoient ceux qui résultoient de la plaie même, dont la sphacellation fut complète et la guérison fort longue.

Je crois donc qu'on peut dire, avec un très-grand nombre d'observateurs et de médecins, mais contre l'autorité de Fontana, qu'en Europe, l'alcali volatil est le meilleur de tous les remèdes à employer pour guérir les hommes et les animaux mordus par une vipère, soit que la morsure dût être mortelle, soit qu'elle ne dût pas l'être; car lors même qu'elle ne dût pas l'être, les premiers symptômes n'en sont

pas moins alarmans et douloureux.

Ainsi, lorsqu'une personne sera mordue par une vipère, elle doit faire ou faire faire une forte ligature immédiatement au-dessus de la plaie, la sucer on la faire sucer par quelqu'un, la scarifier ou faire scarifier avec un instrument tranchant, et la faire saigner le plus possible, ou encore mieux la cautériser avec un fer rouge, avec la pierre infernale ou autres substances analogues. Ces opérations préliminaires diminuent singulièrement la gravité des symptômes, en faisant sortir, en arrêtant ou en dénaturant une partie du venin; mais si on ne les a pas faites dans le premier quart-d'heure, elles deviennent inutiles, ne servent plus qu'à faire souffrir le malade. Dans tous les cas, il faut mettre sur la plaie des compresses imbibées d'alcali volatil, et en faire prendre le plus possible dans de l'eau, c'est-à-dire depuis deux gouttes jusqu'a dix à douze dans une grande cuiller d'eau, car il varie beaucoup dans sa force. Comme il cautérise lorsqu'il est donné à trop forte dose, et qu'il produit cependant d'autant plus d'effets, qu'on en prend davantage, il faut nécessairement tâtonner pour savoir combien le malade peut en supporter. Mais on doit craindre de le fatiguer; il sera mis dans un lit bien couvert, et lorsqu'il suera, il faudra éviter de le refroidir en voulant le panser ou le faire boire. Cependant, ces deux choses doivent être fréquemment renouvelées, si on veut qu'elles aient toute l'utilité desirable. C'est à la prudence du médecin à régler sa conduite à cet V I P 543

égard. Lorsque l'enflure sera devenue trop considérable, et que la ligature blessera le malade, on la supprimera; car l'unique but, en la faisant, étoit de retarder la circulation du sang en la gênant dans cette partie, et il est rempli. Les sueurs abondantes et le sommeil sont les symptômes qu'on doit desirer, et on les obtiendra immanquablement si on a suivi les indications ci-dessus. Dans le commencement, il ne faudra donner au malade, pour toute nourriture, que du vin chaud sucré; mais ensuite, lorsque la faim commencera à le tourmenter, on lui accordera des soupes légères, peu copieuses et rares d'abord, mais fréquemment renouvelées lorsque ses forces commenceront à revenir.

Comme l'alcali volatil caustique ou non caustique est extrêmement désagréable à prendre, et corrode même la gorge, si on peut employer ses préparations, telles que le savon de Starkey, l'eau de Luce, &c. on devra les préférer. Il faudra seulement les doser un peu plus largement. Il en sera de même si on emploie la poudre de vipère ou sa viande, et ençore plus ses bouillons, ou celle de couleuvre, de lézard, &c. qui, comme on l'a dit, en diffèrent peu, ou, si on préfère, la thériaque et autres sudorifiques composés qu'on

trouve dans les pharmacies.

Il ne paroît pas qu'il y ait, en Europe, de sudorifiques végétaux assez puissans pour être employés seuls à la guérison de la morsure des vipères; mais on trouve souvent, dans les mêmes pharmacies, quelques-uns de ceux qui viennent d'être énumérés comme propres aux pays chauds. On peut les employer avec presqu'autant d'avantages que dans leur pays natal : il suffit de les prendre en poudre ou

en décoction.

Ce qu'on vient de dire sur le traitement de la morsure de la vipère commune, s'applique à celle de toutes les autres espèces propres à l'Europe, et en général à tous les serpens venimeux, dans quelques pays qu'ils se trouvent; seulement les gros, et ceux qui habitent les climats les plus chauds, donnent lieu à des symptômes plus dangereux, et par conséquent à des cures plus incertaines. Il faut avoir recours non-seulement aux sudorifiques puissans, mais encore à des anti-septiques, pour prévenir ou arrêter les progrès de la gangrène qui se développe presque toujours à la plaie.

Les genres qui renserment les serpens venimeux sont, outre celui-ci, ceux qui sont appelés Scytale, Crotale et

PLATURE. Voyez ces mots.

Latreille divise les vipères en deux sections : l'une renferme celles qui ont la tête couverte d'écailles semblables à celles du dos; et l'autre comprend celles dont la tête est revètue en dessus de plaques ou de grandes écailles, au nombre de neuf.

Celles de la première section, sont:

La VIPÈRE COMMUNE, Coluber berus Linne, dont on vient de voir l'histoire, et à laquelle doit être rapportée comme variété, selon Latreille, la couleuvre aspic de Linnœus, qui a le corps roussâtre; la bande dorsale souvent interrompue, et les taches latérales per marquées.

La VIPERE OCCELLÉE a cent cinquante-cinq plaques abdominales; trente-sept paires de caudales; les écailles de la tête relevées par une arête; le corps d'un gris roussâtre, avec des rangs de taches brunes bordées de noirâtre. Elle est figurée dans Lacépède, vol. 5, pl. 2, et dans l'Histoire naturelle des Reptiles, faisant suite au Buffon, édition de Deterville, vol. 3, pag. 292. C'est probablement celle que Séba appelle vipère cornue d'Illyrie, et Gmelin coluber maculatus. Lacépède l'a nommée par erreur couleuvre aspic, parce qu'il la rapportoit à l'espèce mentionnée par Linnæus sous ce nom, qui, comme on vient de le dire, n'est qu'une variété de la précédente. On a lien de croire qu'elle se trouve dans les parties méridionales de l'Europe. Sa longueur est de trois pieds, sur laquelle la queue prend près de quatre pouces; sa tête a de petiles taches obscures; ses écailles sont ovales; son ventre est d'un gris tacheté de brun.

La VIPÈRE CHERSEA a cent cinquante-six plaques abdominales, trente-trois paires de petites plaques à la queue; un trait noirâtre fort court, derrière les yeux; une bande brune, avec des taches arrondies sur ses bords, le long du dos. Elle est figurée dans les Actes de Stochkolm, 1749, tab. 6. On la trouve dans l'Europe septentrionale. Elle est connue en Suède sous le nom d'æsping, et sous celui de vipère rouge dans le Jorat. C'est la plus petite des espèces d'Europe, étant à peine longue d'un pied. Sa couleur générale est d'un gris vet-dâtre; son venin passe pour être plus actif que celui de la vipère commune.

La VITÈRE DE REDI a cinquante deux plaques abdominales, et trente-trois paires de petites à la queue; le corps roussâtre, peu eu point tacheté. Elle est figurée dans Meyer, Thiers e, tab. 16 et 18.0 a la trouve en Allemagne et en Italie. Elle est un peu moins longue que la vipère commune, à laquelle on la substitue dans les pharmacies de Naples. Gmelin lui donne quatre rangs longitudinaux de stries transversales courtes et alternes, dont celles du milieu sont confluentes.

La VIPÈRE AMMODYTE a cent quarante-deux plaques abd ominales, trente-trois paires de petiles à la queue; la couleur d'un brun ross-sâtre ou bleuâtre, avec une raie noire dentée sur le dos; des taches noires, et une éminence en forme de corne sur le bout du musezo. Elle se trouve en Allemagne et en Turquie, se cache dans le sable, et donne, par sa morsure, une mort rapide. On s'en sert dans les pharmacies de Vienne, comme de la vipère commune. Elle est figurée dans Sturm, Reptiles d'Allemagne.

La VIPÈRE NOIRE, Coluber pester Linu., a cent cinquante-sept plaques abdominules, trente-trois paires de petites à la queue; de per

tites plaques sur le sommet de la tête; le corps noir, avec le bord des machoires et le dessous de l'inferieure, blancs. Elle se trouve dans les pays septentrionaux de l'Europe. On l'emploie aussi dans les pharmacies. Sa longueur est d'environ deux pieds. C'est la dipsade de Daubenton.

J'ai trouvé, en Caroline, une vipère qui y est regardée comme plus dangereuse que les CROTALES ( Voyez ce mot. ), et qui a été rapportée à celle-ci par Lacépède. Elle a cent trente-huit plaques abdominales et quarante-six paires de caudales. Il est très-probable que c'est une espèce distincte, mais je n'ai pu m'en assurer par la comparaison.

La VIPERE SCYTHE a cent cinquante-trois plaques abdominales, trente-deux paires de petites à la queue ; le corps d'un noir très-foncé en dessus, d'un blanc de lait en dessous. Elle a été trouvée par Pallas dans les montagnes de la Sibérie. Sa longueur est d'environ un Bied et demi.

La VIPÈRE CÉRASTE a cent quarante-sept plaques abdominales, soixante-trois paires de petites à la queue ; le corps rougeatre et fascié de brun en dessus; une élévation en forme de corne au - dessus de chaque ceil. Elle est figurée dans les Acta Anglica, 1756, fab. 14, dans Bruce, Voyage, pl. 15, dans Lacépède, vol. 5, pl. 1, et dans l'Histoire naturelle des Reptiles, faisant suite au Buffon, édition de Deterville, vol. 3, pag. 212. Elle se trouve dans les déserts de l'Afrique, et principalement en Égypte. C'est le serpent cornu des anciens et des modernes, serpent qui a donné lieu à nombre de fables, et qui a toujours passé pour être extrêmement dangereux.

Cette espèce a plus de deux pieds de longueur ; sa queue est trèscourte ; sa tête est tres-applatie , et a , au-dessus de chaque ceil , une protubérance pointue, arquée, cornée, insérée dans la peau, et d'environ deux lignes de long, qui ne vient, dit-on, qu'à un certain âge, et dont les femelles sont privées. Ses écailles sont ovales, avec une arête an milieu; le dessous de son corps est blanchâtre. C'est principalement avec elle, dit Lacépède, que les Psylles prétendent avoir la faculté de jouer impunément : ils semblent en effet maîtriser à volonté sa force et son poison.

La VIPÈRE LÉBÉTINE à cent cinquante-deux plaques abdominales, quarante-trois paires de petites à la queue; le corps gris en dessus, avec quatre rangées longitudinales de taches alternes; celles du milieu jaunaires, les autres noirâtres; le dessous blanc pouctué de noir. On la trouve dans la Turquie d'Asie. Sa longueur est d'un pied et demi.

On l'appelle aspic et sourd dans l'île de Chypre.

La VIPÈRE HAIE a deux cent sept plaques abdominales et cent neuf paires de petites plaques sous la queue ; sa couleur est noire , avec des fascies obliques, produites par les écailles qui sont à moitié blanches. Elle se trouve très-commonément en Égyple, et sert, comme la vipère céraste, aux représentations psylliques. Geoffroy croit être fondé à penser que c'est cette espèce, dont Cléopâtre se servit, sous le nom d'aspie, pour se donner la mort. (Voyez au mot Aspic.) Elle parvient à une grandeur considérable.

La VIPÈBE PER DE LANCE a deux cent vingt-quatre plaques abdominales, soixante-dix paires de petites à la queue; la tête large; le corps XXIII.

jaunâtre ou gris, avec le dos marbré de teintes livides ou brunes. Elle est figurée dans Lacépède, vol. 3, pl. 5. On la trouve à la Martinique et îles voisines, où elle est connue sous les noms de couleuvre jaune ou rousse. Sa longueur surpasse quelquefois cinq à six pieds. Elle a une tache alongée, ou semblable à un fer de lance sur la tête, et un petit trou, de chaque côté entre les narines et les yeux, que Lacépède croit communiquer avec l'oreille. La morsure de cette espèce est preque toujours mortelle, mais ou parvient facilement à s'en garantir, attendu qu'elle est peu agile, qu'elle exhale une odeur fétide qui avertit de sa présence, et que les oiseaux criaillent souvent autour d'elle à raison de l'effroi qu'elle leur inspire.

La VIPÈRE A TÊTE TRIANGULAIRE a cent cinquante plaques abdomigales, soixante-une paires de petites à la queue. Sa tête forme un triangle, dont les côtés font une saillie à leur extrémité postérieure; les écailles de son dos sont unies; son corps est verdâtre, avec des taches formant une bande longitudinale et irrégulière sur le dos. Elle est figurée dans Lacépède, vol. 3, pl. 5, et dans Séba, tom. 2,

pl. 36, nº 2. On la trouve dans l'île de Saint-Eustache.

La VIPÈRE DIPSADE ou DIPSE a cinquante-deux plaques abdominales et cent trente-cinq paires de petites à la queue; le dos d'un bleu de ciel, avec les côtes plus clairs. Elle est figurée dans Séba, Mus., vol. 2, pl. 24, n° 3. On la trouve à Surinam. Latreille doute que ce soit une vipère, et que le nombre des plaques de sa queue soit celui ci-dessus.

La Vipère Atropos a cent trente-une plaques abdominales, vingtdeux paires de petites à la queue; quatre taches noires à la tête; le corps blanchâtre, avec quatre rangées de taches rousses, rondes, ayast du blanc à leur centre. Elle est figurée dans le Mus. Ad. Fred., tab. 13,

nº 1. Elle habite l'Amérique méridionale.

La VIPÈRE HÉBRAIQUE, Coluber severus Linn., a cent soixantedix plaques abdominales, quarante-deux paires de petites à la queue; le corps roussaire en dessus, avec de petites raies chevronnées d'un jaune clair, bordées de roux brun. Elle est figurée dans Séba, vol. 2, pl. 55, n° 4, et dans l'Histoire naturelle des Reptiles, faisant suite au Buffon, édition de Deterville, vol. 3, p. 335. Elle habite dans l'Inde et au Japon.

La VIPÈRE CHAYQUE, Coluber etolata Linn., a cent quarante-trois plaques abdominales, soixante-treize paires de petites à la queue; sa couleur est grise, avec deux raies blanches sur le dos et des bandes d'un brun pâle. Elle est figurée dans Séba, vol. 2, tab. 9, nº 1, et dans le Mus. Ad. Fred., tab. 22, nº 1. Elle habite en Asie.

La VIPÈRE CORALLINE a cent quatre-vingt-freize plaques abdominales, quatre-vingt-deux paires de petites à la queue; le dessus d'an vert de mer, avec trois raies longitudinales rousses. Elle est figurée dans Séba, vol. 2, pl. 17, n° 1. On la trouve dans l'île d'Amboine.

La VIPERE ATROCE a cent quatre-vingt-seize plaques abdominales, soixante-dix-neuf paires de petites à la queue; le corps blanchâtre, avec des taches brunes ou noires transversales et disposées alternativement dans toutes a longueur. Elle est figurée dans le Mus. Ad. Fred., lab. 22, nº 2, et dans l'Hist. nat. des Reptiles; faisant suite au Buffon.

édition de Deterville, vol. 4, p. 4. Elle se trouve en Asie. C'est le

cobra de capello des Portugais.

La VIPÈRE BLANCHE, Coluber niveus Linn., a cent soixante-neuf plaques abdominales, soixante-deux paires de petites à la queue; le corps très-blanc, avec l'extrémité de la queue, et des taches fort petites, noires. Elle est figurée dans Séba, vol. 2, tab. 5, n° 1. On la trouve en Afrique. Sa longueur est de plus de six pieds. Latreille croit, d'après la figure de Séba, qu'elle entre plutôt dans le genre couleuvre.

La VIPÈRE BRASILIENNE a cent quatre-vingts plaques abdominales, quarante-six paires de petites à la queue; des taches ovales, rousses, grandes, bordées de noirâtre, et d'autres plus petites d'un brun foncé dans l'intervalle. Elle est figurée dans Lacépède, vol. 3, pl. 4. On la trouve au Brésil. Sa longueur est de trois pieds. Ses écailles sont ovales et carénées.

La Vipère Lobéris a cent dix plaques abdominales, cinquante paires de petites à la queue, et le corps rayé de noir. Elle habite le Canada.

La Vipère riorée a deux cent vingt-trois plaques abdominales, soixante-sept paires de petites à la queue; le corps d'un roux blan-châtre, avec des taches foncées, bordées de noir. On ignore son pays natal. Sa longueur surpasse à peine un pied.

Les vipères de la seconde section sont :

La VIPÈRE NAJA, qui a cent quatre-vingt-dix plaques abdominales, cinquante-huit paires de petites à la queue; le corps d'un jaune roux éclatant; le cou rensié, avec deux raies noires réunies postérieurement, et recourbées en dehors antérieurement. Elle est figurée dans Séba, dans Lacépède, vol. 3, pl. 3, dans l'Histoire naturelle des Reptiles, faisant suite au Busson, édition de Deterville, vol. 4, p. 10, et dans l'ouvrage de Russel, sur les Serpens de la côte de Coromandel, tab. 4. On la trouve dans l'Inde. Sa longueur commune est de trois ou quatre pieds, dont la queue fait le sixième. Elle varie en couleur, selon l'âge et le sexe. Quelquesois elle a des sascies rouges, un collier brun; d'autres fois les taches indiquées disparoissent en partie ou en totalité. Elle est connue généralement sous les noms de serpent à lunette, de serpent à chaperon, de serpent couronné, à raison de la tache ou de la forme que prend son cou. Les Portugais l'appellent cobra.

Le brillant de la robe de cette espèce, la singulière expansion de la peau de son cou, dans laquelle sa tête toute entière peut se cacher, les dangers de sa morsure, lui ont assuré une grande célébrité. Elle a eu et a encore des temples; on se prosterne à sa vue, on lui adresse des prières, on lui présente des offrandes: on abhorre et on regarde comme voués aux plus grands malheurs, les mahométans ou les chré-

tiens qui la tuent.

Le dessus de la tête de la vipère naja est couvert par neuf plaques ou écailles, disposées sur quatre rangs; l'extension de son cou est rendue facile par l'alongement et l'élargissement des côtes de cette partie, et de plus par l'isolement de ses écailles. Est-elle irritée, elle se redresse avec fierté, fait briller des yeux étincelans, étend ses membranes en signe de colère, ouvre sa gueule et s'élance avec rapi-

dité sur son ennemi, en montrant la pointe acérée de ses eroches venimeux. Les bâteleurs indiens savent cependant se garantir de sa morsure et la réduire à obéir à leurs ordres. Voyez au mot Serpent.

On a indiqué un grand nombre de remèdes contre la morsure de la vipère naja, dont les uns, tels que les ophyorizes mitréolées et mungos, sont des sudorifiques, et les autres, tels que ce qu'on a appelé pierre de serpent ou pierre de cobra, parce qu'on prétendoit qu'elle se trouvoit dans la tête de cette espèce, ne sont qu'une charlatanerie des moines indiens. Voyez au moi Pierre de Serpent.

Il est probable que Séba et autres se sont trompés, lorsqu'ils ont dit qu'il y avoit des vipères naja en Amérique, puisqu'aucun voya-

geur n'en parle.

La Vipère Lacrée a deux cent trois plaques abdominales, trentedeux paires de petites à la queue; la tête d'un noir foncé, avec une raie blanche; le corps d'un blanc de lait, avec des taches très-noires, rangées deux à deux. Elle est figurée dans le Mus. Ad. Fred., tab. 18, nº 1. Elle se trouve dans les Indes. Sa grandeur est d'un pied et demi; les plaques écailleuses de sa tête sont au nombre de neuf sur quate rangs; les écailles de son corps sont hexagones.

La Vipère memachate a cent trente-deux plaques abdominales, vingt-deux paires de petites à la queue; le dessus du corps rouge, avec des taches blanches. Elle est figurée dans Séba, vol. 2, pl. 58, nºs 1 et 5. On la trouve dans la Perse et dans le Japon. Sa grandeur

est à-peu-près d'un pied.

Il y a encore plusieurs serpens figurés dans Séba et ailleurs, qu'il seroit possible de rapporter aux vipères, mais qu'on connoît trop peu pour ne pas préférer d'attendre de plus grands éclaircissemens à leur égard. (B.)

VIPÈRE CORNUE D'ILLYRIE. C'est la vipère ammo-

dyte. (B.)

VIPÈRE D'ÉGYPTE, Coluber vipera Linn. On a cru long-temps que c'étoit cette espèce qui, sous le nom d'aspie, avoit servi à Cléopâtre pour se donner la mort; mais Geoffroy a eu occasion de s'assurer qu'elle n'étoit pas venimeuse, et que c'est par erreur qu'elle a été placée parmi les vipères. Voyez au mot Aspic et au mot Couleurre.

Quoi qu'il en soit, il reste certain que c'est elle qu'on envoie en grande quantité d'Egypte à Venise pour composer la fameuse thériaque de cette ville; mais toutes les couleuvres contenant une grande quantité d'ammonise comme les vipères, peuvent également produire les mêmes bons effets. Voyez l'article précédent. (B.)

VIPÈRE IGNÉE. C'est le Boa BRODÉ. Voy. ce mot. (B.)

VIPERE MARINE. On donne ce nom à plusieurs por sons dont le corps a la forme de ceux des serpens, tels que les Murènes, les Sphagéeranches, les Cépoles, même la Syngnathes. Voyez ces mots. (B.)

VIPERINE, Echium, genre de plantes à fleurs mono-

VIR

pétalées, de la pentandrie monogynie et de la famille des Borraginées, dont le caractère consiste en un calice divisé en cinq parties; une corolle tubuleuse, campanulée, à tube court, à limbe nu, droit, insensiblement dilaté, et fendu ebliquement en cinq lobes inégaux; cinq étamines; un ovaire supérieur, à quatre lobes, du centre desquels s'élève un style à stigmate bifide.

Le fruit est composé de quatre semences, situées au fond

du calice, qui persiste.

Ce genre, qui est figuré pl. 94 des Illustrations de Lamarck, renferme des plantes herbacées ou frutescentes, à feuilles alternes, rudes au toucher, et à fleurs unilatérales disposées en épis simples ou paniculés. On en compte une trentaine d'espèces, dont les plus remarquables ou les plus communes, sont:

La VIPÉRINE EN ARBRE, qui a la tige frutiqueuse, les feuilles lancéolées, atténuées à leur base, très-velues, et dont les folioles calicinales sont lancéolées et aiguës. Elle se trouve en Afrique, et se cultive dans les jardins de Paris. Elle s'élève à trois ou quaire pieds et forme, au sommet d'une tige nue, une masse de verdure qui n'est pas-

désagréable.

La Virérine vulgaire, qui a la tige tuberculeuse et hispide; les feuilles caulinaires lancéolées, hispides, et les fleurs en épi unilatéral. Elle est bisannuelle, et se trouve, par toute l'Europe, dans les bois, les champs en friche, sur les bords des chemins, etc. Elle est extremement commune. On l'a appelée herbe aux vipères ou vipérine, parce que ses semences ont la figure d'une tête de vipère. On en a conclu qu'elle devoit être spécifique contre la morsure de ces reptiles; mais le vrai est qu'elle n'est qu'humectante et pectorale, comme la Bourache et la Buglose. Voyez ces mots.

Cette plante est d'un aspect assez agréable, mais il ne faut pas la toucher, à raison de ses poils qui causent des démangeaisons cuisantes. Les abeilles trouvent dans le nectaire de ses fleurs de quoi faire une

abondante récolte de miel.

Les autres vipérines rentrent si fort dans ces deux espèces, qu'il est difficile de les distinguer au premier coup-d'œil, et même quelquefois en les comparant. Elles proviennent toutes ou d'Afrique ou des parties méridionales de l'Europe. (B.)

VIPÉRINE DE VIRGINIE. C'est l'Aristoloche ser-

PENTAIRE. Voyez ce mot. (B.)

VIRA - OMBÉ. Selon Latham, cet oiseau seroit de la même espèce que le GRAND FIGUIER DE MADAGASCAR (Voyez ce mot.), mais il le classe parmi les gobe-mouches. Sonnerat, qui l'a observé, ne lui trouve pas, il est vrai, les caractères qui conviennent aux figuiers; car, dit-il, il a le bec fort long, crochu et échancré à l'extrémité de la mandibule supérieure. Cet oiseau doit, selon lui, être regardé comme

un genre nouveau. C'est aussi l'opinion de Mauduyt, qui le place à la suite des gobe-mouches, dont il se rapproche par les plumes longues, étroites, et semblables à des poils qui reviennent en avant de la base du bec. Le vira-ombé a le plumage et la taille du GRAND FIGUIER DE MADAGASCAR. Voyez ce mot. (VIEILL.)

VIRECTE, Virecta. C'est le genre Rondelétie. Voy. ce mot. (B.)

VIRÉE, Virea, genre établi par Gærtner aux dépens des liondents. Il offre pour caractère un calice polyphylle, tantôt simple, tantôt imbriqué, et garni d'écailles à sa base; un réceptacle écailleux et velu en même temps, garni de demi-fleurons hermaphrodites; des semences cylindriques, obtuses, surmontées d'une aigrette plumeuse, sessile ou stipitée.

Il a pour type le Liondent hastile. Voy. ce mot. (B.)

VIRÉO. C'est, dans Gesner, le nom du verdier. (S.)

VIRESCITE (Lamétherie), schorl vert des volcans. Il paroît que c'est une variété de la horn-blende basaltique de Werner. (PAT.)

VIRE-VENT. C'est ainsi que les mariniers de la Loire désignent le Martin-pêcheur. Voyez ce mot. (VIEILL.)

VIRE-VIRE. Quelques voyageurs ont donné ce nom aux endroits où l'eau de la mer ou des rivières forme des tournans. Voyez Tourbillon. (Pat.)

VIRGILE, Virgilia, genre de plantes établi par Lamarck aux dépens des sophores de Linnæus. Il renferme les espèces qui ont un calice à cinq dents, un étendard plus long que les ailes, et un légume non articulé et comprimé. Voyes au mot Sophore.

L'Héritier, dans ses Stirpes, a aussi donné ce nom à une plante de la syngénésie frustranée, que Lamarck avoit nommée GALARDIENNE. Voyez ce mot. (B.)

VIRGINITÉ. C'est l'état d'une personne de l'un ou de l'autre sexe qui ne s'est pas encore abandonnée à l'amour. La virginité demande une pureté plus irréprochable que l'état de pucelage; c'est une fleur délicate que flétrit le premier desir de l'amour; elle suppose même l'innocence primitive du cœur, parce qu'on peut être intacte sans avoir conservé la chasteté, compagne inséparable de la pudeur virginale. Lucrèce, violée, avoit encore une ame vierge: une pucelle peut n'avoir déjà plus sa virginité. Ce caractère est donc dans les mœurs plutôt que dans les organes. Voyes, à l'article Homme, le lieu où il est parlé de ce sujet.

VIR 35

Une vierge l'est en toutes choses; elle l'est dans la pudeur de ses regards, dans l'innocence de ses attraits, dans l'honnêteté de sa conduite, dans la modestie de son maintien et de sa parure : elle ne sait pas même rougir d'amour. Le jeune homme vierge est timide devant la beauté; il redoute son approche, il frémit au seul attouchement de sa main : l'air dévergondé d'une prostituée lui fait horreur. La virginité et la pudeur sont l'apanage de l'espèce humaine; elles n'appartiennent point aux animaux, car c'est d'elles seules que naissent les transports de l'amour moral et ce saint enchantement des cœurs véritablement amoureux : mais ils n'existent qu'une seule fois dans la vie humaine, et nous le perdons en connoissant l'amour physique. La virginité, semblable au mystère, perd ses charmes quand on la dévoile : c'est la fable de Psyché qui fait évanouir l'Amour en voulant le reconnoître.

La femme aime, dit-on, toujours mieux que tout autre, celui qui a reçu ses premières amours. C'est aussi pour cela que les législateurs de l'Orient ont exigé, dans la consommation des mariages, le signe de la virginité de la femme; ils ont voulu que l'épouse, ne recevant ses premières voluptés que de son mari, pût lui demeurer plus attachée: mais ils n'ont pas exigé la même chose de l'homme, parce que le résultat n'en est pas le même. Il y a un problême du vieil Aristote (Sect. 1r, Probl. 11.), dans lequel ce philosophe examine pourquoi les jeunes garçons qui commencent à jouir, haïssent les premières femmes qu'ils ont connues. Ne seroit-ce pas, dit-il, parce qu'ils éprouvent alors une mutation subite de caractère? car le coît les rendant tristes et les affoiblissant, ils fuient la personne qu'ils en regardent comme la cause.

On a de plus observé que les vieilles filles n'ayant jamais été encientes, avoient les vertèbres sacro-lombaires inflexibles et immobiles entr'elles; ce qui donne à ces filles un maintien d'une seule pièce et une allure roide, tandis que les femmes qui ont engendré beaucoup d'enfans, ont une démarche plus libre et les hanches plus flexibles. Les femmes bréhaignes ou stériles ont aussi une allure plus automatique que les autres, et il y a je ne sais quel dévergondage, quel maintien décidé et effronté dans la démarche d'une prostituée. Le maintien d'une fille sage est plus modeste, et sur-tout plus timide; je ne sais quel charme invincible s'attache à ses pas; la molle ondulation de ses vêtemens, la délicatesse de sa taille, la grace de ses manières, le doux éclat de sa voix, tout en elle annonce l'innocence et la candeur d'une ame pure. On distingue d'abord le natu-

rel de toutes ces grimaces factices d'une minaudière et de ces vestales platrées; la simple vierge n'a pas besoin d'apprêts; elle plaît par les seuls attraits de la nature, par la naïve modestie de la pudeur, et sur-tout par cet inconcevable prestige qui lui attire tous les cœurs; car elle n'agit point sur les sens, mais plutôt sur l'ame; et si le liberin se prend par le physique, l'homme sensible est touché surtout par les belles qualités d'un cœur plein d'innocence.

Qui peut nier cette vive sympathie entre les sexes du genre humain? elle frappe même les animaux. L'amour semble s'exhaler de tous les pores d'une jeune beauté, et venir émouvoir toutes les puissances au fond de nos cœurs. Je ne sais quel parfum virginal jette l'homme sensible dans une douce extase, quel tendre regard le fascine, et quel son de voix le fait palpiter d'amour; mais il est certain qu'une femme n'a plus ces mêmes attraits; sa voix n'a plus cet accent mystérieux, son regard a déjà perdu de sa pudeur native, elle inspire moins l'amour moral que l'amour physique. Buffon a rapporté l'histoire d'un homme qui, jeté dans une maladie extraordinaire par une excessive chasteté, reçut, à l'aspect de deux filles, une commotion si vive et un éclair si violent dans les yeux, qu'il tomba dans le délire; mais la vue d'une femme mariée ne lui causa jamais cette forte impression. L'on assure qu'un religieux de Prague avoit l'odorat si délicat, qu'il distinguoit par ce moyen une vierge d'une femme; et un auteur estimé témoigne même qu'un singe savoit fort bien deviner, à l'odeur, les filles les plus amoureuses d'entre toutes les autres. Ces faits démontrent bien qu'il existe des différences entre une vierge et une femme. Le son même de la voix suffisoit au philosophe Démocrite pour les distinguer; car avant entendu parler un jour une servante, il lui donna le nom de fille, et le lendemain il l'appela femme, ayant reconnu, par le changement de sa voix, qu'elle avoit été déflorée pendant la nuit. Catulle, dans les Noces de Téthis et de Pélés, fait aussi mention de la coutume qu'avoient les nourrices de mesurer, avec un fil, la grosseur du cou des filles, prétendant reconnoître la perte de leur virginité lorsqu'il devenoit tout-à-coup un peu plus gros.

> Non illam nutrix orienti luce revisens, Hesterno collum poterit circumdate filo.

On sait, en effet, combien les jouissances d'amour, relâchant tous les muscles, et particulièrement ceux de la glotte, rendent la voix rauque et désagréable, ce qu'on peut remarquer dans VIR 353

les femmes publiques; aussi les anciens infibuloient les bons chanteurs pour conserver leur voix. (Voyez, dans l'article Homme, ce qui a rapport à l'infibulation.) Si cet usage étoit renouvelé parmi nous, il rendroit nos acteurs d'autant meilleurs, que la plupart d'entr'eux dégradent leur voix et leur cœur en s'usant par de continuelles débauches. Martial dit même d'une jeune fille:

Jam cantas benè, basianda non es.

La chasteté n'est pas moins nécessaire pour réussir dans les arts, les lettres et les sciences, que pour maintenir la vigueur du corps, la noblesse de l'ame et l'honnêteté des mœurs; car l'émission excessive du sperme énerve toutes les facultés, et produit à la longue l'effet de la castration. Voy. Eunuque, Homme, &c. (V.)

VIRGULAIRE, Virgularia, genre de plantes de la didynamie angiospermie, dont le caractère consiste en un calice persistant, bilabié, à dix angles, à cinq dents aiguës et couvertes, dont deux inférieures plus écartées; une corolle presque campanulée, irrégulière, à tube recourbé, à gorge ventrue, à limbe divisé en cinq parties presque rondes, dont les deux supérieures sont un peu plus courtes; quatre étamines velues à leur base, dont deux plus courtes; un ovaire ovale, à style subulé, recourbé et à stigmate bifide; une capsule ovale, obtuse, à deux sillons, surmontée du style qui persiste, biloculaire, bivalve, contenant un grand nombre de petites semences attachées à un dessipiment contraire.

Ce genre renferme deux espèces. Ce sont des sous-arbrisseaux du Pérou, dont les parties de la fructification sont figurées pl. 19 du Genera de la Flore de ce pays. (B.)

VIRIL, se dit de ce qui appartient principalement au caractère masculin, et de tout ce qui marque la force, le courage, la vigueur, qui sont plutôt l'apanage de l'homme que de la femme. Le mot viril vient du mot vir, un homme mâle, et dérive de vis, force, parce que la nature a donné aux individus mâles le courage et un corps robuste en partage: c'est pour cela qu'on dit une action virile, un cœur viril, pour désigner la vigueur et l'intrépidité. Ce caractère de force et de courage dépend sur-tout des organes mâles de génération et de la liqueur séminale, puisque les hommes deviennent efféminés, délicats et timides par une trop grande effusion de sperme, et la castration les affoiblit extrêmement; aussi se nomme-t-elle eviratio, parce qu'elle enlève toutes

les qualités viriles. L'ame ne se ressent pas moins que le corps de l'éviration, et l'action fortifiante du sperme dans le corps humain influe également sur le caractère moral et sur les organes musculaires; aussi les tempéramens virils ont un caractère magnanime et un généreux courage: tels sont les héros. C'est encore cette vigueur de corps qui inspire à l'homme de fortes pensées, et qui produit le sublime du génie. Telle est la raison qui fait que les femmes n'ont reçu de la nature ni la force du corps, ni l'élévation de l'esprit de l'homme, et que peu d'entr'elles montrent un caractère viril dans les diverses occasions de la vie : c'est ce que fit entendre le grand Corneille à mademoiselle Scudéri, qui lui demandoit si les femmes pouvoient faire de bonnes tragédies. Voyes le mot Homme. (V.)

VIROLE, Virola, nom donné par Aublet à un arbre dont les semences donnent un suif avec lequel on fait des chandelles. C'est un veritable muscadier porte-suif, le myristica sebifera de Linnæus. Voyez au mot Muscadien.

Cependant, Jussieu pense qu'il doit former un genre dans l'hexandrie monogynie et dans la famille des LAURINÉES, dont les caractères seront: dioïque; calice cotonneux, en cloche, à trois dents; six étamines, dont trois monadelphes dans les fleurs mâles; un ovaire supérieur à style court et à stigmate simple dans les fleurs femelles.

Le fruit est un drupe sec, cotonneux, bivalve, garni de deux saillies, contenant une noix arillée et monosperme. (B.)

VIS, Terebra, genre de testacés de la famille des UNI-VALVES, dont le caractère présente une coquille turriculée, à ouverture échancrée inférieurement, et à base de la columelle torse ou oblique.

Les coquilles de ce genre ont été réunies par Linnæus avec les buccins; mais tous les autres conchyliologistes les ont regardées comme distinctes. (Voyez au mot Buccin.) Leur nom vient de leur forme, qui les a souvent fait confondre, par les anciens conchyliologistes, avec les cérites, les turritelles et autres coquilles alongées. Elles sont ordinairement solides, formées par un grand nombre de tours de spire, dont le diamètre augmente à mesure qu'ils approchent de l'ouverture. Le plus grand est petit quand on le compare à celui des autres coquilles. Leur spire est un peu renflée et le pas en est rapproché, ce qui les éloigne beaucoup de la tarrière, qui a la spire plate et le pas extrêmement oblique.

L'ouverture des vis est une ellipse irrégulière, pointue par le bas, et arrondie par le haut, où elle se termine en un V I S 355

canal profondément échancré dans la coquille. Elle est à-peu-près parallèle à l'axe. La lèvre droite est simple, courbe et tranchante; la lèvre gauche est aussi courbée en deux sens différens, mais arrondie et garnie par le haut de deux plis assez gros, dont l'inférieur fait le tour de l'échancrure.

Ces caractères, tirés de l'ouverture, sont les seuls qui distinguent les vis des turritelles, avec lesquelles elles avoient été confondues par la plupart des conchyliologistes français.

La tête de l'animal qui habite les vis est plate en dessous, convexe en dessus, arrondie en devant, et garnie d'une membrane très-fine. Ses deux cornes sont coniques, fort éloignées l'une de l'autre, deux fois plus longues que la tête, et portent les yeux à la partie extérieure de leur base. La bouche est une fente longitudinale, où on voit une mâchoire inférieure. Il est possible qu'elle donne issue à une trompe semblable à celle des buccins, comme quelques naturalistes le supposent; mais on ne l'a pas vue, et la présence des dents mentionnées ci-dessus semble en annoncer l'absence.

Le pied est toujours plus court que la coquille; il forme une ellipse obtuse, dont la partie antérieure a de chaque côté une oreillette ou appendice triangulaire. Le manteau ne déborde pas l'ouverture, excepté sur le devant, où il se replie en un tuyau cylindrique qui sort par l'échancrure

de la coquille et se rejette sur le côté gauche.

Les vis vivent dans les sables des rivages. Elles sont généralement trop petites pour être recherchées comme objet de nourriture. On en trouve fréquemment de fossiles, mais moins cependant que de cérites, avec lesquelles tous les oryctographes les ont généralement confondues.

On connoît une quarantaine d'espèces de vis, dont les plus communes ou les plus importantes à connoître, sont :

La Vis Maculée, dont les tours de spire sont unis, sans sillons intermédiaires, sans dentelures, et fasciés par des taches bleues et brunes. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 11, lettre A. On la trouve

dans la mer des Indes et de l'Afrique.

La Vis Favat, Terebra subulata, qui est subulée, unie, dont les tours de spire sont sans sillons intermédiaires, sans dentelures, et ont des taches carrées ferrugineuses. Elle est figurée dans Adauson, pl. 4, dans Dargenville, pl. 11, lettre X, et dans l'Hist. nat. des Coquillages, faisant suite au Buffon, édition de Deterville, pl. 32, fig. 6. On la trouve dans la mer des Indes.

La Vis crénelée, dont les tours de spire sont inférieurement garnis de tubercules, Elle est figurée dans Dargenville, pl. 11, lettre Y,

et se trouve dans les mers de l'Inde.

La Vis MIRA, Terebra vittata, est presque striée, et a la jonction

des tours de spire doublement crénelée. Elle est figurée dans Adanson, pl. 4, et se trouve sur les côtes d'Afrique.

La Vis strigillée a les tours de spire striés obliquement et par-

tagés par une carène applatie. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 11, fig. R, S. Elle se trouve dans la mer des Indes.

La Vis lancéolée, qui est unie, dont les tours de spire sont entiers, et ont des ligues longitudinales testacées. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 11, lettre Z, et se trouve dans la mer des Indes. (B.)

VISAGE ET PHYSIONOMIE. Ce qui distingue à l'extérieur l'homme de la bête, c'est sur-tout sa face et l'empreinte de l'intelligence qu'il porte dans ses regards. L'homme seul a un véritable visage; le museau des animaux ne présente qu'un aspect ignoble, si nous le comparons à notre face. Veut-on voir les dégradations successives de la figure humaine? qu'on passe de l'Européen au nègre, du nègre à l'orang-outang, de celui-ci aux autres singes, ensuite au chien, au bœuf, au cheval, puis au chat-huant parmi les oiseaux, au perroquet, et enfin à toute la série des animaux à squelette osseux. Cette modification de la tête, dans les animaux, est l'effet du prolongement graduel ou du développement proéminent des mâchoires, tandis que le cerveau se recule et se rétrécit. Supposez une face d'Européen ordinaire; comprimez-en le front, le nez, et avancez les mâchoires avec les lèvres, vous obtiendrez la face d'un nègre, auquel il ne manquera que le teint noir; écrasez davantage le front, et alongez encore les mâchoires, vous aurez une figure d'orang-outang; et en poussant toujours plus loin cette opération, vous parviendrez à former toutes les faces des animaux quadrupèdes, et enfin celles des reptiles, des oiseaux et des poissons. Ce que l'homme porte en hauteur perpendiculaire, les animaux l'ont en longueur horizontale. A mesure que le crâne et le cerveau se rappetissent, les os de la face et des mâchoires s'étendent, de sorte qu'il y a un rapport direct entre les uns et les autres. C'est sur cette considération que s'est fondé P. Camper, lorsqu'il a développé son ingénieuse théorie de l'angle facial. Supposez une ligne droite, qui, partant des dents incisives de la mâchoire supérieure, se rend à la nuque en passant contre l'extrémité inférieure de l'oreille ; si l'on tire une autre ligne de la base du front aux dents incisives supérieures, on obtiendra un angle qui donnera la mesure de la saillie de la face. On a trouvé que cet angle étoit de 85 à 90 degrés dans la plupart des Européens, de 75 degrés dans le nègre, de 65 degrés chez les orangs-outangs, de 60 degrés dans les guenons et les sapajous, de 45 degrés dans les magots et macaques,

de 30 degrés chez les babouins, de 41 degrés dans le chienmâtin, de 30 degrés chez le lièvre et le bélier, de 23 degrés au cheval, &c. Parmi les oiseaux, la face s'avance encore davantage, à cause de leur bec. Ainsi la bécasse, le butor, ont un angle facial extrêmement aigu. A mesure que cet alongement est plus considérable, le crâne se resserre. comme si l'un se faisoit aux dépens de l'autre, comme si la cervelle étoit employée à former des mâchoires, comme si les organes de manducation étoient préférés, dans les bêtes, aux organes du sentiment et de la pensée, tandis que chez l'homme, les organes de l'appétit sont resserrés, rappetissés, pour donner plus d'extension à l'organe de la pensée. La brute semble tendre son museau à la nourriture, et rejeter son cerveau derrière ses sens de l'appétit, comme si l'esprit n'étoit qu'en second ordre chez elle. Dans l'homme, au contraire, le front s'avance, s'enfle pour ainsi dire de pensées, tandis que les organes de ses sens bruts se reculent et se rappetissent. Voilà, dans le physique, une distinction bien marquée entre l'animal et l'homme ; l'un n'obéit qu'aux sens grossiers et physiques, l'autre est dirigé par l'esprit, par la raison et l'intelligence. Remarquez aussi que les organes entraînent l'être vivant dans le sens de leur action, en raison de leur développement : plus on développera les sens brutaux, plus l'animal sera brut et stupide, comme on l'observe chez les poissons, dans les oiseaux à longs becs, comme les bécasses, et dans les quadrupèdes à museau alongé. Au contraire, les espèces à figure plus droite semblent les plus spirituelles, comme les perroquets, les chouettes ( dédiées autrefois à la savante Minerve par le peuple Athénien), les singes, et enfin l'homme, s'il est permis de le mettre au rang de la brute; et même parmi les hommes seuls, ceux qui ont une figure avancée en museau montrent un air ignoble et bête, au lieu que les visages droits, avec une bouche rentrante et un front saillant, présentent une figure intelligente, noble et majestueuse; aussi les anciens sculpteurs grees, dont les ouvrages sont si admirables, ne représentoient jamais leurs dieux qu'avec cet attribut de suprême intelligence et de génie. Ils ouvroient beaucoup l'angle facial, et lui donnoient même 90 à 100 degrés. Dans Jupiter, le dieu suprême, le front s'avance extraordinairement ; il semble grossi de l'éternelle sagesse, et rempli des destinées de l'univers. Bien loin d'offrir un angle saillant. la face du dieu est rentrante, ce qui lui donne un air de sublimité concentrée et de réflexion convenable au père de la nature, des dieux et des hommes. Ses sourcils avancés font trembler l'Olympe quand ils s'inclinent, comme le disoit Homère.

Pour montrer combien ces remarques sont fondées, nous allons les suivre dans les diverses races humaines. Nous avons fait voir que les animaux étoient plus stupides à mesure que leur museau se prolongeoit, ou, ce qui revient au même, à mesure que leur cerveau se rappetissoit. (Consultez les articles CRANE, CERVEAU.) Ainsi, les races humaines ont montré que l'étendue de leur intelligence correspondoit assez bien avec l'ouverture de leur angle facial. 10. La race blanche, qui comprend les nations européennes (excepté les Lapons), avec les Arabes, les Persans, les Indous, a communément pour caractère un angle facial de 85 à 90 degrés. Elle a produit aussi les plus grands génies qui aient vécu sur la terre, et s'est élevée au plus haut degré de civilisation; elle a paru la plus capable de grandes choses, la plus habile et la plus intelligente de toutes. 2º. Dans la race mongole, la figure humaine n'a guère que 80 à 85 degrés d'ouverture pour son angle facial. Ce sont aussi les peuples qui se rapprochent le plus de nous pour l'habileté, comme nous le voyons dans les Chinois et les Japonais. On a soupçonné que les Péruviens et les Mexicains étoient originaires des peuples de la race mongole ou Sino-Tatare, et il paroît que l'industrie de ces Américains ressembloit effectivement à celle de cette race. 3º. Les Malais et les Caraïbes paroissent avoir le même angle facial : aussi leur habileté est assez semblable. 4º. La race nègre a toujours paru très-inférieure en esprit aux autres races, et quelque soin qu'on ait pris d'instruire de jeunes nègres, on ne voit pas qu'ils aient produit quelque homme de grand génie. D'ailleurs, cette soumission à l'esclavage annonce peu de vigueur dans le caractère et peu d'élévation dans l'esprit. La nature a maltraité ces pauvres nègresen ne leur donnant ni assez de courage ni assez d'intelligence; ils seront toujours dans la servitude par foiblesse, et dans la barbarie par impuissance de réfléchir. Nous en voyons une marque dans leur visage prolongé en museau et leur front abaissé. Si les organes de l'appétit dominent chez eux sur ceux de la pensée, nous l'observons de même dans leurs affections qui tiennent plus du physique que du moral. A cet égard, le Hottentot l'emporte encore sur le nègre ; c'est presque le premier des orangs-outangs, car son ame est si cachée dans la matière du corps, qu'on n'y trouve pour ainsi dire que l'animalité. Le negre a l'angle facial de 75 à 80 degrés : celui du Hottentot surpasse à peine 70 à 73 degrés. Consultez l'article de l'HOMME.

VIS 350

En second lieu, ce n'est pas seulement par l'angle facial que les races humaines sont distinguées, mais encore par la diverse conformation des os de la face et des chairs qui les recouvrent. Par exemple, les Européens, et la race caucasienne-arabe d'Asie, ont le nez proéminent, les os des joues peu saillans, les lèvres minces, le visage ovale, tirant sur le quadrilatère alongé. La race mongole-chinoise a le nez plat à sa racine, les yeux posés obliquement et à demi fermés, les os de la pommette fort saillans, le menton pointu, les narines larges. Le visage, regardé de face, présente la forme d'un lozange, parce que le crâne finit en pain de sucre, et le bas de la figure en pointe, tandis que les jones sont larges et avancées. Les traits sont encore plus rudes et plus affreux chez les peuples Mantcheoux; des joues extrêmement larges et saillantes, à cause des gros os de leurs pommettes; un nez qui ressemble à une figue écrasée; des narines si ouvertes, qu'on voit jusqu'au fond des naseaux ; des yeux écartés du nez et obliquement placés, une grande bouche, un crâne en pointe, et de grosses mâchoires; voilà ce qui les distingue fortement des autres hommes. La race américaine-caraïbe et les peuplades malaies ont des traits moins prononcés; mais leur front très-applati se remarque à peine sous les touffes de leurs cheveux. Leur visage est large et comme écrasé; les orbites des yeux sont petites; les traits ont beaucoup de rudesse et de férocité. On connoît assez le nez épaté, les grosses lèvres, le museau, les yeux ronds, le petit crâne et les cheveux laineux du nègre. La figure hottentôte est encore plus fortement marquée; elle est triangulaire; le front semble avoir disparu derrière les grosses pommettes des joues; le nez est comme une nefle; les levres sont épaisses et grandes comme des abajoues; le menton finit en pointe, et les mâchoires sont aussi massives que longues.

De plus, on trouve, si l'on y prend garde, des figures nationales dans chaque climat et à chaque peuple. Les Juiss portent le même caractère de tête dans toutes les contrées qu'ils habitent et depuis les àges les plus reculés, car ils ne se mêlent à aucun peuple par les mariages et les mœurs. Les nations grecques ont en général de belles figures, et l'on trouve encore aujourd'hui de beaux profils grecs dans le midi de la France, vers Marseille (ancienne colonie de Phocéens), et dans plusieurs contrées de l'Italie. Les Ecossais ont la figure alongée; plusieurs Bretons offrent un crâne sphérique et un visage rond. Les habitans des contrées basses et humides ont des traits imparfaits, arrondis, émoussés,

tandis que dans les lieux secs, élevés, venteux, les hommes présentent des contours fortement dessinés, des lignes rudes et profondes: aussi les premiers sont gras et mous, les seconds maigres et vifs. Les traits se confondent parmi les peuples policés, à cause d'un genre de vie plus uniforme, et des alliances perpétuelles qu'engendrent le commerce et les relations mutuelles des hommes; aussi les villes commereantes, comme les ports de mer, fournissent des figures de tous les caractères, tandis que les peuples isolés et sédentaires gardent leurs figures, ainsi que leurs mœurs. Les habitans de la Forêt-Noire diffèrent peu aujourd'hui des anciens Germains que décrit Tacite. En outre, les émigrations, les colonies, les conquêtes, l'établissement des nouvelles religions, de nouvelles mœurs, de nouvelles loix, influent à la longue sur les corps et changent les figures. Dans les pays despotiques, chez lesquels les hommes sont malheureux, les visages reçoivent l'empreinte de l'austérité, de la bassesse et de l'esclavage. Les peuples contens et heureux sont moins laids que les autres. Le Romain portoit en tous lieux la fierté de son caractère sur sa figure; aujourd'hui on n'y trouve souvent qu'un air dévot et faussement benin. Ponrquoi nos paysans ont-ils une figure plus rude et plus agreste que les habitans des villes? Cela dépend de leur manière de vivre et de leurs mauvaises nourritures, car les plus laids sont souvent les plus misérables ou les plus mal élevés: de-la vient ce préjugé, en partie faux et en partie vrai, qu'une belle ame habite dans une belle figure. Véritablement, il est rare de trouver un homme méchant avec une figure douce et un air franc; presque tous les caractères féroces ont un visage rude et effrayant. Marat étoit aussi laid que sanguinaire; Robespierre avoit le regard faux et hypocrite du chat. La rudèsse des Turcs se peint sur leur visage. Les doux traits de la femme annoncent une ame tendre. L'étourderie d'un Français se remarque au premier coup-d'œil, comme la bonhomie d'un Suisse, l'orgueil d'un Anglais, la pesanteur d'un Hollandais, la fierté d'un Espagnol, la subtilité d'un Italien, &c. Homère nous représente Thersite aussi désagréable au physique qu'au moral; la colère d'Achille, la magnanimité d'Hector, la morgue d'Agamemnon, la valeur d'Ajax, la prudence d'Ulysse, sont dépeintes par ce grand poète non-seulement au moral, mais encore dans les habitudes physiques de ces héros.

Combien l'âge n'apporte-t-il pas de différences dans les figures humaines? Par exemple, dans l'enfance, le front est très-avancé, le crâne est grand à proportion des os des

361 mâchoires, qui sont encore petits et foibles; mais à mesure que l'on avance en âge, les os du nez et des joues se développent et s'étendent, sur-tout à l'époque de la puberté; les machoires grandissent, et au temps des dents de sagesse, ou des dernières molaires, elles prennent encore de l'accroissement. La plupart des vieillards ont la mâchoire insérieure plus longue que la supérieure; c'est le contraire dans les enfans. D'ailleurs, les traits se développent avec l'age, et prennent l'unisson du caractère. En effet, on sait qu'une partie dont on fait le plus d'usage se développe davantage que toute autre. Il n'est donc pas étonnant que les muscles, les traits les plus fréquemment en usage, grossissent et se marquent plus que tous les autres ; ainsi l'habitude du rire doit donner un visage riant, comme l'habitude du chagrin donne un aspect triste à la longue; car le visage changeant avec les ages, prend les caractères qu'ils entraînent avec eux ; il se ressent de leurs affections. La jeunesse correspond avec le rire et la joie, la vieillesse avec le chagrin et la tristesse, la fleur de l'age avec l'amour et les passions vives. Chaque temps de la vie a donc une disposition à un genre de figure : les mêmes différences s'observent d'un sexe à l'autre. La femme se distingue de l'homme par ses traits plus doux, ses contours plus moelleux, par toutes ses parties plus arrondies et plus molles. Celui-ci a des formes plus angulaires, plus rudes, les lignes plus âpres, des membres plus saillans, plus carrés et plus fermes.

Il ne faut pas croire que le visage seul présente des différences aussi marquées par l'âge, le sexe, les climats, les races humaines. Si nous pouvions assez étudier toutes les parties du corps, il n'en est pas une seule qui ne nous offrit de semblables remarques. Le corps humain est jeté en moule d'un seul jet; il n'y a pas une seule différence dans un organe qui ne se répercute sur toutes les autres. Prenons un homme bossu pour exemple. Aucun individu ainsi déformé n'est gras, tous ont une voix résonnante comme celle des canards. tous ont des bras longs, de grands doigts maigres, des cuisses grêles et écartées à leur origine; enfin, une démarche particulière qu'il est facile de reconnoître. Ces caractères sont sans exception. Il y a certains états de la face qui entraînent certaine conformation dans les mains et les pieds, car tout se tient dans le corps vivant ; une partie n'est point affectée sans les autres. Voyez la statue du Laocoon; les sculpteurs de ce fameux groupe ont représenté la douleur, non-seulement sur le visage, mais encore sur chaque partie du corps; on le voit frissonner d'horreur sous les replis des monstrueux rep-

XXIII.

tiles; les pieds, les bras, le tronc, tout est souffrant, tout exhale la douleur. Il en est de même dans toutes les affections, dans tous les états, dans toutes les maladies. La jeunesse se marque sur la main comme sur la figure, et à cet égard la chiromancie n'est pas trompeuse. On se moque souvent des physionomistes qui prétendent deviner par la vue le caractère d'un homme; mais l'on n'a pas toujours raison,

comme il est facile de s'en convaincre.

En premier lieu, il est certain que le tempérament de chaque homme se manifeste sur sa figure. Ainsi, au premier coup-d'œil, on appercoit un flegmatique dans un visage pâteux, à traits arrondis, à joues spongieuses, à lèvres gonflées, dans une constitution du corps molle, flasque, massive et pesante, avec la peau d'un blanc mat, et les articulations grosses. On sait qu'un tel tempérament ne peut pas être actif, qu'il est lent, sans consistance ; l'observation a toujours démontré que le caractère étoit à l'unisson du corps. Il n'est donc pas impossible de reconnoître comment il agira dans une occasion donnée. Si vous mettez un flegmatique dans une place qui exige de la vigueur et de la fermeté dans l'esprit, une certaine sévérité et une activité infatigable, nul doute qu'il la remplira mal. Le bilieux à peau jaunâtre, à corps sec et à traits prononcés, est l'opposé du flegmatique en tout; il porte par-tout son naturel. Naturam expellas furcà, tamen usque recurret. Le sanguin à face fleurie et rubiconde, à maintien aisé, à caractère joyeux et porté aux plaisirs, ne peut pas se cacher, et pour peu qu'on soit habile, on reconnoît sur-le-champ comment il doit agir. « Je ne p crains pas, disoit Jules César, la figure fleurie et brillante » des Antoines ; mais je redoute ces faces maigres et sombres » des Brutus et des Cassius ». (Sueton. Vita Jul. Cos.) En effet, les tempéramens mélancoliques ont un air sombre, caché; leur corps est sec, leurs fibres sont serrées, tendues, et ils sont capables de tout, en bien comme en mal. Tous ces tempéramens se reconnoissent à la figure, et les médecins ne s'y trompent pas. Il est vrai que la plupart de ces constitutions sont souvent mélangées entr'elles ; alors il faut combiner ensemble leurs qualités. Voilà le fondement le plus certain de l'art physionomique, et les observateurs s'y trompent rarement; mais quand on veut avancer plus loin, la marche est moins sûre. (Voyez les Essais de Lavater sur la Physiognomonie.)

Je suis persuadé que toutes nos actions prennent la teinto de notre caractère et de notre figure. Pour ne parler ici que d'un objet, je choisirai le style on la manière d'écrire. Quel V I S 365

est le fin observateur qui ne pourra pas deviner le tempérament d'un écrivain qu'il n'a jamais vu, à son seul style? On a beau se contrefaire, il y a toujours quelqu'indice pour un esprit attentif. Le style est l'homme même, a dit Buffon. Vous pourrez aisément deviner ce qu'étoit le physique de Voltaire à ses écrits. On trouve la mélancolie dans Pascal, l'atrabile dans J. J. Rousseau: on reconnoît l'ame douce et sensible dans Racine, dans Fénélon; le caractère élevé et héroïque dans P. Corneille et Bossuet. Ces qualités morales sont empreintes aussi sur les figures de ces hommes illustres.

Ceux qui ont habituellement le maintien qui accompagne chaque passion, ceux qui prennent, sans y penser, l'air de certaines actions vicieuses ou vertueuses, sont enclins à ces vices, à ces vertus et à ces passions; car le caractère se décèle toujours par quelque côté, si l'on n'y prend garde. Je crois qu'on ne se gâte pas moins le physique que le moral dans les mauvaises fréquentations. Les métiers vils donnent un aspect avili, et l'on prend naturellement un air analogue.

à son état dans la société, ou à sa fortune.

Les hommes qui ont une beauté de femme ont communément les qualités morales du sexe, et les femmes dont l'habitude du corps et la figure sont hommasses, participent aux inclinations viriles. Peut-être un individu dont la figure seroit analogue à celle d'un Nègre , d'un Kalmouk ou d'un Siamois, &c. auroit-il un caractère ressemblant à ceux de ces peuples. Nous tronvons des visages analogues à certaines faces d'animaux. Le vulgaire dit souvent que telle figure ressemble à celle d'un singe, d'un lion, d'un ours, d'un bœuf, d'un cochon, &c. J. B. Porta nous a donné quelques essais en ce genre, et le célèbre peintre Lebrun avoit tracé de pareilles caricatures. On trouve quelques analogies entre le caractère de ces figures et celui des animaux qu'elles représentent. Mais il ne faut pas pousser ceci trop loin ; le précipice est à côté de la vérité : voilà ce qu'il ne faut jamais oublier en faisant des recherches sur la physionomie.

Pour éviter la plupart des erreurs en ce genre, il faut bien s'étudier à distinguer les mouvemens qui partent du caractère, de ceux qui sont produits par la volonté ou la réflexion. Les hommes se voilent depuis qu'ils ont reconnu qu'ils perdoient à se montrer tels qu'ils sont, car les méchans feroient horreur, si tout le monde découvroit leur intérieur. Ils contrefont les bons, ils se cachent sous le manteau de la vertu. Mais l'habile observateur saisit un mot échappé, un geste; il épie un coup-d'œil, un trait du visage; il devine le caractère et reconnoît l'homme. Le bout d'oreille échappe sou-

vent sous la peau du lion. Les grands hommes se cachent aussi; ils ne veulent pas irriter l'envie; ils couvrent autant leurs vertus, que les scélérats prennent soin de montrer celles qu'ils n'ont pas. J'aime voir dans Plutarque et d'autres auteurs, Agésilas à cheval sur un bâton au milieu de ses enfans, Philopoemen fendre du bois, Aristide écrire son nom sur une coquille, Auguste enseigner chaque jour l'alphabet à ses enfans. Les petites choses font sur-tout connoître les caractères. Swift a dit: Un sot ne prend pas son chapeau et ne se tient pas sur ses jambes comme un homme d'esprit.

La figure humaine est le miroir des affections de l'ame; il y a long-temps qu'on l'a remarqué; mais il faut observer que chacune de ses parties est sur-tout la marque d'un genre d'affections, ainsi l'on peut la partager en trois régions. Les yeux et le front expriment les sentimens de l'ame, de l'esprit, de la pensée. Les joues, le nez et une partie de la bouche rendent sur-tout les passions physiques, les émotions, les douleurs du corps; la bouche, les lèvres, le menton désignent plus particulièrement les appétits, les voluptés, les

concupiscences.

C'est dans les yeux que brillent l'ame, l'intelligence, le feu du génie. C'est dans l'expression des regards qu'on lit la pensée, que se peignent le courage et l'élévation des sentimens; le plaisir fait pétiller les yeux, le dépit les allume, la tristesse les abat, la crainte les agite, le desir les avance, le respect les abaisse, la tendresse les rend doux et pathétiques. L'œil s'éteint avec l'ame; ceux qui ont des yeux morts, des regards qui ne disent rien, montrent la nullité de leur ame. Il en est de même chez les animaux. Le caractère du lion, du tigre éclate dans leurs yeux enflammés; le bœuf, la carpe, et les autres espèces stupides, ont des yeux inanimés. Les sourcils ajoutent beaucoup à l'expression des caractères dans l'homme; le chagrin, la tristesse, la fureur y habitent. Les rides du front marquent les profondes agitations auxquelles on est en proie. Ce qu'on nomme physionomies spirituelles et sottes, se peint sur-tout dans le dessus de la figure, dans les yeux, les sourcils, le front. Les douleurs du corps, la terreur, les sensations physiques s'expriment par les grimaces ou les contractions des joues et de la bouche. Les appétits sensuels habitent sur les lèvres, et se rendent par l'expression de leur muscles. Les couleurs de la figure, la rougeur de la honie, le teint animé du desir, la pâleur de la crainte, les nuances livides du désespoir, les muscles gonflés et tendus dans la colère, relâchés dans l'abattement, suspendus dans l'étonnement, tordus dans l'indignation, disloqués dans le déserV I S 565

poir; la tête penchée modérément dans l'amour, tombante dans la tristesse, tendue en avant dans le desir, droite et fière dans la colère; tout peint au vif les affections humaines

jusque dans les moindres traits.

Les sentimens contraires ont aussi des expressions contraires. Dans ceux d'amour, de desir, de joie, d'affection, de plaisir, d'espérance, de hardiesse, toutes les parties s'avancent, se développent, s'étendent comme pour embrasser, saisir, envahir, tandis que dans la haine, la crainte, la tristesse, l'aversion, la douleur, le désespoir et la honte, tous les organes se resserrent, se retirent; ils semblent se dérober, se soustraire à tous les objets. Les premiers sont des sentimens de la jeunesse qui cherche à s'épanouir; les seconds appartiennent sur-tout à la vieillesse, qui se renferme audedans d'elle-même.

Dans l'amour et l'admiration, le front se dresse et s'avance, les yeux s'ouvrent, la paupière se lève. Dans la curiosité, la bouche s'entr'ouvre. La joie, le rire ferme à demi les yeux, élève les coins de la bouche, soulève les joues, ouvre les ailes du nez, et tire toutes les parties sur les côtés et dans les parties supérieures. Au contraire, dans la tristesse et les pleurs, les parties tendent en bas, la figure s'alonge, les lèvres s'abaissent. Les affections gaies aspirent vers le ciel, les passions tristes

tendent vers la terre.

Dans la terreur, la bouche s'ouvre excessivement, et les yeux semblent sortir de la tête. Le mépris rend le visage inégal, un œil se ferme et l'autre se détourne. La haine, la colère se marquent par l'avancement de la lèvre inférieure, qui emboîte la supérieure; le front s'abaisse et se couvre de rides. Dans l'envie, les sourcils viennent couvrir la racine du nez; l'œil se cache sous eux, les dents se grincent, et les coins de la bouche s'ouvrent, le milieu demeurant fermé. Dans la jalousie, les sourcils se froncent, le milieu de la bouche se relève, les yeux se tournent en dessous, les joues se contractent.

Telles sont à-peu-près les différences des passions entre elles et les diverses expressions des physionomies; mais chaque individu a son caractère particulier. Ainsi les caractères des passions diffèrent de l'enfant au vieillard, de l'homme à la femme, &c. Les tempéramens, ainsi que les climats, influent aussi sur toutes ces affections, de sorte que chaque chose est modifiée par toutes les autres. La tâche du physionomiste est donc immense, et son art difficile; mais il y a des principes assez fixes qu'on peut reconnoître en tous lieux et en tous temps. Nous avons exposé ceux qui nous 368 VIS

cherche à y introduire de l'eau, et lorsqu'ils sortent on les tue à coups de bàton. Leur chair est blanche et tendre, mais non de bon goût; elle a plutôt une saveur désagréable, suivant Don Ulloa, et en certains temps on ne peut la manger. (Mémoires sur l'Amérique.) Molina assure, au contraire, qu'on la préfère en Amérique à celle du lièvre et du lapin; mais M. d'Azara semble mettre d'accord ces deux écrivains, en assurant que l'on ne fait pas de cas de la chair des viscaques, mais que néanmoins celle des jeunes est fort bonne.

Les anciens Péruviens fabriquoient des étoffes avec le poil des viscaques, et les habitans du Chili s'en servent encore pour faire des chapeaux. La fourrure que fournit sa peau pourroit devenir plus utile si elle ne perdoit son poil peu de temps après la mort de l'animal; elle est, en effet, plus fine et plus moelleuse que celle du lapin, et, sans cet inconvénient, elle seroit très-propre à divers usages. (S.)

VISCÈRES, Viscera, Erripa. Ce sont les organes contenus principalement dans le bas-ventre, auxquels on applique ce nom. Ainsi le foie, la rate, le pancréas, l'épiploon, le mésentère sont des viscères. Les auteurs entendent même quelquefois par ce mot les poumons, la matrice, et en général toutes les parties contenues dans les cavités de la poitrine, du bas-ventre et du bassin. Quelques-uns ont encore regardé le verveau comme un viscère. Les entrailles désignent plus particulièrement les organes du bas-ventre, les intestins et l'estomac.

A considérer le système viscéral proprement dit, c'est à dire l'appareil des organes destinés à la nutrition, il présente des caractères différens des autres parties du corps. Aucun de ses organes n'affecte une forme, soit double, soit symétrique, comme les membres, les muscles, les os, le cerveau, les sens, les parties sexuelles, &c. En effet, l'estomac et les intestins, le mésentère, le foie, la rate, le pancréas, l'épiploon même, n'ont jamais une figure symétrique; les plexus nerveux, les diverses ramifications du nerf grand – sympathique ou intercostal ne sont jamais d'une forme régulière comme la distribution des nerfs de la moelle épinière et du cerveau.

En outre, le systême viscéral étant uniquement destiné aux fonctions nutritives, devient ainsi le plus important et le plus essentiel pour l'existence des animaux; car quoique dans les espèces les plus simples, il manque plusieurs de leurs viscères, tels que la rate, le foie, le pancréas, l'épiploon chez les insectes, les vers, les polypes, &c. néanmoins les

VIS

autres organes subsistent constamment. Au contraire , les organes extérieurs et même les poumons, le cerveau, le cœur ne paroissent pas aussi nécessaires à l'existence de tous les animaux, puisqu'il y a une multitude d'espèces auxquelles la nature n'en a point donné. La nutrition étant le premier besoin de tout ce qui est animé, il étoit indispensable que chaque être fût pourvu des organes propres à l'opérer.

Les animaux les plus simples n'ayant presque point d'autres organes que ceux de la nutrition, ne vivent en effet que pour manger; leur unique occupation sur la terre est de digérer et engendrer, et fruges consumere nati, sans doute afin d'offrir à leur tour un aliment aux espèces plus parfaites. Bornés aux simples opérations d'une existence brute et matérielle, ce ne sont que des estomacs vivans. Aussi leur vie est - elle plus tenace et plus susceptible de multiplication que celle des animaux dont les organes extérieurs ont reçu une grande extension.

L'homme, les quadrupèdes, les oiseaux, ayant en effet beaucoup d'autres parties que celles destinées à la nutrition, jouissent aussi de facultés bien plus développées ; ils dissipent leur vie au-dehors, et parlageant leur existence entre cette manière de vivre matérielle, qui constitue la brute, et ces facultés de sentir, d'agir et de connoître qui s'exercent par les organes extérieurs, ils sont en quelque sorte formés d'une double nature. Il y a en eux, l'animal intérieur ou la brute, qui n'a d'autre fonction que celle de digérer et de réparer les forces, et l'animal extérieur qui sent, qui se meut, qui connoît. Plus l'animal extérieur a de force et de prépondérance, plus l'animal intérieur est affoibli et inactif; aussi l'homme est de tous les êtres celui dont les viscères sont les plus délicats et l'organisation interne la plus foible, parce qu'il fait plus d'usage de ses organes extérieurs qu'aucun des animaux; de sorte que ce n'est pas merveille s'il est sujet à plus de maladies qu'eux; c'est absolument le contraire dans les animaux, à mesure que, s'éloignant davantage de la perfection des organes de l'homme, ils laissent prendre plus d'ascendant à la bête intérieure, c'est-à-dire au système viscéral ou nutritif. De-là vient que dans l'enfance celui-ci a plus d'action, tandis que dans l'âge plus avancé il perd de sa puissance à mesure que les facultés et les organes externes se développent. La mélancolie, les grandes occupations, les peines d'esprit affoiblissent extrêmement les viscères, parce qu'elles accumulent les forces vitales dans les parties extérieures et le cerveau. C'est pour cela que les poètes ont feint que Prométhée, ayant dérobé le feu du ciel, avoit été en370

chaîné sur le Caucase, et un vautour déchiroit sans cesse son foie.

Immortale jecur tundens, fecundaque pœnis Viscera.

En effet, la mélancolie hypocondriaque, dans laquelle les viscères du bas-ventre et le foie sont principalement attaqués, est la maladie ordinaire des hommes de génie et des grands philosophes, qui tentent de dérober la lumière céleste.

Les viscères sont encore le siège principal des passions; c'est vers le cardia que se font sentir toutes les émotions de l'ame; c'est du ventre que sortent tous nos vices; ce sont enfin nos viscères qui déterminent principalement nos caractères et nos humeurs. Voyes les mots RATE et ANIMAL, HOMME, VIE, &c. (V.)

VISELA. C'est, dans Agricola, le nom latin de la BE-LETTE. Voyez ce mot. (S.)

VISEN. C'est ainsi que les anciens Germains nommoient le Bison. Voyez ce mot. (S.)

VISENIE, Wisenia, genre de plantes de la pentandrie pentagynie, introduit par Houttuyn. Il ne diffère pas des MÉLOCHIES. Voy. ce mot. (B.)

VISMIE, Vismia, genre de plantes établi par Vandeli et confirmé par Ruiz et Pavon. Il est de la polyadelphie polyandrie, et offre pour caractère un calice divisé en cinq parties lancéolées, concaves, membraneuses en leur bords; une corolle de cinq pétales presqu'ovales, très-hérissés en dedans et ponctués en dehors; cinq glandes oblongues, entourant le germe et hérissées; plusieurs étamines à base hérissée, réunies en cinq paquets insérés sur l'onglet des pétales; un ovaire ovale, à cinq angles, à cinq styles, dont le stigmate est pelté et ombiliqué; une baie ovale, pentagone, couronnée par le style, et à cinq loges contenant plusieurs semences oblongues.

Ce genre se rapproche infiniment des millepertuis, et on doit y réunir les espèces de ce genre qui ont le fruit mou, et qui laissent fluer un suc rouge. (Voyez au mot MILLEPERTUIS.) Ses caractères sont figurés pl. 22 du Genera de la Flore du Pérou. Il contient deux arbres propres à ce

pays. (B.)

VISNAGE, nom spécifique d'une espèce d'Ammi (Voyez ce mot.), avec les rayons de laquelle les Turcs, les Arabes et les Espagnols se nettoient les dents. Ces rayons sont beaucoup plus propres à cet objet que les curedents de plumes, et de

plus communiquent à la bouche une odeur agréable; mais il faut nécessairement en user plusieurs après chaque repas.

VISON (Mustela vison Linn., fig. dans l'Hist. nat. des Quadrupèdes de Buffon.), quadrupède du genre des Martes, sous-ordre des Carnivores, ordre des Carnassiers. Voy. ces trois mots.

Erxleben ne sépare point le vison du pekan, qui est néanmoins une espèce distincte, mais du même genre. (Voyez Pekan.) M. d'Azara est tombé dans une erreur plus grave, en rapportant le vison à ses furets, c'est-à-dire au grison et à la galera, qui sont d'un genre différent; en cette occasion comme en beaucoup d'autres, l'auteur espagnol fait de vains efforts pour démontrer des méprises dans les écrits de Buffon, tandis qu'elles sont évidemment de son côté. Voyez l'Histoire naturelle des Quadrupèdes du Paraguay et les mots Grison et Galera.

Le vison ne pouvoit être connu de M. d'Azara, puisque c'est un animal de l'Amérique septentrionale. Il a les mêmes proportions que la fouine, et le même poil, mais plus lustré et plus soyeux. A l'exception d'une tache blanche au bout de la lèvre inférieure, il est tout brun; sa peau donne une belle fourrure, dont les Canadiens font grand cas, et qui est estimée dans le commerce de la pelleterie. (S.)

VISQUEUX, nom spécifique d'une Coécile. Voyez ce

mot. (B.)

VITET. Lamarck, dans sa Flore francaise, appelle ainsi

le GATILIER. Voyez ce mot. (B.)

VITHERINGE, Witheringia, plante à tige rouge, anguleuse, velue, à feuilles alternes, pétiolées, ovales, oblongues, très-entières, velues et à fleurs jaunes, disposées en ombelles terminales ou axillaires, presque sessiles, qui forme un genre dans la tétrandrie monogynie.

Ce genre, qui est figuré pl. 82 des Illustrations de Lamarck, a été établi par l'Héritier, tab. 1 de son Sertum anglicum. Il offre pour caractère un calice très-petit, à cinq dents; une corolle presque campanulée, à tube muni de quatre bosses et à limbe à quatre divisions; quatre étamines; un ovaire supérieur surmonté d'un style simple.

Le fruit est à deux loges.

Le vitheringe croît dans l'Amérique méridionale, et s'élève à environ un pied. (B.)

VITIFLORA, nom latin du Motteux. Voyez ce mot.

VITMANE, Vitmania, nom d'un genre de plantes établi

par Tuna aux dépens des Nictages. Il renferme le nictage visqueux de Cavanilles, qui offre en effet quelques caractères qui lui sont particuliers. L'Héritier en avoit aussi fait un

genre sous le nom d'OXYBAPHE. Voyez ce mot.

Vahl a donné le même nom à un genre de l'octandrie monogynie, le même qui avoit été nommé samandera ou samandiné par Gærtner, et qui offre pour caractère un calice à cinq divisions; une corolle de quaire pétales; huit étamines, avec une écaille à leur base; un ovaire supérieur.

Le fruit est une noix semi-lunaire, comprimée et mo-

nosperme,

Ce genre ne contient qu'une espèce, qui est un arbre de l'Inde, à feuilles alternes, pétiolées, elliptiques, très-entières, veinées, glabres, et à fleurs disposées en ombelles terminales ou axillaires. (B.)

VITRE CHINOISE. C'est la placune que les Chinois employent, en effet, après l'avoir diminuée d'épaisseur, en guise de carreau de vitre. Veyez au mot Placune. (B.)

VITREC, nom ancien du Motteux. Voyez ce mot. (VIEILL.)

VITREC AU MENTON BLEU. C'est, dans Salerne, la FAUVETTE GRISE. Voyez ce mot. (VIEILL.)

VITRINE, Vitrina, genre de coquilles de la division des UNIVALVES, établi par Draparnaud, pour placer une espèce dont Geoffroy avoit mal-à-propos fait une hélice sous le nom de transparente.

Ce genre offre pour caractère un animal à tentacules inférieurs très-courts, et à cou recouvert par le manteau; une coquille courte, applatie, à ouverture grande, semi-lunaire,

et à bord columellaire très-échancré.

La vitrine transparente est mince et fragile, a le port des nautiles et la spire composée de trois tours, dont l'extérieur est très-grand. On la trouve dans les lieux humides, sur le bord des étangs, mais jamais dans l'eau. Son animal est blanchâtre ou grisâtre, et si gros, qu'il ne peut pas être coutenu en entier. Il a un manteau qui recouvre le col, et du côté droit duquel part postérieurement dans sa concavité un appendice alongé en forme de spatule, qui s'applique en dehors sur la coquille, qu'il sert à nettoyer ou à polir. (B.)

VITRIOL, nom vulgaire des sulfates métalliques: ce sont des substances salines, formées par la combinaison d'un métal avec l'acide sulfurique.

L'art peut opérer cette combinaison avec la plupart des

VIT

373

métaux; mais jusqu'ici l'on n'a trouvé dans la nature que quatre métaux combinés avec cet acide; savoir: le fer, le cuivre, le zinc et le plomb.

Les sulfates de fer et de cuivre se rencontrent fréquemment : celui de zinc n'est pas commun ; celui de plomb est

tres-rare.

Quelques auteurs ont aussi donné le nom de vitriol aux sulfates terreux et alcalins. Voyez l'article Sulfate.

VITRIOL BLANC, couperose blanche, vitriol de Goslar ou

vitriol de zinc. Voyez SULFATE DE ZINC.

VITRIOL BLEW, vitriol de Chypre, vitriol de cuivre, couperose bleue. Voyez Sulfate de cuivre.

VITRIOL DE CHYPRE. Voyez SULFATE DE CUIVRE. VITRIOL DE CUIVRE. Voyez SULFATE DE CUIVRE.

VITRIOL DE PER, vitriol martial, vitriol vert, couperose verte. Voyez Sulfate de Per.

VITRIOL DE GOSLAR. Voyez SULFATE DE ZINC.

VITRIOL MARTIAL. Voyez SULFATE DE FER.

VITRIOL DE PLOMB. Voyez SULFATE DE PLOMB.

VITRIOL VERT. Voyez SULFATE DE FER.

VITRIOL DE ZINC. Voyez SULFATE DE ZINC. (PAT.)

VITRIOLE. On donne ce nom à la Pariétaire dans

quelques cantons. Voyez ce mot. (B.)

VITRIOLISATION, opération par laquelle les sulfures métalliques passent à l'état de sulfates, par la décomposition de la pyrite. On accélère cette décomposition en exposant les pyrites à l'air et en les arrosant de temps en temps pour les

faire effleurir, après les avoir concassées.

L'oxigène de l'air se combine avec le soufre de la pyrite, et le convertit en acide sulfurique qui s'unit à l'eau, et qui dissont le métal; il forme par-là une matière saline, connue sous le nom vulgaire de vitriol, qu'on obtient en faisant évaporer l'eau surabondante, et en faisant cristalliser le résidu. Voyez au mot Fer, l'article concernant les sulfures de fer.

Quand la pyrite est dure et difficile à décomposer, on doit d'abord la calciner pour en opérer plus promptement la vi-

triolisation. (PAT.)

VITRIOLO. C'est ainsi que le martin-pêcheur se nomme

sur les bords du lac Majeur. (S.)

VITSÈNE, Witsenia, plante à tige applatie, couverte par la gaîne des feuilles, à feuilles ensiformes, alternes, rapprochées, striées, aiguës, les supérieures plus longues que la tige, à fleurs noires portées, deux par deux, sur des épis composés de plusieurs petits épis alternes et imbriqués de petits spathes scarieux, lancéolés. VIVIPARE. On donne ce nom aux animaux qui mettent bas des petits vivans, par opposition à ceux qui pondent des

ceufs. Voyez OVIPARE.

Mais il y a deux sortes de vivipares, les vrais et les faus. Les premiers alaitent leurs petits, les derniers n'ont point de mamelles, et prennent peu de soin de leur progéniture. On nomme mammisères, c'est-à-dire porte-mamelles, les quadrupèdes vivipares, les autres sont des ovipares, dans le sein desquels les œufs éclosent.

Il y a peu de différences entre les vivipares et les ovipares, car tous les animaux (excepté ceux qui se reproduisent de bouture, comme certains vers et des zoophytes) sortent originairement d'un œuf. Nous avons vu à l'article Ovaire que les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les poissons, les mollusques nus, les testacés, les crustacés, les insectes et la plupart des vers, étoient pourvus de cet organe. On en observe mênie dans les oursins et les étoiles de mer. Tous ces animaux ont donc des œufs.

Dans les mammifères, c'est-à-dire chez tous les animaux pourvus de mainelles, comme l'homme, les quadrupèdes vivipares et les cétacés, l'œuf fécondé sort de l'ovaire, entre dans la matrice par les trompes de Fallope; s'attache à son fond par le placenta, dans lequel les vaisseaux de la matrice viennent déposer le sang et les humeurs nourricières du jeune embryon. Il s'établit ainsi un commerce de vie entre la mère et le fœtus; celui-ci n'est pas isolé, il reçoit sa nourriture journalière du sein maternel; il ne peut pas s'accroître par ses propres forces, et ne jouit guère que d'une vie empruntée. Enfin, lorsqu'il a suffisamment acquis de vie pour exister par lui-même, il se détache et sort du sein de sa mère. Cependant il a encore besoin d'un aliment approprié à sa nature; il réclame la mamelle maternelle, et se nourrit de son lait.

Dans les faux vivipares, au contraire, l'œuf entrant dans l'oviductus, qui tient lieu de matrice, y demeure isolé, libre; il y est couvé sans contracter d'union avec la mère, et ne sort que lorsque le fœtus s'est dégagé des membranes qui le renfermoient. Lorsque le jeune animal quitte le sein maternel, il est livré à lui-même; il n'est point alaité, puisque mère manque de mamelles; il cherche sa nourriture, et d'ordinaire il s'éloigne pour la vie de celle qui lui donna le jour.

Les faux vivipares sont la vipère, et en général les serpess venimeux, les seps, quelques autres lézards et les salamandres, parmi les reptiles. Chez les poissons, on compte les VIV

377

chiens de mer ou squales, quelques raies, le cobitis anableps, et les perce-pierres (blennius) vivipares. On remarque dans le silure ascite et plusieurs aiguilles de mer (syngnathus), que leurs œufs sont déposés dans une membrane du basventre, et y demeurent jusqu'à ce qu'ils y éclosent, et que les embryons puissent en sortir. Parmi les mollusques, on a vu des limaçons produire des petits vivans, et les limaces portent dans leurs ovaires, près du cou, leurs fœtus tout formés. mais ils peuvent se renfermer dans une membrane, ce qui les fait ressembler à des œufs. ( Hist. de l'Acad. des Scienc. . 1708, pag. 51.) Plusieurs espèces d'insectes pondent des larves, comme la mouche vivipare. On sait que les mouchesaraignées ou hippobosques, mettent bas des soctus qui ont déjà subi leur première métamorphose, et qui sont à l'état de nymphes ou de chrysalides. Les cloportes gardent leurs œufs dans leur abdomen jusqu'à ce qu'ils éclosent, et les femelles des gallinsectes, fixées sur une feuille ou une branche, servent de logement à leurs œufs, qui se développent et produisent d'autres gallinsectes. Les femelles des pucerons sont vivipares pendant l'été, mais elles pondent des œufs aux approches de l'hiver. Plusieurs vers mettent bas aussi des petits tout formés.

Comme il n'y a pas d'autres différences entre les ovipares. et les faux vivipares que la sortie des petits de l'œuf, soit audedans, soit au-dehors du corps de leur mère, les ovipares peuvent être quelquefois vivipares, et les faux vivipares doivent pondre souvent des œufs. C'est ce qu'on observe fréquemment, car les salamandres, plusieurs lézards, les raies, les pucerons, et quelques vers, produisent presque indifféremment des œufs ou des petits vivans, suivant les circonstances. En effet, si les œufs restent long-temps dans l'oviductus, ils peuvent y éclore. On a cité des exemples de poules qui ont quelquefois mis bas des poulets au lieu d'œufs. (Journal des Savans, 1678, nº 23. Lanzoni, Observ. méd. 90. Lyser, Obs. 6.) Au reste, ce fait a besoin d'être confirmé: mais il est aisé de se convaincre qu'un animal vivipare peut en même temps produire des œufs et des petits, on peut, à cet effet, ouvrir une salamandre femelle au temps de son frai : cette observation remonte jusqu'à Pline (Lib. x, c. 68.). Aristote avoit vu la même chose dans la vipère ( De partib. animai., liv. vII, c. 1.), et de nos jours ces observations ont été mises hors de doute.

La plupart des poissons n'ont pas de véritable accouplement (Voyez l'article Poissons), mais les espèces vivipares doivent nécessairement s'accoupler pour féconder les œuss

Rh

XXIII.

qui ne pourroient pas éclore sans cette opération essentielle. Aussi les poissons cartilagineux, les raies, les chiens de mer et les autres vivipares, s'accouplent toujours. Consultes le mot OVIPARE! (V.)

VIVIPARE. On donne ce nom à plusieurs poissons dont les petits éclosent dans le ventre de leur mère, entr'autres, à la blennie ovovipare. Voyez au mot BLENNIE. (B.)

VIVIPARE A BANDES, nom donné par Geoffroy à une coquille fluviatile, que Linnæus avoit placée parmi les HÉLICES, et que Draparnaud a mise dans son genre CYCLOSTOME. Voyez ces deux mots. (B.)

VIZCHACA. Voyez Viscaque. (S.)

VLOO ou VLAOO ou VLA-AÙ (vénerie), cri du chaseur lorsqu'il voit par corps une bête, et plus particulièrement une bête noire. Voyez l'article Vénerie. (S.)

VOADOUROU, nom madégasse du Ravinala. Fogus ce mot. (B.)

VOAFONTSI. Voyez Voadourou. (S.)

VOAMÈNES, nom madégasse des fruits du Condon.

VOANG - SHIRA, le vansire dans l'île de Madagascar. (S.)

VOCHY, Cucullaria, grand arbre à tige quadrangulaire, à feuilles opposées, ovales, lisses, et accompagnées de bractées, à fleurs d'un jaune doré, disposées en grappes terminales, accompagnées de stipules squamiformes.

Cet arbre forme, dans la diandrie monogynie, un genre qui offre pour caractères un calice à quatre divisions, dont deux plus grandes; une corolle de quatre pétales inégeux insérés au calice, dont le supérieur s'alonge en tabe recourbé, et l'inférieur, plus grand, se courbe sur les deux latéraux; un feuillet concave, terminé par une cavité où sont placées deux anthères sessiles; un ovaire supérieur, sillonné, et surmonté d'un style recourbé, charnu, à stigmate obtus et applati.

Le fruit est une capsule à trois loges, qui contient un

grand nombre de semences.

Le vochy a été trouvé par Aublet dans les forêts de la Guiane, et est figuré pl. 11 des Illustrations de Lamarck.

VOCIFER (Falco vocifer Lath., fig. Histoire naturelle des Oiseaux d'Afrique, par Levaillant, n° 4.), espèce d'Ar-GLE. (Voyez ce mot.) Ses proportions égalent celles de l'orfraie; sa forme est élégante, et son plumage agréable; l'enVOC

vergure a huit pieds, et les ailes pliées s'étendent jusqu'au bout de la queue, laquelle est arrondie à son extrémilé : le haut des pieds est garni de plumes, mais seulement pardevant. Cet oiseau est remarquable par le blanc de sa tête. de son cou, de sa poitrine et de sa queue, qui tranche agréablement avec le brun rougeatre du reste du corps. L'on apperçoit quelques taches d'un brun foncé sur la poitrine, et les plumes de la têle et du cou ont leur côté brun. Les pennes de l'aile sont noires, marbrées de blanc et de roux sur leurs barbes extérieures. Une peau nue, dans laquelle sont implantés quelques poils noirs, couvre l'espace entre le bec et l'œil; sa couleur est jaunâtre, aussi bien que celle des pieds et de la membrane du bec; l'iris est d'un rouge brun, et le bec bleuâtre. La femelle a moins de noir sur son plumage, et la couleur blanche moins pure. Le jeune porte du gris cendré au lieu de blanc, et ce n'est qu'à la troisième année qu'il prend entièrement sa livrée.

Cet aigle a la voix forte et sonore; il pousse de grands cris en agitant fortement la tête et le cou, et il donne à sa voix diverses inflexions. Levaillant exprime le cri d'amour du vocifer par les syllabes ca-hou-cou-cou, prononcées lentement, la seconde dite quatre tons plus haut que la première, et les deux autres successivement d'un ton plus bas; mais cet oiseau fait entendre en tout temps des clameurs continuelles, dont il remplit les déserts de la partie méridionale de l'Afrique. Les Hollandais de la colonie du Cap de Bonne-Espérance lui ont donné les noms de grand pécheur de poisson et de pécheur de poisson blanc ; ces dénominations ont rapport à sa manière de vivre. C'est, en effet, un patient et habile preneur de poisson, sur lequel il fond avec une rapidité inexprimable. Il se nourrit aussi de gros lézards et de gazelles; mais il ne mange jamais d'oiseaux, dit Levaillant. Cette exception me paroît singulière dans un animal vorace, qui paroît s'accommoder de toute proie vivante.

De même que nos aigles, celui-ci place son aire à la cime des rochers ou des plus grands arbres. Ses œufs sont blancs, et plus gros, mais de la même forme que ceux de la poule d'Inde. Le voyageur à qui nous devons la connoissance de cette espèce criarde et sanguinaire, la représente comme un modèle d'amour, de fidélité et de tendresse conjugale; mais l'on conçoit difficilement que des affections qui tiennent à une douce sensibilité, puissent être le partage d'êtres animés qui ne subsistent que par l'exercice habituel de la férocité et

des massacres.

a On nous fit remarquer, raconte un ancien voyageur,

» quantité d'oiseaux en Nigritie, entr'autres, des aigles de » deux sortes, dont l'une vit de proie de terre, et l'autre de poisson. Nous appelons celle-ci nonette, parce qu'elle a le » plumage de couleur de l'habit d'une carmélite, avec son » scapulaire blanc. Leur vue surpasse en clarté celle de » l'homme ». (Relation de la Nigritie, par Gaby.) Buffon avoit pensé que l'aigle nonette devoit se rapporter au balbuzard. Levaillant retrouve son vocifer dans cet oiseau de Nigritie. L'une et l'autre conjecture ont le même degré de probabilité, et il faudroit d'autres éclaircissemens que ceux qui se trouvent dans la Relation de Gaby pour adopter l'une plutôt que l'autre. On seroit même étonné que Levaillant, k seul des ornithologistes qui se sente la capacité de frayer à la science une route nouvelle et sûre, et d'éviter les sentiers ténébreux tracés par des mains inhabiles et tant de fois rebattus, **e** soit détourné de la route qu'il s'est frayée, et qu'il parcount avec tant de succès, pour rebattre le sentier assurément trèsténébreux de Gaby, si l'on ne savoit qu'il fait son occupation la plus importante de verser à pleines mains la critique la plus aigre sun les ouvrages de Buffon et de tous ceux qui écrivent sur l'ornithologie, science qu'il regarde comme son domaine exclusif. (S.)

VOGÈLE, Vogelia, genre de plantes à fleurs monopétalées, de la pentandrie monogynie, qui paroît avoir pour caractère un calice de sept folioles en demi-cœur aigu, qui se réunissent par leur grand côté, ou mieux un calice à sept ailes; une corolle monopétale à cinq divisions obtuses, échancrées et munies d'un mucron; cinq étamines; un ovaire supérieur, surmonté d'un style à cinq stigmates.

Le fruit est probablement une capsule.

La plante qui forme le type de ce genre a les feuilles alternes, sessiles, en cœur, avec un mucron, et les fleurs disposées en épi terminal.

Gmelin a donné le même nom à un genre établi nº 23 de la Flore de la Caroline, de Walter, lequel a été appelé Tar-

TERELLE par Michaux. Voyez ce mot. (B.)

VOHANG-SHIRA, nom du vansire dans la langue de naturels de Madagascar. Voyez Vansire. (S.)

VOIE (vénerie), endroit par lequel va le gibier. (S.)

VOIE LACTÉE, lumière blanche, de forme irrégulière, et qui environne le ciel en forme de ceinture. C'est sa couleur qui lui a fait donner le nom de voie lactée.

Les observations faites à la faveur du télescope ont fait découvrir, dans la voie lactée, un si grand nombre de VOI

petites étoiles, qu'il est très-probable qu'elle n'est que la réunion de ces étoiles, qui nous paroissent assez rapprochées pour former une lumière continue. Diverses parties du ciel présentent aussi, à la faveur du télescope, de petites blancheurs qui paroissent être de la même nature que la voie lactée. Plusieurs d'entr'elles offrent également la réunion d'un grand nombre de petites étoiles; d'autres ne paroissent que comme une lumière blanche et continue : cette continuité a probablement pour cause la grande distance de ces blancheurs, qui confond la lumière des étoiles qui concourent à la former. (Lib.)

VOILE. C'est la VELLÈLE. Voyet ce mot. (B.)

VOILIER. On donne ce nom à l'argonaute, parce que la sèche qui l'habite vogue sur la surface des mers en faisant usage d'une membrane en forme de voile. Voyez au mot Argonaute. (B.)

VOILIER, nom donné par quelques navigateurs à l'Is-TIOPHORE PORTE-GLAIVE. Voyez ce mot. (B.)

VOIRANE, Vouarana, arbre à feuilles ailées avec impaire, à folioles alternes, ovales, terminées en pointe, entières, légèrement pétiolées, dont on ne connoît point les fleurs.

Ses fruits viennent en grappe à l'extrémité des rameaux. Ce sont des capsules à deux loges, qui s'ouvrent en deux valves, et contiennent deux graines semblables à des glands.

La voirane croît dans les forêts de la Guiane, et est figurée pl. 374 de l'ouvrage d'Aublet, sur les plantes de ce pays. (B.)

VOISIEU ou VOUSIEU, nom vulgaire du lérot en Bourgogne. Voyez Lérot. (S.)

VOIX ET CHANT. Quand on parcourt une campagne embellie de toutes les fleurs du printemps, ou chargée de tous les trésors de l'automne, si la voix de quelque quadrupède ou le chant d'un oiseau ne vient pas frapper notre oreille, la terre nous paroît attristée, et le cœur n'est pas attendri. Quelque parure éclatante que nous offre la terre, ce n'est qu'un vain appareil de magnificence pour les yeux, si l'oreille n'entend rien. Alors la nature nous semble morte, et son silence afflige l'ame; mais c'est le frémissement de la forêt, le murmure de la fontaine caillouteuse, ce sont les cris du quadrupède, les accens amoureux de l'oiseau, la strideur de la cigale, qui animent les campagnes. La vue a bien moins de rapport avec le moral que l'ouïe; par celle-ci, nous sympathisons avec tous les êtres vivans; nous

croyons apprendre les malheurs de Philomèle et les amoundu quadrupède sauvage; l'écho nous redit les soupirs da bocage, et l'aquilon des hivers gémit entre les branches desséchées des chênes. C'est donc le bruit, la voix ou le chant qui fait sortir le monde du silence de la mort; l'homme n'est point indifférent à l'harmonie de tous les êtres qui s'appellent, se parlent, se communiquent leurs affections, et qui confient aux échos antiques de nos forêts leurs plaisire et leurs douleurs. Du milieu de ces vastes campagnes sort une mélodie éternelle qui ravit l'ame; la voix de la terre s'élève au cœur humain, et le remplit de grandes pensées: la nature devient vivante; elle parle, elle s'entretient avec nous des sublimes concerts de tous les êtres créés.

Indépendamment des bruits que produisent les corps inanimés, et dont nous ne parlerons pas ici, on rencontre trois sortes de sons parmi les animaux vivans. La voix appartient à l'homme et aux animaux qui peuvent imiter son langage; le chant est l'apanage des oiseaux, et les cris sont particuliers aux mammifères (quadrupèdes vivipares et cétacés) et aux reptiles. Ces trois espèces de voix n'appartiennent qu'aux espèces pourvues de poumons, comme sont l'homme, les quadrupèdes vivipares, les cétacés, les oiseaus, les quadrupèdes ovipares et les serpens. Toutes les autres familles d'animaux étant privées de poumons, n'ont aucune voix à proprement parler ; ils rendent des sons ou des bruits avec divers organes, soit par le froissement, soit par l'expulsion brusque d'un fluide de quelque cavité, soit par quelque bourdonnement, murmure, ronflement ou grognement quelconque.

Ainsi, les poissons n'ont pas de voix; mais quelques espèces rendent, lorsqu'on les prend, un bruissement qui dépend de la vivacité avec laquelle ils font sortir l'eau de leurs ouïes ou branchies. Telle est l'espèce que Pline nomme caper (Hist. nat., l. x1, c. 5.); tel est le sifflement que Klein attribue aux anguilles, le grognement du scorpion marin et de quelques tétrodons. Aristote parle aussi d'une espèce de rontiement des poissons qu'il désigne sous les noms d'aper, lyra, chromis, erica et cuculus. A l'exception de quelques poulpes qui produisent une sorte de ronfiement, aucun mollusque ne rend des sons, c'est une classe entièrement muette. Mais un grand nombre d'insectes produisent des bruits de diverses manières: les uns bourdonnent en volant, comme les frélons, les abeilles, les hannetons et tous les scarabées; les autres froissent des membranes sèches qui

V O I 383

produisent la strideur qu'on observe dans les grillons et les cigales. (Casserius, tab. 21, fig. 2, Réaumur.) Quelquesuns, comme le carabe canonnier (carabus crepitans), lâchent une bordée d'explosions à l'approche de leurs ennemis. Chaque espèce d'insectes ailés bourdonne à sa manière, suivant la conformation de ses ailes et le frémissement qu'elles font éprouver à l'air. Le bourdonnement du cousin, par exemple, rend un son aigu qui obsède l'oreille et agace les dents comme le cri de la scie. Celui du taon déplaît autant à l'oreille du cheval que la piqûre de cet insecte. Le reste du

règne animal est condamné à un silence éternel.

La voix n'a été accordée qu'aux animaux les plus parfaits et les plus capables d'en faire usage pour s'entre-communiquer leurs affections. Les espèces imparfaites, comme les zoophytes, les vers, les mallusques, n'ont rien à se dire entr'elles, car elles sont pour la plupart hermaphrodites ou androgynes. Chaque individu est isolé; il est complet, il se suffit. Toutes ses affections convergent donc dans lui-même; il n'a rien à exprimer au-dehors : que lui serviroit un bruit on une voix? Au contraire, les animaux dont les sexes sont séparés, ont besoin de se rechercher, de se reconnoître, de s'entendre pour concourir à la reproduction : aussi la plupart rendent-ils des bruits ou donnent-ils de la voix. Je suis même persuadé que tous les individus mâles ou femelles de chaque espèce ont un moyen de s'entendre mutuellement, tandis que les animaux à deux sexes réunis dans le même individu, en manquent entièrement.

Et ce rapport de l'existence des sons ou des bruits chez les animaux, avec la séparation des sexes, est confirmé par les correspondances immédiates entre les organes de la poix

des animaux et ceux de leur génération.

Les animaux sans poumons ne rendent que des bruits; les animaux à poumons produisent des sons ou des voix, et tout animal qui fait quelque bruit ou son, doit avoir le sens de l'ouïe; car bien qu'on n'ait pas encore trouvé ce sens chez les insectes, quelle seroit l'utilité des bruits qu'ils produisent pour attirer leurs femelles ou faire fuir leurs ennemis, s'îls étoient sourds? Parmi les animaux à poumons, la perfection de l'oreille est en rapport avec celle de la voix, et nous voyons aussi que les hommes qui naissent sourds, demeurent muels par cette même raison.

On peut considérer la voix ou le son des animaux à poumons, comme produit par une sorte de jeu d'orgue. Le poumon est un soufflet; la trachée-artère un tuyau d'orgue, dont l'ouverture ou l'ame est le larynx ou la glotte. Les

animaux dont les poumons sont vastes, comme ceux des oiseaux, ont une woix plus forte que ceux qui les ont comprimés; aussi l'on chante ou l'on parle moins facilement lorsqu'on a beaucoup mangé. La force de la voix dépend beaucoup encore des cartilages de la trachée-artère; car les espèces chez lesquelles ce tuyau est composé d'anneaux entièrement cartilagineux et presque osseux, ont une pois très-haute et très-retentissante, comme dans le lion, le paon. les oiseaux d'eau, le geai, la linotte, &c. landis que la trachée-artère du hérisson, du casoar, de quelques reptiles. étant molle et presque membraneuse, les sons qui en sortent sont grêles et sourds. Le larynx est une fente bordée des ligamens thyréo-aryténoïdiens; il est placé à l'extrémité supérieure de la trachée-artère, vers l'os hyoïde. La grande mobilité des organes de la glotte dépend de la multitude des muscles du larynx, qui modifient la voix. En effet, si l'on coupe dans un animal les nerfs récurrens ou ceux de la paire vague qui se rendent à ces organes, on le rend muet.

Les anatomistes ont deux manières d'expliquer la formation de la voix dans le larynx. Dodart a prétendu, d'après Galien, que la voix devenoit plus ou moins grave, selon que la fente de la glotte se resserroit ou s'ouvroit davantage. Il la comparoit au jeu d'une flûte. Au contraire, Ferrein a pensé que les ligamens aryténoïdiens qui bordent la glotte, pouvoient se tendre plus ou moins, et éprouver, par la sortie de l'air, des vibrations analogues à celles des cordes de violon. Il paroît que ce dernier sentiment est le plus probable, parce que les faits s'y rapportent assez bien. Il se peut toutesois que l'autre opinion ne soit pas entièrement dépourvue de fondement, et que toutes deux concourent à la production des sons; car le butor, le taureau, le veau marin, dont les voix sont fortes et graves, ont aussi la glotte large, ouverte, tandis que dans le sifflement, l'ouverture se rétrécit, et nous serrons même les lèvres en sifflant : il en est de même de la glotte des oiseaux lorsqu'ils chantent.

La conformation des organes de la voix diffère dans les oiseaux et les quadrupèdes. Les premiers n'ont point d'épiglotte comme les seconds, et leur glotte est cartilagineus. (Cassérius, Org. voc., p. 97; Fabricius, Aquapend., l. 1, c. 2, p. 85.) Les oiseaux ont un autre larynx à la base de la trachée-artère, dans le lieu où elle se divise en deux branches. La trachée-artère qui surmonte ce larynx inférieur est plus ou moins longue, suivant les espèces d'oiseaux. Dans le

V O I 385

cygne sauvage, les hoccos, le genre des hérons, &c. elle se replie même sur la poitrine, indépendamment de la longueur du cou. Des espèces de canards ont en outre des renflemens dans leur trachée-artère. Ce sont des espèces de tambours cartilagineux, dans lesquels l'air résonne fortement. On trouve aussi une dilatation ou une cavité de l'os hyoïde chez les singes hurleurs, nommés alouattes; aussi leur voix est épouvantable. (Voy. ce que nous en disons à l'article Alouatte.) Cuvier, qui a fort bien décrit les organes vocaux des oiseaux,

les compare au cor.

La voix des quadrupèdes vivipares varie suivant les familles. Les orangs-outangs rendent des sons sourds et étouffés, parce qu'ils ont près de leur larynx un sac membraneux. dans lequel l'air s'engouffre et assourdit entièrement leur voix. (Camper, de Org. log. sim., &c. p. 17.) On a donc eu tort de prétendre que ces animaux étoient moins habiles que les perroquets. Si l'orang-outang ne parle pas, c'est que la nature l'a empêché par la conformation qu'elle a donnée à ses organes; elle n'a pas voulu que la parole le rapprochât de l'espèce humaine. Les autres singes jettent des cris, soit d'amour, soit de crainte, soit de douleur, &c.; ce sont, en quelque sorte, des sifflemens ou des sons aigres et précipités : d'autres ont une espèce de grognement. Les chauve-souris poussent de petits cris fort perçans; les ours hurlent ou grognent, les chats miaulent, les lions rugissent, ainsi que les tigres et les panthères; les chiens et les loups aboient ou jappent, les renards glapissent, les chacals et les hyènes hurlent la nuit dans les déserts de l'Afrique. Tous les rongeurs jettent de petits cris aigus, mais rarement; les ais ou paresseux exhalent leurs tristes plaintes sur un Ion lamentable; les cerfs et les rennes brament d'une voix moins grêle que les chevreuils et les daims. La voix des antilopes ou gazelles tient de celle des chèvres et du bêlement des brebis; le mugissement du taureau prend un accent plus rude et plus sauvage dans le buffle, le bison et l'aurochs; la vache de Tartarie à queue de cheval (bos grunniens Linn.) a une voix grognante. On connoît le hennissement du cheval, le braiment de l'ane et le grognement du cochon. Le rhinocéros a un cri analogue, de même que l'hippopotame; celui de l'éléphant est plus sourd et plus grave (en latin barritus): c'est une sorte de beuglement. Les veaux marins jettent un cri analogue. Pline assure que les dauphins, les marsouins (1. IX, c. 8.) hurlent avec violence; Anderson l'affirme aussi pour les baleines (Hist. d'Island., p. 198.), et Klein en dit autant du narwhal (versuch einer gesellschaft von

Dantzig, p. 113.). On sait, en effet, que tous les cétacés

ont des poumons et respirent de l'air.

Mais c'est sur-tout dans la belle et nombreuse classe des oiseaux qu'on trouve les chants les plus variés, les concerts les plus doux, et les accords les plus parfaits que puisse nous offrir la simple nature. Non-seulement les oiseaux embellissent de leur ramage les bosquets du printemps, mais même un grand nombre d'espèces contresont le langage de l'homme, et s'élèvent jusqu'auprès de lui par ce sublime attribut de la pensée. Personne n'ignore avec quelle facilité les perroquets copient la voix humaine. Leur langue épaine et ronde, leur bec voûté et concave, leur glotte flexible, leur intelligence, leur caractère familier, les rapprochent de notre espèce, autant qu'il peut être permis à la race des oiseaux de nous approcher, et l'éclat de leur plumage les rend encore plus dignes de nous. La pie, le geai, la corneille, le sansonnet, le merle, peuvent aussi produire des sons semblables à la voix humaine dans toutes les langues, mais sur-tout dans celles qui sont ou sifflantes, comme l'anglaise, ou douces, comme l'italienne, la malaye et les langues des peuplades nègres. Kirker a vu une alouette calandre qui récitoit fort hien des litanies en latin; Aldrovande assure qu'on peut apprendre à parler au rossignol. Léibnits, Bradley et Fritsch font mention d'un chien qu'un jeune Allemand avoit instruit à répéter quelques mots. On a cra même reconnoître quelques vestiges de la voix humaine dans l'autruche (Philos. trans., 1681.), le crocodile (Greaves, Travels Eg., p. 525.) et des poules; mais c'est aller trop loin. D'ailleurs, ce prétendu langage des oiseaux n'est qu'une copie de sons articulés sans intelligence; c'est une imitation du physique qui ne suppose aucun esprit, aucun discernement. Si l'on habitue un animal à faire tel geste en prononçant tel mot, ces deux impressions s'associeront dans sa tête sans prouver son esprit. On tombe souvent dans deux exces contraires lorsqu'on examine l'intelligence des animaux; les uns les rapprochent trop de l'homme, les autres les regardent comme des automates insensibles : le milieu entre ces opinions me paroît le sentiment le plus juste.

Outre les chants particuliers à chaque espèce d'oiseaux, les familles naturelles ont un mode général de chant. Par exemple, les perroquets parlent, les oiseaux de proie exhalent des cris lugubres, les gallinacés jettent des cris bruyans, les palmipèdes poussent des clameurs retentissantes, les oiseaux de rivage ont des clappemens plus ou moins sonores, les petits insectivores siffient d'une voix douce et argentine, les

graniveres ont un accent plus sonore, plus précipité; les oiseaux qui vivent de baies et de fruits sauvages (Picæ.) font éclater leurs chansons variées, dans lesquelles on observe de nombreux trilles ou coups de gosier. Mais s'il falloit examiner la voix de chacune de ces espèces, s'il nous falloit décrire les concerts nocturnes de Philomèle unis aux soupirs de la frésaie, si nous pouvions retracer les hymnes des Tyrtées des forêts, quelles lyres harmonieuses emprunterions - nous? Les échos de la roche solitaire répètent ces concerts; ils retentissent de la chanson matinale de l'alouette, de la joyeuse anbade du merle, de la voix imitatrice du moqueur de la Virginie, de l'étourneau, et de tous ces Orphées qui charment les beaux jours du printemps. Pour nons, assis sous un chêne antique, nous écoulerons avec recueillement l'harmonie ravissante qui s'élève chaque aurore du sein de la terre pour monter au trône éternel de Dieu. La triste acclamation du milan dans les airs, les gémissemens de la tendre tourterelle, les fredons du loriot sur le frêne, la plainte funèbre de l'oiseau nocturne, les conversations de l'hirondelle avec ses petits, la gaie chanson du roitelet, la voix éclatante et mélancolique du héron au sein des marais, le babil de la pie et du geai, les intonations du coucou, le cor bruyant des goëlands au milieu des mers irritées et la clangueur glapissante des plongeons, tout nous représente la nature animée; et si nous y joignons les hymnes de guerre, les cantiques d'amour, l'expression de la douleur, le bruit des combats, les plaintes des vaincus, les chants de triomphe mêlés aux grandes scènes de la nature, soit dans les plaines fertiles, sur les monts escarpés, dans les bois sombres, soit au sein des mers ou près des rives sablonneuses, tantôt dans les champs brûlans de la Torride, tantôt sur les rocs sauvages du Septentrion, quels spectacles! quelles harmonies! Tout s'unit, se rapproche; tout soupire et chante dans la nature animée, comme la voix inconnue dans l'étendue des dé-Berts (1).

Les reptiles ont aussi leur voix, qui est tantôt criarde, comme celle du lézard tockaie, ou sourde et soupirante, comme dans les tortues, grêle dans les lézards, bruyante dans le crocodile (Grew, Cosmol., p. 25.), sifflante dans les terpens, coassante dans les grenouilles, dont quelques es-

<sup>(1)</sup> Kircher dit: Hirundo fritinnit, Upupa pupizat, Turdus hehlizat, Perdix titibizat, Passer struthissat, Pica kittabizat, Anser gratitat, Sturnus pisitat, Regulus et Merops zinzibilant, Gallus cucurrtt, Coccux cucutit, &c.

peces beuglent même avec un fracas effroyable (Rana boans). à l'aide des sacs membraneux de leur gosier. (Camper, de

Voc. org., &c.)

Barrington assure que plusieurs espèces d'oiseaux apprennent de leurs parens à chanter, et que leurs phrases musicales diffèrent entr'elles dans différens pays. Buffon a prétendu aussi que si nos oiseaux étoient moins éclatans per le plumage que ceux des Tropiques, ils avoient en revanche

des accens bien plus mélodieux.

Chaque animal pourvu de poumons, a sa voix naturale pour exprimer ses affections. L'homme aussi a le cri de la nature (Maloet, Ergo Homini vox peculiaris.), indépendamment du langage. On a même trouvé une sorte de langue entre de enfans solitaires, sans le secours d'aucun maître. ( Voyes VIlentin, Dissert. epistol., IX, p. 165 et sq.; Salmuth, Obs., l. 2; Obs. Med., 56.) Les enfans délaissés et devenus satvages, n'ont pas de langage en propre, parce qu'ils sont seuls de leur espèce. S'ils se tiennent parmi les animaux, il imitent leurs cris, comme ce jeune sauvage d'Hanovre qui béloit de même que les brebis, ou ce Polonais qui grognet comme les ours, parmi lesquels il fut trouvé, et comme ca enfans qui, élevés seuls par ordre d'un roi de Lydie, cricient bêc ainsi que les chèvres qui les nourrissoient; suivant le rapport d'Hérodote, de Suidas et de Claudien. ( Eutrop., liv. 2.)

On a long-temps disputé sur le langage des bêtes : quelque philosophes ont admis son existence, d'autres l'ont nie; mais ils paroissent avoir envisagé cette question sous le même rapport que sous celui applicable à l'espèce humains L'homme seul peut communiquer avec ses semblables pur la parole articulée; les animaux n'ont entr'eux aucus parole articulée, mais seulement un langage d'action; 🕊 un perroquet, une pie et tout autre animal imitateur de la langue humaine, n'est point compris dans ce langage pur ses semblables. Le perroquet répète bien ce qu'on lui i dire, mais sans en connoître la valeur, sans savoir l'appliquer à propos, sans se douter qu'il renferme un sens. Il n'a point la raison et le jugement; il est à-peu-près comme un machine parlante; et s'il entendoit le sens de ce qu'il prononce, il pourroit nous communiquer ses idées, il treduiroit les nôtres en son idiôme, et les siennes dans notre

langue.

Mais il est évident, au contraire, que les bêtes ne compresnent point noire langage; cependant, elles nous entendest; elles devinent, non pas nos pensées, mais nos affections. De V O I 389

même elles ne se communiquent pas de pensées entre elles, mais bien leurs desirs, leurs besoins, leurs affections et les idées qui y sont essentiellement unies. Les animaux ont donc un langage, non articulé à la vérité, mais cependant très-expressif, très-compréhensible. L'homme qui ne peut parler a aussi son langage. Les muets de naissance peuvent se parler entr'eux par des signes qui ne sont pas convenus. La nature, c'est-à-dire les rapports nécessaires entre l'homme et ses besoins, lui donnent des gestes uniformes et invariables pour exprimer ses affections premières. Ainsi, dans la soif, tout le monde feroit le même signe, celui de boire, devant

des étrangers dont on ne connoît point la langue.

L'animal ne comprend de même que les gestes et les accens. Si nous disions à un chien des paroles menacantes du même ton que des paroles caressantes, il les prendroit pour ces dernières. Il ne fait donc aucune attention aux paroles, qui sont pour lui un idiôme inconnu, mais à l'accent qui les accompagne, au geste qui les précède ou les suit. Aussi l'animal examine beaucoup la pantomime des passions; il étudie l'homme physique, parce qu'il se rapproche de lui par ce seul côté : il ne peut atteindre à l'homme intellectuel. Il devine assez bien sur la figure de son maître les sentimens qui l'animent ; il comprend toujours son geste. C'est aussi par-là seulement que nous connoissons les bêtes : et la Genèse, qui dit que toute la terre n'avoit qu'une même lèvre au commencement du monde, veut faire entendre qu'il n'existoit alors que le seul langage d'action pour l'homme et pour les animaux.

Les voix des animaux sont donc plutôt le langage de leurs passions que l'expression de leur pensée. Ils se communiquent leurs idées par des gestes (le langage d'action), et témoignent leurs sentimens par des cris. Plus un animal est sensible, plus il donnera de voix; et les temps de la plus vive affection de la nature sont ceux des chants et des cris des animanx. Le quadrupède donne de la voix principalement dans la saison du rut : le loup hurle alors dans les ténèbres. le lion rugit, le fougueux taureau fait retentir les coteaux de ses longs mugissemens. L'époque de l'amour est aussi. pour les animaux, un temps de combats, de colère et de jalousie. C'est par ses cris que le mâle appelle sa femelle : c'est alors que ses organes vocaux entrent dans un état de vie et d'action. Ainsi, dans l'homme, la voix change à l'époque de la puberté, et lorsque la liqueur séminale commence à se sécréter dans les organes sexuels. Il y a une octave de différence entre le ton de voix d'un enfant et celui **3**40 du pubère, parce que les cordes vocales ou les ligamens arytenoïdiens de la glotte prennent le double de grosseur. Les eunuques, privés des l'enfance de leurs organes sexuels. conservent aussi une voix aiguë et claire comme les femmes; et en général, toutes les femelles des animaux ont la sois plus foible et plus aigue que les mâles, parce qu'elles n'ont pas, comme eux, une vraie liqueur séminale. On remarque aussi que les individus chez lesquels le ton est le plus fort et le plus grave, la semence est plus abondante et les organes de génération sont plus actifs. Ainsi, la voix grande et hauts est un signe de puissance en amour. Ne voyons-nous pas que chez les femmes qui passent l'age critique, et chez les vieillards, la voix se casse, tremble et s'affoiblit? C'est que les forces génératives se perdent. Les femmes publiques ont la voix ordinairement rauque, à cause de l'abus des plaisis de l'amour; et dans les maladies vénériennes qui atlaquent les parties sexuelles, les symptômes se portent aussi à la glotte et au larynx, et s'y manifestent par des excoriation, des chancres, &c.; tant est étroite la correspondance entre ces parties et les organes de génération. De même le bouf, le chapon, perdent, par la castration, l'accent fort du tonreau et du coq. Les anciens infibuloient leurs histrions dont ils vouloient conserver la voix; c'étoit un anneau qu'ils passoient dans leur prépuce pour les empêcher de jouir, car la iouissance châtre pour ainsi dire la voix. C'est pour cela que les animaux deviennent presque muets après le temps du rut; la voix semble leur avoir seulement été donnée pour exprimer leur amour. Cette vérité est bien évidente chez les oiseaux. Dans quels temps nos hocages sont-ils réjouis des accens de l'oiseau? C'est à l'époque de la ponte, au temps de l'amour, lorsque les feuilles des arbres commencent à poindre, et que tous les germes de vie cherchent à s'épanouir à la lumière. Alors les organes sexuels des oiseaux se gonflent; ils entrent dans un état d'activité; et à la même époque, on a vu le larynx des mâles prendre du développement, se grossir, se perfectionner. (Cela est remarquable dans le rossignol male. Voyez Englisch song birds, p. 85.) La plupart des oiseaux mâles ont même, pour le chant, des organes particuliers dont les femelles sont privées; ainsi la sarcelle male porte seule à ses bronches une sorte de labyrinthe qui rentle la voix de ce petit canard. (Albin, Hist. of birds, t. 1, no 100.) Dans les insectes même, tels que les cigales, les criquets, les males sont seuls pourvus des parties avec lesquelles ils font du bruit. On n'entend jamais coasser les grenouilles mâles qu'au temps du frai. L'amour et le chant VOI

furent toujours frères dans la nature, et celui-ci ne survit jamais au premier. Qui croiroit que le même rossignol, dont les concerts charmoient naguere nos vergers et nos champs, n'ait plus, après la ponte, qu'un vilain cri presque semblable au coassement sourd du crapaud? Aucune femelle d'oiseau n'a de chant comme le mâle; elles sont presque toutes muettes. parce que leurs organes vocaux sont moins développés que ceux des mâles : ceux-ci perdent leur voix avec leur amour. Les chants de la jeunesse, les ramages de l'oiseau, les clameurs du quadrupède, les sifflemens du reptile, tout respire l'amour, tout le représente; c'est l'ame qui s'exhale vers un être aimé; c'est l'expression du desir, le cri de la volupté. La nature porte ainsi toutes ses affections vers la propagation des êtres. De même, la tendresse de la mère pour ses petits se témoigne par ses cris d'inquiétude ; c'est une suite de l'amour reproductif. C'est toujours l'être qui recherche, qui donne le plus de voix; ainsi, la chatte exhale dans ses miaulemens douloureux l'excès de ses desirs. et contraint le mâle à la jouissance, tandis que les femelles des autres animaux sont muettes et pudiques, parce qu'elles

cèdent aux mâles plus qu'elles ne les recherchent.

Le premier qui inventa la musique, ce fut l'amour. Le plaisir que nous trouvons dans les consonnances harmoniques, vient de l'image de cette harmonie secrette de deux cœurs amoureux, car ce sentiment se confond avec le principe de tous les beaux arts; il allume le flambeau du génie, et se marie à toutes nos affections tendres et généreuses. La musique est l'expression du plaisir, et si elle peint la tristesse, c'est encore un sentiment doux et mélancolique dont l'attrait n'est pas moins délicieux pour les ames aimantes. La guerre est aussi dans l'amour, et ce même principe de concorde et d'amitié entre les sexes différens est encore la cause des jalousies et des inimitiés entre les sexes pareils. Quelles que soient donc les expressions des passions dans les animaux, toutes émanent primitivement de l'amour, qui donne la voix aux animaux et qui l'anime de ses accens. Si la musique a policé d'abord le genre humain, si la lyre d'Orphée amollissoit les tigres et attendrissoit les rochers, à qui doit-elle ces prodiges, si ce n'est à la plus douce affection qui paisse entrer dans le cœur de l'homme? Quelle fut la première fondatrice de la société humaine, si ce n'est cette impulsion si vive et si puissante qui rassembla les sexes en familles, qui attacha la mère à l'enfant suspendu a sa mamelle, et fixa le sauvage sous un toit protecteur entre les bras d'une épouse bien aimée? Alors naquirent les premières voix articulées; l'accent seul de l'amour pouvoit-il rendre toutes les nuances de nos sentimens? Les besoins de l'enfance. la communication des premières pensées, la multiplication des besoins firent inventer les premières loix du langage; on se servit de l'onomatopée; on prit dans un sens moral des objets physiques: les tropes sont encore la langue familière de toutes les peuplades sauvages. Il falloit peindre à l'esprit pour se faire comprendre; il falloit donc montrer aux yeux et agir sur les sens. Segnius irritant animos demissa per auren, quam quœ sunt oculis subjecta fidelibus, a dit Horace. On fit parler les corps; on donna une ame au chêne antique; le saule pleura près de la fontaine murmurante; la violette fut humble, et le cèdre orgueilleux; le rocher gémit de compassion aux accens de la douleur : alors la nature fut toute vivante, et la poésie devint le premier langage des hommes. C'est parmi les sauvages qu'il nous faut chercher maintenant la poésie et l'éloquence ; nos langues devenues claires, exactes, géométriques, n'admettent plus ces manières de parler vives et surprenantes; nous n'avons plus besoin de l'illusion des sens pour comprendre les pensées d'autrui; nous procédons par la froide analyse; nous parlons plus exactement, il est vrai, mais nous perdons du côté de la force de l'expression et de la peinture des objets. Nos langues sont pour l'esprit, celles des sauvages sont pour le cœur et les sens; nous raisonmons, ils sentent. Comme ils manquent de termes abstraits, ils sont forcés de prendre des expressions toutes corporelles ; ils transportent le physique dans le moral, ils prêtent leurs sentimens aux objets matériels. Plus un peuple est sauvage, plus il retient dans son langage des cris inarticulés, qui sont la langue primitive du genre humain ; elle est toute en figures , en métaphores, en métonymies, en allégories et autres tropes familiers aux hommes sauvages. C'est plutôt un chant qu'un discours suivi, car ce furent les passions qui firent parler les hommes avant que la raison fût née.

L'articulation des voix fut la suite des cris des passions. Les modifications de la glotte, du paiais et de la langue se distinguent en voyelles et en consonnes. Les premières sont l'essence de toute langue; c'est un même son nuancé: on en compte ordinairement cinq; mais il est évident qu'il en existe bien davantage; j'en trouve au moins douze, a, é, é, eu, i, y, oi, o, 6, au, ou, u, et il y a plusieurs autres diphthongues. Les consonnes varient aussi en nombre, suivant la nature des langues. Par exemple, les Chinois, les Japonais et les Mexicains n'ont pas d'r dans les leurs, et ne peuvent même pas la prononcer, de même que la plupart des nègres, à cause de l'inclinaison de leur palais et de leurs dents. Dans la langue

groënlandaise, le c, le d et l'f manquent; chez les Brasiliens, les consonnes f, l, z, s, r, sont inconnues. De même, nous n'avons en notre langue ni le th des Anglais, ni le ch guttural des Espagnols, ni le dh des Arabes et des Malabares, &c.

Parmi les consonnes, les unes sont fortes, comme p, c, k, t, f, ch, r, m, x, s; les autres sont douces, comme b, g, j, d, v, l, n, z. Les labiales sont les plus faciles à exprimer et les premières que les enfans prononcent; c'est pourquoi les mots papa, mama, baba, se trouvent dans presque toutes les langues, et ont même été appliqués aux premiers parens. Les gutturales se trouvent ur-tout dans les langues des pays du Nord, à cause du froid qui enrhume la voix et qui empêche la libre action des organes plus extérieurs; les labiales sont plus fréquentes au contraire dans les langues méridionales. Les explosives appartiennent aussi aux langues septentrionales; celles-ci sont en général surchargées de consonnes. de sorte qu'on peut à peine les prononcer. Il faut hurler pour parler exactement dans le Nord, comme on le voit dans les relations de ces pays, dont les noms même sont si barbares, qu'on s'écorche le gosier en les prononçant. Les langues du Midi sont si douces, si coulantes, si moelleuses, qu'elles ne sont presque composées que de voyelles et des consonnes les plus molles. Comparez l'italien avec l'allemand, le danois avec le malais, vous y reconnoîtrez les différences les plus énormes; les noms des lieux dans chaque contrée suffirent pour vous les montrer. C'est l'âpre nécessité qui dicta les premières voix aux hommes du Nord ; c'est le doux plaisir qui forma celles du Midi: elles se sentent de leur origine ; les unes sont l'expression de la colère et de la douleur, les autres marquent la volupté et l'amour. La musique suit ces mêmes différences; elle est bruyante et vive au Nord , lente et douce au midi, tempérée dans les pays intermédiaires. Le ton de la voix est âpre et enrhumé dans le Nord, il est clair et argentin dans le Midi. Les âges influent aussi sur les sons de la glotte; la voix devient plus grave et plus sourde à mesure qu'on avance en âge, parce que les ligamens de la glotte se relachent peu à peu, tandis que leur tension, dans la jeunesse, rend leur son clair et éclatant. Comme les cordes vocales sont plus grêles chez la femme que chez l'homme, sa voix est aussi moins grave d'une octave. Mais nous avons dit que la plupart de ces différences provencient aussi des parties sexuelles. Il en est d'autres qui dépendent du local; ainsi les habitans des contrées basses, humides, marécageuses ont une voix plus grave et plus sourde que ceux des lieux secs et élevés. Les mêmes variations observées chez les hommes, se remarquent

vers phénomènes : on entend des mugissemens souterrains, dont le bruit roulant ressemble aux explosions du tonnerre; la terre tremble par secousses redoublées, et l'on voit sortir de la vaste bouche du volcan une colonne de fumée épaisse et noire, semblable à une masse solide et qui s'élève jusqu'andessus des nues; elle est sans cesse sillonnée d'éclairs, elle porte le tonnerre dans son sein, et la foudre éclate autour d'elle.

Le sable noir et les cendres dont elle est composée, tombent comme une grêle, et couvrent la terre d'une couche épaisse. Une partie de ces cendres, élevée dans les airs à une hauteur immense, est quelquefois transportée à la distance de quarante lieues et plus. Voyez CENDRES VOLCANIQUES.

Après la sortie de ces matières pulvérulentes, commence l'éruption de la lave, qui, comme un fleuve de feu, sort tantôt par le cratère, qu'elle remplit en entier, et tantôt par une ouverture latérale qu'elle se fraie elle-même dans le flanc de la montagne. Elle coule, elle s'avance, et dans sa marche terrible elle renverse, brûle et détruit tout ce qui se trouve sur son passage. Des villes entières ont été dévorées par ces torrens destructeurs, dans l'espace de quelques instans.

Tel fut ce vaste courant de lave, sorti du sein de l'Etna, qui termina son cours en couvrant la ville de Catane, avant

de se précipiter dans la mer.

Tel fut encore celui qui sortit en 1794 des flancs du Vésuve, et qui consuma la ville de la Torré. De savans observateurs ont calculé que la lave qui formoit ce courant étoit au moins de six mille millions de pieds cubes; mais quelque énorme que soit cette masse, elle est peu de chose en compa-

raison des courans de l'Etna.

Les éruptions de matières pulvérulentes ou de masses détachées, sont quelquefois elles-mêmes d'un volume prodigieux. Une seule éruption de cette nature forma le Monte-Nuovo près de Naples, le 29 septembre 1538. Plusieurs témoins oculaires de ce phénomène ont écrit que cette montagne avoit alors une lieue de circonférence et près de mille pieds d'élévation. (Ferber, Lett. sur l'Ital., pag. 497.)

Une seule éruption forma, en 1669, au pied de l'Eina,

le Monte-Rosso plus considérable encore.

Une grande partie de la surface du globe a été couverte de volcans, qui se manifestoient à mesure que l'Océan, par sa diminution graduelle, mettoit à découvert les parties les plus élevées de la terre.

Ces volcans existoient déjà dans le sein des eaux, mais leurs phénomènes et leurs produits étoient différens de com

VOL

307

qu'ils offrirent quand ils se trouvèrent à découvert. Lorsqu'ils étoient ensevelis sous les flots, leurs émanations formoient les matières qui composent toutes les couches secondaires de la terre; mais, à mesure qu'ils commençoient à se trouver en communication prochaine avec l'atmosphère, ils prenoient peu à peu le caractère de volcans ignivomes.

Et lorsqu'ensuite ces mêmes volcans, après une longue série de siècles, étoient enfin abandonnés par l'Océan, ils

s'éteignoient fante d'aliment.

C'est un fait connu depuis long-temps, qu'il n'y a de volcans en activité que dans les îles ou sur les bords de la mer. On n'en voit pas un seul dans l'intérieur des continens, ou même à quelque distance un peu considérable des côtes.

Il arrive aussi quelquefois que, même au bord de la mer, ils s'éteignent, lorsque, par des circonstances qui tiennent à la structure des montagnes, les fluides, dont l'eau de la mer est le véhicule, cessent de trouver accès dans leur sein.

Le nombre des volcans actuellement brûlans s'élève à plusieurs centaines, il est plus grand sans doute qu'il n'a jamais été; et comme l'étendue des côtes de l'Océan ira toujours en augmentant à mesure que ses eaux diminueront, il est probable que le nombre des volcans augmentera dans la même proportion.

Quoique les volcans qui ont brûlé à la même époque n'aient jamais été peut-être aussi nombreux qu'aujourd'hui, néanmoins le nombre des volcans éteints surpasse de beaucoup celui des volcans en activité, par la raison que nous avons sous les yeux les restes de ceux qui ont brûlé, et qui se sont éteints à des époques fort éloignées les unes des autres.

Il est même très-probable qu'il en a existé un grand nombre dans les contrées qui ont été les premières abandonnées par l'Océan, telles que le haut plateau du milieu de l'Asie, où la faux du temps a fait disparoître jusqu'à leurs moindres vestiges.

Dans toute l'Asie boréale, je n'en ai trouvé que dans la partie la plus orientale, aux environs du fleuve Amour; et ils sont d'une si haute antiquité, qu'il n'est pas toujours facile de les reconnoître.

Bussion disoit qu'on pouvoit compter cent fois plus de volcans éteints que de volcans en activité; et si l'on en jugeoit d'après l'Italie, cette proposition n'auroit rien d'exagéré.

## VOLCANS ÉTEINTS.

Dans la Campanie seule, depuis Naples jusqu'à Cumes,

sur un espace de terrein de cinq lieues de long sur trois de large, Breislak a reconnu plus de soixante cratères, sans compter ceux des îles voisines, qui sont en grand nombre: quelques-uns sont plus considérables que celui du Vésuve; le cratère de Quarto surpasse même celui de l'Etna, son diamètre est de seize cents toises.

Celui sur lequel est bâtie la ville de Cumes, a vomi un torrent de lave de huit mille pieds de largeur, sur une épaisseur

movenne de quatre-vingt à cent pieds.

Če cratère est celui d'un volcan éteint depuis une antiquité très-reculée: la fondation de Cumes remonte à une époque antérieure d'environ 1200 ans à l'ère vulgaire; d'où Breislak conclut avec raison que l'embrasement de ce volcan avoit cessé plus de 3000 ans avant notre siècle, puisqu'il est évident que les Grecs n'auroient pas fondé cette ville sur la bouche d'un volcan brûlant. La même réflexion peut s'appliquer à beaucoup d'autres cratères, et notamment à ceux sur lesquels Rome est bâtie.

Toutes les autres parties de l'Italie, depuis le Véronèse, le Vicentin et le Padouan, jusqu'à l'extrémité de la Calabre, sont également couvertes de vestiges incontestables d'anciens

volcans.

La Sicile en présente un grand nombre, sans compter cette centaine de montagnes qui forment les premiers gradins de l'immense colosse de l'Etna, dont quelques-unes sont de la grandeur du Vésuve, et qui toutes jadis ont vomi du feu.

Le reste de l'Europe en offre dans presque tous les pays: nous avons en France ceux du Vivarais et du Velay, si bien décrits par Faujas de Saint-Fond: ceux d'Auvergne, que nous ont fait connoître Desmarets, Montlosier, Dolomien, Lacoste et plusieurs autres savans observateurs. En Languedoc, ils sont en grand nombre stoute la contrée en est remplie depuis le Cap d'Agde, qui est lui-même un volcan, jusqu'à cinq lieues au nord de cette côte.

La Provence en osfre de très-puissans au nord de Toulon, aux environs d'Ollioules, et ailleurs, dont quelques-uns ont

été décrits par Saussure.

Lamanon en a découvert un très-considérable dans les

Alpes du Dauphiné. Voyez VARICLITES DU DRAC.

Les bords du Rhin, sur la rive droite, dans le Brisgau, sur la gauche aux environs d'Andernach, d'Oberstein et ailleurs, offrent des chaînes entières de collines volcaniques. Le baron de Beroldingen pense que les mines de mercure du Palatinat sont dans des volcans éteints.

VOL

En Allemagne, la Hesse, la Lusace, le comté de Nassau, Fulde, la Thuringe, la Misnie, la Saxe, sont des pays volcanisés. La Bohême est en partie couverte de laves et de basaltes.

La plupart des montagnes de Hongrie sont volcaniques : celles même qui renferment ses plus riches mines; Breislak dit que la fameuse mine d'or de Nagyag est dans un cratère de volcan.

En Angleterre, plusieurs provinces, et notamment le Derbyshire, ont été volcanisées. Voyez TOAD-STONE.

L'Ecosse, sur-tout vers les côtes, offre de toutes parts des

montagnes et des terreins volcaniques.

L'Irlande est fameuse par ses basaltes, appelés Chaussée des Géans. Ce prodigieux amas de matières basaltiques se prolonge au nord dans les îles Hébrides, où ils forment la merveilleuse grotte de Fingal; et de là, dans les îles de Ferroë.

La Suède, la Norwége, ont aussi des laves et des basaltes,

qu'on a quelquefois pris pour des trapps.

Si nous jelons les yeux sur les contrées méridionales de l'Europe, nous y trouvons pareillement des traces non équivoques de l'action des feux souterrains.

Dolomieu a vu en Portugal des cratères sur les plus hautes montagnes, et de nombreuses coulées de basaltes et de laves qui jadis en sont sorties.

En Espagne, la soufrière de Conilla près de Cadix, est un ancien volcan; et Proust nous apprend que le savant naturaliste Garcia Fernandès vient de reconnoître que les environs de Burgos, capitale de la Castille-Vieille, sont entièrement volcanisés: il en a rapporté des laves, des pouzzolanes, des pierres-ponces, des olivines et autres produits volcaniques. Il y a sur-tont observé le fait le plus intéressant; c'est que la fameuse mine de sel-gemme de Poza, près de Burgos, se trouve au centre d'un immense cratère. (Journ. de Phys., frimaire an x1, pag. 457.) Et je suis bien persuadé que si des hommes éclairés et non prévenus dirigent leurs recherches vers cet objet, ils découvriront encore beaucoup d'anciens volcans dans cette grande et belle contrée.

Plusieurs îles de la Méditerranée, qui jouissent maintenant du repos, furent jadis agitées par les volcans; telles que l'île d'Elbe, la Sardaigne, les îles d'Ischia, de Procita; la plupart même des îles Eoliennes, car si trois de ces îles offrent encore des volcans en activité, les six autres ne présentent

plus que les produits de leurs anciens feux.

Presque toutes les îles de l'Archipel sont brûlées : Lemnos toit jadis regardée comme un des arsenaux de Vulcain.

En Asie, Volney nous apprend qu'une partie de la Syrie, et sur-tout la vallée du Jourdain, fut autrefois la proie des volcans.

Tournefort nous a fait connoître l'immense cratère du mont Ararat en Arménie, volcan depuis long temps éteint, puisqu'une tradition vulgaire y fait arrêter l'arche de Noé.

Comme l'intérieur de l'Asie n'a pas encore été visité par des géologues, on ignore s'il s'y trouve d'anciens volcans: un naturaliste anglais a néanmoins découvert du basalle dans les Indes. Et le réalgar qu'on apporte de ces contrées, est très-probablement un produit d'anciens volcans.

Quant à l'Asie boréale, j'ai déjà dit que je n'avois découvert des vestiges de volcans éteints que dans la Daourie, sur-

tout aux environs du fleuve Amour.

Après avoir traversé le lac Baïkal, j'ai commencé à voir des collines de laves à soixante verstes ou quinze lieues à l'est de la ville d'Oudinsk, près de la rivière Kourba, qui se jette dans l'Ouda.

Tout le pays qu'on trouve ensuite entre la Chilka et l'Argoune (qui forment le fleuve Amour), présente des traces de volcans.

Les mines du Gazimour sont dans le voisinage d'un cratère immense, dont le fond se trouve presque au niveau de la rivière: ce fond est horizontal, couvert de blocs de laves scorifiées; il résonne sous les pieds des chevaux, comme s'ils marchoient sur une voûte. Il s'élève de ce fond plusieurs petits monticules, qui sont eux-mêmes des cratères.

J'en ai vu d'autres beaucoup plus considérables, près de la rivière Kourba, sur des sommets de montagnes volcani-

ques, dont quelques-uns étoient convertis en lacs.

Je suis même porté à croire que la vaste enceinte qui renferme les gîtes des topazes et des émeraudes, au sommet de la montagne Odon-Tchélon, est un cratère. Voyez les articles GEMMES et TOPAZES.

De grandes coulées de laves descendent de ces cratères: les unes ont leurs alvéoles vides; les autres, qui sont parfatement semblables à celles d'Oberstein et de Deux-Ponts, sont remplies de calcédoines et autres pierres parasites de la même nature.

Plus au nord, on voit sur les rives de la Léna des montagnes toutes composées de basalte en colonnes; et le nom de Stolbovaia Réka (Rivière des Colonnes), que portent plu-

401

sieurs rivières de cette contrée, prouve assez qu'elles baignent

des chaussées basaltiques.

Sur les bords du golfe de Kamtchatka, près d'Okhotsk, est une colline appelée Marikan, toute composée de sables volcaniques, mêlés de globules vitreux, dont j'ai parlé dans les articles MARÉKANITE et VERRE DE VOLCAN.

La presqu'île de Kamtchatka, outre ses cinq volcans en activité, en a plusieurs qui, depuis long-temps, sont éteints. Il en est de même des îles Kourilles et des îles Aléoutes: les

volcans éteints s'y trouvent à côté des volcans brûlans.

En Afrique, tous les environs du Cap de Bonne-Espérance sont volcanisés: Sparmann dit que les montagnes où sont les bains chauds de Hottentot-Holland, sont composées de laves. Thunberg nous apprend qu'une partie de la montagne de la Table est formée de cendres volcaniques. Et, d'après la description que ces deux naturalistes donnent de la contrée en général, il est aisé d'y reconnoître un pays qui

fut jadis en proie à l'action des feux souterrains.

Les autres parties intérieures de l'Afrique sont trop peu connues des géologues, pour savoir s'il y a eu des volcans; mais il est probable que les basaltes en colonnes que les anciens tiroient d'Egypte, étoient des produits volcaniques. Descotils en a rapporté un sable ferrugineux mêlé de saphirs et d'hyacinthes, comme celui du Puy-en-Velay; et je crois qu'il provient d'un détritus de laves: ce qui me paroît surtout le prouver, c'est que ces gemmes sont en cristaux microscopiques, comme ceux qu'on observe dans d'autres laves.

Les îles voisines de l'Afrique offrent aussi des volcans éteints, comme l'île de France, Madagascar, Sainte-Hélène, Saint-Thomas, la plupart des îles du Cap-Vert et des Canaries.

En AMÉRIQUE, Lacondamine a reconnu plusieurs volcans éteints dans les Cordilières du Pérou; et certes, il ne les

a pas tous vus.

Fresnaye a parlé de quelques-uns de ceux qu'on trouve à Saint-Domingue; et l'on sait que toutes les Antilles en offrent

des vestiges multipliés.

Dans presque toutes les îles qui sont dans la vaste mer du Sud, entre l'Amérique et l'Asie, on trouve ou des volcans en activité, ou des traces de volcans éteints.

## VOLCANS EN ACTIVITÉ.

Volcans d'Europe.

Il existe en Europe un plus grand nombre de volcans brû-

lans qu'on ne le pense communément. Tout le monde connoît l'Etna, le Vésuve, et même l'Hécla en Islande; mais
outre ces trois volcans célèbres, on en compte encore plusieurs autres, notamment trois dans les îles Eoliennes au
nord de la Sicile; ces îles sont au nombre de neuf, qui toutes
out été volcanisées: six sont éteintes, mais trois brûlent encore; savoir: Vulcano, Vulcanello et Stromboli. Ce dernier
volcan est très-remarquable, en ce qu'il est dans une activité continuelle, et qu'il rejette des bouffées de lave de demiquart-d'heure en demi-quart-d'heure.

A l'entrée du golfe de Venise, dans l'Albanie, au sud de. Durazzo, est un volcan qui ruina cette ville en 1269. Mais il

est aujourd'hui peu formidable.

Plusieurs îles de l'Archipel donnent encore des signes manifestes d'embrasement souterrain, notamment celles de Milo et de Santorin. Près de cette dernière, il sortit de la mer, en 1575, une petite île formée par une éruption soumarine. Strabon dit également que, de son temps, on en avoit vu s'élever une de cinq cents pas de circonférence, comme si elle eût été tirée hors de l'eau par des machines.

L'une des contrées du globe où les phénomènes volcaniques se manifestent avec le plus de puissance, c'est l'Islande. Pennant, dans sa Description du nord du Globe, compte dans cette île jusqu'à dix-huit volcans, dont cinq ou six sont très-considérables; quelques-uns même sont plus formidables que l'Hécla, qui n'étoit mieux connu, que parce qu'il est voisin de Skahloi, capitale de l'île, et le seul endroit

fréquenté.

Je crois devoir compter parmi les volcans d'Europe ceux des îles Açores, quoiqu'elles en soient éloignées d'environ deux cents lieues; mais l'Europe est le continent qui en est de beaucoup le plus voisin : elles sont à la même latitude que Lisbonne; et il me paroît infiniment probable qu'elles sont une continuation des montagnes volcaniques du Portugal; comme les îles Kourilles sont une prolongation des montagnes volcaniques du Kamtchatka; et les îles Aléoutes une continuation des montagnes volcaniques de la pointe Alyaska, dans la partie nord-ouest du continent américain.

On compte dans les Açores trois volcans principaux : dans les îles de Fayal, Saint-Miguel et Pico : ce dernier passe pour être aussi considérable que celui de Ténériffe, et, par consé-

quent, plus élevé que l'Étna.

## Volcans d'Asie.

Dans tout le continent de l'Asie, on ne counoît qu'un assez petit nombre de volcans en activité. L'Asie mineure en offre un seul dans la Lycie, au bord de la Méditerranée, près de Goranto. C'est la montagne que les anciens appeloient la Chimère, et dont Virgile a dit: flammisque armata Chimæra. Ce volcan paroît n'avoir jamais eu d'éruption de matières solides; il ne vomit que des flammes et de la fumée.

Les voyageurs placent quelques volcans en Perse; mais il paroît qu'ils ont donné pour tels de simples exhalaisons inflammables, comme celles de Pietra mala dans l'Apennin, celles de Bakou sur le bord nord-ouest de la mer Caspienne, &c. Celui dont l'existence paroît le mieux constatée, est le Cophante, à l'extrémité sud-est de cette mer. On parle encore de deux autres, l'un à l'entrée de la mer Rouge, et l'autre à l'entrée du golfe Persique.

De-là jusqu'au Kamtchatka, l'on n'en connoît aucun; mais dans cette presqu'île, on en compte cinq vers sa partie méridionale; savoir : l'Avatcha, qui est le plus voisin du port, le Tolbatchinsk, le Klioutchefskoï, le Chévéliché et l'Opalskoï. Les trois premiers sont en pleine activité : le Klioutchefskoï, qu'on nomme aussi Kamtchatskoï, a eu deux crises violentes à fort peu de distance l'uue de l'autre : l'une commença le 20 novembre 1789, et dura trois jours : la seconde, le 15 février 1790, et dura jusqu'au 21. Il y avoit chaque jour deux ou trois fortes secousses de tremblement de terre. Les deux autres volcans n'ont plus qu'une action assez foible. Plusieurs sont complètement éteinis; et il paroît, par la forme du port, qu'il est lui-même le cratère d'un immense volcan : c'est le port le plus vaste et le plus sûr que l'on connoisse.

Les îles Kourlles, qui sont un prolongement de la chaîne de montagnes de Kamtchatka, qui va se rattacher aux îles du Japon, ont chacune un volcan; l'on en compte dix ou donze.

Les îles du Japon, d'après Koempser, en ont dix-huit, et Lapérouse en a découvert deux de plus.

Il en a reconnu neuf dans les ILES MARIANNES.

Les îles qui composent l'archipel des Philippines, dont le nombre est, dit-on, de plus de mille, ont quantité de volcans; on en connoît trois considérables dans la seule île de Luçon. 404

L'archipel des Moluques a pareillement de nombreux volcans: on en connoît de très-considérables à Ternate, à Flores, à Banda, et dans beaucoup d'autres îles de ces parages; de même que sur les côtes de la Nouvelle-Guinée et de la Nouvelle-Bretagne.

On voit à SUMATRA quatre volcans gigantesques : celui qu'on nomme Ophir, mesuré par l'astronome Nairne en 1769, a treize mille huit cent quarante-deux pieds d'élévation : il surpasse par conséquent de trois mille cinq cent soixante-quatre pieds la hauteur de l'Etna. Les trois autres égalent pour le moins ce dernier.

L'île de Java a plusieurs volcans très-considérables.

Les navigateurs modernes en ont reconnu dans la plupart des îles qui sont entre les tropiques, depuis l'Asie jusqu'aux côtes occidentales de l'Amérique; et Labillardière, en parlant des volcans qu'on trouve dans les tles des Amis, a bien raison d'ajouter que, probablement, on en découvrira d'autres dans la multitude infinie d'îles qui s'élèvent du sein de cette vaste mer.

# Volcans d'Afrique.

Tout le continent de l'Afrique n'offre pas un seul volean en activité; mais on en voit plusieurs dans les îles qui l'environnent.

Les sept îles Canaries sont volcanisées, et plusieurs ont encore des volcans brûlans. Celui qu'on nomme le Pic de Ténérisse, est un des plus considérables que l'on connoisse. Il a dix-neuf cent quatre toises d'élévation. (C'est deux cents toises de plus que l'Etna, et trois fois au moins la hauteur totale du Vésuve, qui n'est que d'environ six cents toises.)

Ce volcan eut une éruption terrible le 5 mai 1706, qui détruisit la ville et le port de Guarachico. Une autre non moins

violente a eu lieu le q juin 1798.

Les tles du Cap-Vert sont également toutes volcanisées, et il reste un volcan en activité dans celle qui a été nommée,

pour cette raison, del Fuego, l'île du Feu.

L'île de Bourbon a un puissant volcan, dont les produits sont intéressans pour les naturalistes, par leur variété. Il vomit, entr'autres, des filamens vitreux fort singuliers. Voyes VERRE DE VOLCAN.

Bory de Saint-Vincent, à qui nous devons une savante description des îles Canaries, va mettre au jour celle de l'île de Bourbon, qui contient beaucoup de faits très-curieux.

## Volcans d' Amérique.

C'est un fait géologique très-remarquable, que toute la côte orientale de l'Amérique, sur une étendue d'environ deux mille lieues, n'ait que deux volcans assez médiocres (sur le golfe du Mexique); tandis que ses côtes occidentales en offrent une multitude effroyable, et qui sont les plus puissans de la terre.

La raison de cette différence est simple; c'est que toutes les côtes orientales sont basses, et formées, soit par les atterrissemens d'une foule de grandes rivières, soit par ceux que le courant général de l'Océan, de l'est à l'ouest, ne cesse d'y porter. Or, sans montagnes maritimes, point de volcans.

Les côtes occidentales, au contraire, sont par-tout hérissées de montagnes qui sont les plus hautes du globe, et dont la base immense se prolonge bien avant sons l'Océan; aussi voit-on sur ces côtes une suite de volcans non interrompue. C'est par la même raison qu'on en voit deux sur le golfe du Mexique, qui, par sa position oblique relativement au courant général de la mer, a été échancré jusqu'à la base de ses montagnes.

Quant aux îles Antilles, elles sont toutes volcanisées, comme cela est ordinaire aux îles montueuses; et il y a encore actuellement plusieurs volcans brûlans, notamment à la Guadeloupe, à la Dominique, à Saint-Vincent, à Newis et à Saint-Christophe; mais ils ne jettent plus que de la fumée et quelques flammes, sans aucune éruption de matières solides.

Quand les navigateurs doublent la pointe méridionale de l'Amérique pour aller reconnoître ses côtes occidentales, ils trouvent d'abord deux immenses volcans dans la Terre de Feu; et de-là, tout est volcanisé jusqu'au tropique du cancer dans une étendue de près de deux mille lieues.

On compte au Chili seize volcans principaux, mais le Pérou sur-tout est horriblement tourmenté par leurs terribles phénomènes. Cavanilles nous apprend que, dans la seule province de Quito, on compte seize à dix-sept volcans des plus considérables, qui causèrent des ravages affreux en 1797. Dès le mois de février, l'on éprouva de fortes secousses de tremblemens de terre, qui se prolongèrent jusqu'au 5 d'avril, où, tout-à-coup, à sept heures du matin, elles furent d'une telle violence, qu'elles renversèrent villes et villages, dans une élendue de quarante lieues du sud au nord, sur vingt de l'ouest à l'est.

Mais que cette antiquité, qu'atteste le témoignage des hommes, est peu de chose, comparée à celle que présentent les annales de la nature gravées sur les flancs même de la montagne! Dolomieu y a vu, parmi des produits volcaniques, des bancs de coquillages marins à plus de deux mille quatre cents pieds au-dessus du niveau actuel de la mer: que de siècles il a fallu pour que ses eaux aient éprouvé cette diminution de quatre cents toises!

Il ajoute que le basalte en colonne forme une ceinture tout autour de l'Etna, à la hauteur de deux ou trois cents toises, et il disoit avec raison que le basalte ne se forme que

dans les eaux.

Je pense que ceux-ci ont été produits par les volcans qui sont sur la base de l'Etna, lorsqu'ils étoient encore soumarins.

Le P. Kircher a donné la série chronologique des prin-

cipaux embrasemens de l'Etna.

1º. Depuis la 2º jusqu'à la 88º olympiade (de 772 jusqu'à 428 avant J. C.), lorsque les Grecs étoient maîtres de la Sicile, il y eut trois embrasemens.

2°. Sous les consuls de Rome, il y en eut quatre.

3°. Il y en eut un très-grand vers le temps de la mort de Jules-César.

4°. Sous Caligula, l'an 49.

5°. Sous Domitien, l'an 151, vers le temps du martyre de sainte Agathe : de-là vient l'influence qu'on lui attribue sur les éruptions de ce volcan.

6°. L'an 812, à l'époque où Charlemagne se trouvoit en

Sicile.

7°. En 1160 commença un embrasement qui dura neuf

ans, par intervalles.

8°. En 1284. — 9°. En 1339. — 10°. En 1408. — 11°. de 1444 à 1447, plusieurs éruptions. — 12°. En 1556. — 15°. En 1633, il y eut un embrasement violent qui dura trois ans. — 14°. En 1651.

L'un des plus terribles embrasemens qu'ait éprouvé l'Etna est celui de 1669, décrit par Borelli. Les vestiges qu'il a laissés sont remarquables: la terre s'ouvrit sur la base de la montagne, et il en sortit un vaste torrent de lave qui coula l'espace de quatre à cinq lieues jusqu'à la mer, où il forma une espèce de promontoire auprès de Catane.

A ce fleuve de lave succéda l'éruption la plus extraordinaire de sable noirâtre et de scories, qui dura sans interruption l'espace de trois mois, et forma, par l'accumulation de ces matières incohérentes, une montagne considérable, à laquelle on a donné le nom de Monte-Rosso. Entre toutes les montagnes qui couvrent la base de l'Etna, c'est la seule dont l'histoire soit connue.

La plupart des éruptions de l'Etna se sont faites sur ses flancs. Le nombre de celles qui sont sorties du cratère est peu considérable: celles des temps anciens sont peu connues. Dans les temps modernes, les historiens de l'Etna font mention de celles de 1688, 1727, 1732, 1735, 1747, 1755, et enfin celle du mois de juillet 1787, qui a été décrite par le chevalier Dom Joseph Gioenni, qui étoit à portée de l'observer de près, puisqu'il habitoit alors une maison de campagne dans la moyenne région de l'Etna.

La lave, en débordant par-dessus l'orle ou les lèvres du cratère, formoit une nappe de feu de quatre cents toises de large. Ce courant descendit jusqu'auprès de Bronte, à dix milles (ou plus de trois lieues) de distance du cratère. Gioenni a calculé que la masse de lave rejetée dans cette éruption surpassoit six mille millions de pieds cubes.

La lave recommença à couler dans le mois d'août, et Spallanzani, qui visita ce volcan dans le mois de septembre de l'année suivante 1788, parle encore d'un autre courant

du mois d'octobre 1787; et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'après onze mois, cette lave étoit encore brûlante et même rouge dans son intérieur, ainsi qu'on l'appercevoit par les fissures.

Parvenu sur le bord du cratère, qui se trouvoit alors complètement vide, Spallanzani mesura des yeux son étenue: sa circonférence lui parut être d'un mille et demi ou mille deux cents toises; sa forme étoit ovale, et son grand d'amètre de l'est à l'ouest; ses bords sont crénelés; ses parois ont la forme d'un entonnoir, et se terminent en pointe au fond du cratère, dont la profondeur étoit d'un sixième de mille (environ cent trente toises); mais cette profondeur varie à chaque éruption.

### LE VÉSUVE.

Quoique ce volcan soit bien inférieur à l'Etna quant à sa la sant aux yeux de l'observateur.

Il est au bord de la mer, au fond du golfe de Naples, à leux lieues à l'est de cette ville, à quatre-vingts lieues au

Tout le Vésuve est composé de matières volcaniques, nsi qu'on peut le voir dans les escarpemens du mont

Somma, qui faisoit jadis partie du cratère. On voit même, dans l'ouverture que l'éruption de 1776 a faite dans le cône actuel, quelques-uns des courans de lave qui forment la

charpente de la montagne.

La hauteur du Vésuve est sujette à éprouver quelque changement à chaque éruption : en 1749, l'abbé Nollet la trouva de trois mille cent vingt pieds au-dessus de la mer; en 1772, Saussure reconnut qu'elle étoit de trois mille six cent cinquante-neuf, et c'est à-peu-près la même qu'on lui trouve encore aujourd'hui.

La circonférence du cratère, suivant Spallanzani, n'a

jamais plus d'un demi-mille (ou quatre cents toises).

A l'égard de sa profondeur, elle varie au point de devenir presque nulle. Le fond, a lieu de se terminer en pointe comme un entonnoir, s'élève peu à peu presque jusqu'au bord même du cratère. En 1755, on y voyoit une plate-forme qui n'étoit que d'environ vingt pieds plus basse que le bord, et au milieu de cette plate-forme s'élevoit un monticule conique d'environ quatre-vingts pieds, à la cime duquel étoit un petit cratère qui servoit de cheminée au volcan.

La circonférence du Vésuve à sa base, si l'on n'y comprend pas les montagnes voisines, n'est que d'environ trois lieues.

Les plus anciennes éruptions du Vésuve se perdent dans la nuit des temps, comme celles de l'Etna. Il paroît qu'avant l'ère chrétienne, il avoit été long-temps dans le repos; mais l'on conservoit la mémoire de ses anciens embrasemens, car Vitruve, Strabon, Diodore de Sicile et autres auteurs, parlent du Vésuve comme ayant jeté des flammes de temps immémorial.

On regarde communément comme la plus ancienne de ses éruptions connues, celle qui arriva l'an 79 de l'ère chrétienne, la première année du règne de Titus, celle qui fut la cause (occasionnelle) de la mort de Pline le naturaliste, et qui ensevelit *Herculanum* sous un déluge de cendres.

Mais il semble qu'on ait confondu deux époques où le même malheur étoit arrivé à cette ville. Dion Cassius, qui étoit consul de Rome en 229, parle, dans son Histoire Romaine, d'une éruption du Vésuve arrivée sous le consulst de Memmius Régulus et de Virgilius Rufus (l'an 63 de J. C.) Il dit que dans cette éruption, les villes d'Herculanus et de Pompéia furent renversées par un tremblement de terre, et en même temps ensevelies sous des torreus de

cendres, dans le temps même où le peuple de Pompéïa se trouvoit rassemblé au théâtre. Prætereaque cinis duas urbes integras, Herculaneum et Pompeïos, populo ejus sedente

in theatro, penitus obruit. (Pag. 756, édit. 1606.)

Sénèque (qui mourut en 65) semble aussi rappeler cet événement, lorsqu'en réfutant ceux qui prétendent que les rivages de la mer ne sont pas exposés aux tremblemens de terre, il dit que rien ne prouve mieux le contraire que le triste exemple d'Herculanum et de Pompéïa: Falsa hæcesse, Pompeii et Herculaneum sensere. (Nat. quæst., lib. v1, cap. 26.)

Le poète Silius Italicus, qui étoit consul de Rome l'an 68, semble également avoir en vue cette éruption de 63, lorsqu'il peint avec tant d'énergie les ravages causés par le Vé-

suve (lib. x11, v. 152, et lib. 17, v. 592.)

# Notice des Eruptions du Vésuve depuis l'ère vulgaire.

| L'an        | 63?   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1698. |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 24 août     | 79.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1701. |
|             | 203.  | The state of the s | 1754. |
|             | 472.  | 15 mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1737. |
|             | 512.  | 25 octobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1751. |
|             | 685.  | 2 décembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1754. |
|             | 993.  | 6 mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1754. |
|             | 1057. | 23 décembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1760. |
|             | 1040. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1765. |
|             | 1158. | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1766. |
|             | 1139. | 19 octobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1767. |
|             | 1506. | mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1771. |
|             | 1500. | 1er février                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1776. |
| 16 décembre | 1631. | 29 juillet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1779. |
|             | 1660. | octobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1784. |
|             | 1682. | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1794. |
|             | 1694. | 21 janvier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1799- |

Les premiers embrasemens connus du Vésuve ne produisirent que des flammes, des cendres et des scories incohérentes; ce fut dans l'éruption de l'année 1037 qu'il en sortit de la lave pour la première fois, et c'est sur ce courant de lave qu'est bâti le château royal de Portici.

Dans les éruptions postérieures, il y a toujours eu des courans de laves, qui sont quelquefois sortis du cratère; mais plus souvent ils se sont fait jour à travers les flancs de

la montagne.

412

Parmi ces différentes éruptions, les plus considérables ont été celles de 1631, 1737, 1751, 1760, 1767, 1771 et

1794.

L'éruption du mois de décembre 1631 fut la plus terrible qu'on eût éprouvée; elle dura jusqu'au 25 février de l'année suivante, et détruisit la plupart des bourgs et des villages de la côte voisine, soit par les courans de lave, soit par les tremblemens de terre, qui furent presque continuels.

L'éruption de 1737 fut très-considérable; le torrent de lave qu'elle a produit a près de mille huit cents toises de longueur. Le Vésuve, depuis 1701 jusqu'à cette époque,

avoit presque toujours été en activité.

L'éruption de 1779 est fameuse par les phénomènes singuliers qu'elle a présentés, et sur-tout par cette prodigieuse gerbe de feu de deux cents toises d'élévation qui sortit du cratère, et qui fut suivie de divers autres grands effets que de célèbres artistes dessinèrent d'après nature, et dont les gravures sont assez connues. Lalande a donné la description de cet embrasement dans son Voyage en Italie; elle peut tenir lieu de toutes les peintures.

L'éruption de 1794 n'est malheureusement que trop fameuse par la destruction de la ville de la Torré. Elle a été très-bien décrite par Sénebier. (Voyage de Spallanzani, t. IV, p. 5.) Breislak, qui en a donné aussi une savante description, estime que la lave vomie alors par le Vésuve formoit une masse de dix-huit cent mille toises cubes; le courant avoit deux mille toises de longueur, sept cents pieds de largeur, et vingt-cinq à trente pieds d'épaisseur.

Depuis cette époque, le Vésuve fut tranquille jusqu'au 21 janvier 1799, où il se fit une petite éruption, qui ne fut remarquable que par la circonstance où elle arriva; ce fut dans l'instant même où l'armée française faisoit son estrée à Naples, et l'on regarda ce phénomène comme un témoi-

gnage de la satisfaction de saint Janvier.

#### Volcans vaseux ou Salses.

Les phénomènes volcaniques ne se présentent pas toujours avec l'appareil formidable des torrens de feu; la nature, qui sait si bien modifier ses opérations, nous offre quelquesois des éruptions de volcans sous la forme de simples émanations d'une matière terreuse délayée d'eau. Mais les symptômes qui accompagnent ces sortes d'éruptions prouvent clairement, aux yeux de tous les observateurs, qu'elles sont produites par la même cause qui opère les plus terribles embrasemens.

On connoît beaucoup de volcans qui vomissent du feu; on connoît un plus grand nombre d'endroits d'où il sort de terre continuellement des gaz qui s'enflamment à l'air; mais ce n'est que dans très-peu de localités que se rencontrent les volcans vaseux.

Dolomieu les a nommés volcans d'air, parce qu'ils exhalent beaucoup de gaz aériformes; mais comme la vase qu'ils rejettent est, à mes yeux, leur produit immédiat, j'ai cru que le nom de volcans vaseux leur convenoit mieux que tout autre.

Ce fut le 18 septembre 1781 que Dolomien, allant d'Arragona à Girgenti (ou Agrigente), sur la côte méridionale de la Sicile, vit à Macalouba, pour la première fois, un phénomène de cette nature.

En 1790, Spallanzani en observa de semblables dans plusieurs cantons du Modénois, où ils sont connus sous le

nom de salses.

Pallas, en 1794, vit la même chose en Crimée.

Dans la description que Dolomieu donne du phénomène de Macalouba, il en offre d'abord une idée générale. « Si la dénomination de volcan, dit-il, n'appartenoit pas exclusivement aux montagnes qui vomissent du feu,..., j'appliquerois ce nom au phénomène singulier que j'ai observé en Sicile, entre Arragona et Girgenti: je dirois que j'ai vu un volcan d'air, dont les effets ressemblent à ceux qui ont le feu pour agent principal; je dirois que cette nouvelle espèce de volcan a, comme les autres, ses instans de calme et ses momens de grand travail et de grande fermentation; qu'elle produit des tremblemens de terre, des tonnerres souterrains, des secousses violentes, et enfin des explosions qui élèvent à plus de trois cents pieds les matières qu'elles projettent ». (Voyage aux îles de Lipari, pag. 152.)

Dolomieu passe ensuite au détail des circonstances locales,

dont voici les plus importantes:

« Le sol du pays est calcaire; il est recouvert de montagnes et de monticules d'argile, dont quelques-unes ont un noyau gypseux. Après une heure de marche, je trouvai, dit-il, le lieu qui m'étoit désigné. J'y vis une montagne d'argile à sommet applati, dont la base n'annonçoit rien de particulier; mais, sur la plaine qui la termine, j'observai le plus singulier phénomène que la nature m'eût encore présenté.

» Cette montagne, à base circulaire, représente imparfaitement un cône tronqué; elle peut avoir cent cinquante pieds d'élévation : elle est terminée par une plaine un peu convexe, qui a un demi-mille (ou quatre cents toises) de

::: -<u>s</u> ..... ::.3 1 . . . -٠, d قنيل عائيا الماء الماء 1: itt i met.e; la impir. ce **]**c. ... ·1 ٤١ ç ۲ **(**:. ¢: ξ, - - T-0 4-¢: te :: 1: 1: ľ .2 1 3. . .. les mines de se Jongs our des de Lapace,

pag. 153 à 168.) Cette dernière observation n'est nullement

indifférente, ainsi qu'on le verra ci-après.

L'existence du volcan vaseux de Macalouba remonte à des temps fort reculés. Strabon et Solin en parlent; le passage de Solin est remarquable : « La campagne d'Agrigente, » dit-il, vomit des torrens de limon, et comme l'eau des » sources alimente sans cesse les ruisseaux, de même ici le » sol inépuisable tire perpétuellement de son sein une ma-» tière terreuse qui ne tarit jamais ».

Ager Agrigentinus eructat limosas scaturigines; et, ut venæ fontium sufficiunt rivis subministrandis, ita, in hac Siciliæ parte, solo nunquam deficiente, æternâ rejectione,

terram terra evomit.

Il faut remarquer que les montagnes d'argile qui, suivant l'observation de Dolomieu, couvrent toute cette contrée, sont le produit de ces éternelles éjections dont parle Solin, et à moins de se refuser à l'évidence, il est impossible de ne pas voir que cette incalculable quantité de matière est formée par une opération chimique de la nature, de même que les laves, ainsi que je l'exposerai tout-à-l'heure.

Les salses du Modénois décrites par Spallanzani, et ainsi nommées à cause de la quantité de sel marin qu'elles contiennent, présentent les mêmes circonstances locales et les mêmes phénomènes que Macalouba; et, pour éviter les répétitions, je me contenterai de rappeler l'idée générale

qu'il en donne dans son introduction.

« Dans les collines de Modène et de Reggio, dit-il, on voit certains lieux appelés salses; ils représentent les volcans en miniature; on y observe un cône tronqué extérieur, formant intérieurement un entonnoir renversé. Les matières terreuses, agitées et quelquefois lancées en haut, se versent plus souvent sur les côtés, et forment de petits courans, comme les volcans. Ces cônes s'ouvrent; ils donnent naissance à plusieurs bouches, et, comme les volcans, ils sont en furie, ils détonnent, produisent de petits tremblemens de terre, et s'abandonnent aussi quelquefois au repos ».

Dans la description détaillée qu'il donne des salses, il observe qu'elles abondent en set marin, en pétrole et en gaz hydrogène (tout comme à Macalouba). Il rapporte la description faite par Frassoni en 1560; des éruptions d'une de ces salses, où il y eut des tremblemens de terre; il sortit du gouffre une flamme qui s'éleva à une hauteur prodigieuse, et la bone qu'il vomit étoit mêlée d'une grande

quantité de bitume.

Pallas, en décrivant un phénomène tont semblable à ceux

de Modène et de Macalouba, que présentent la presqu'ile de Kertche et l'île de Taman, dans la partie orientale de la Crimée, commence par dire qu'on avoit d'abord pris ce phénomene pour un volcan.

Cette presqu'île et cette île avoient, dit-il, depuis longtemps, en plusieurs endroits, des sources abondantes de pétrole, et des gouffres qui regorgent d'un limon salé et mèlé de beaucoup de gaz élastiques. Il y a trois de ces gouffres dans la presqu'île de Kertche, et sept à huit dans l'île de Taman, un sur-tout qui est sur le flanc d'une grande colline. Outre ce gouffre, ajoute-t-il, le haut de la même colline offre trois mornes considérables, qui sont évidemment formés par la vase vomie de trois pareils gouffres jadis ouverts. Ils ont à leur pied de petits lacs d'eau salée qui sent le pétrole. Des personnes établies à Kénikoul depuis quinze à vingt ans, se rappellent une explosion arrivée sur celle colline, accompagnée de feu et des mêmes phénomènes qu'on a remarqués dans l'éruption de 1794; et selon la tradition des Tatars, tous les gouffres ou sources de vase se sont annoncés par des explosions de feu et de fumée.

L'endroit où le nouveau gouffre s'est ouvert est sur le hant de la colline. « L'explosion , dit Pallas , s'est faite à cet » endroit avec un fraças semblable à celui du tonnerre, et » avec l'apparition d'une gerbe de feu qui n'a duré qu'en-» viron trente minutes, accompagnée d'une fumée épaisse. » Cette fumée et l'ébullition la plus forte a duré jusqu'au » lendemain; après quoi la vase liquide a continué à dé-» border lentement, et a formé six coulées, lesquelles, du » faîte de la colline, se sont répandues vers la plaine. La n masse de vase qui forme ces coulées, épaisses de trois jus-» qu'à cinq archines (de six à dix pieds et plus), peut être » évaluée à plus de cent mille toises cubes ». (Pallas, Touride , p. 59.) ura banebra, at comme les co

# Eruption d'eau et de boue des Voloans ordinaires.

Si les salses offrent des phénomènes semblables à cent des volcans ignivomes, il arrive aussi quelquefois à ceux-ci d'épronver des éruptions semblables à celles des salses.

On a vu l'Etna, en 1751, vomir des torrens d'eau (un

nilo d'acqua), comme disent les relations du pays.

Brydone a vu les traces prodigieuses d'un torrent semblable qui sortit, en 1755, du cratère de ce volcan. Ce deluge a sillonné les flancs de la montagne sur une largeur d'une demi-lieue, et même davantage, in a sale -

VOL

417

Le Vésuve a plusieurs fois présenté le même phénomène, et sur-tout d'une manière bien funeste dans sa grande crise de 1631.

« Les eaux qui sortirent du Vésuve, sur tout le 28 dé» cembre, étoient en si grande abondance, qu'elles for» mèrent plusieurs torrens, qui, s'étant répandus de tous
» côtés, ravagèrent les campagnes, déracinèrent les arbres,
» détruisirent les édifices, engloutirent plus de cinq cents
» personnes qui étoient en procession vers Torré-del-Greco,
» en noyèrent un grand nombre dans les environs du Vé» suve, et portèrent la désolation jusqu'auprès de Naples,
» ayant entraîné dans la mer une foule de gens qui se reti» roient dans cette ville. L'abbé Braccini fait monter à trois
» mille le nombre des personnes qui y périrent : d'autres
» auteurs le font monter jusqu'à dix mille ». (Lalande,

Voyage en Italie.)

Enfin, l'on a vu ci-dessus que dans le terrible désastre arrivé au Pérou en 1797, les volcans de cette contrée ont vomi d'immenses fleuves d'une vase infecte. Voici comment s'exprime à cet égard le célèbre CAVANILLES, d'après les détails authentiques qu'il a reçus de cet événement : « Comme » si le tremblement de terre seul n'eût pas suffi à ruiner un » pays aussi riche, aussi peuplé, il se prépara un autre » malheur inoui jusqu'ici : les sommets des montagnes » s'écroulèrent, et de leurs flancs entr'ouverts il sortit une » si immense masse d'eau félide, qu'en peu de temps elle » remplit des vallées qui avoient mille pieds de largeur et » six cents de profondeur, et se condensant par la dessin cation en peu de jours, en une pâte terreuse et très-dure, » elle intercepta le cours des rivières, les fit refluer pendant » quatre-vingt-sept jours, et convertit en lacs des terres qui » étoient sèches auparavant...

» Près de la ville de Pellileo étoit située une grande monn tagne, nommée Moya, qui, bouleversée dans un clinn d'œil, vomit une rivière de cette matière épaisse et fétide,
n qui couvrit et acheva de détruire les misérables restes de
n cette ville n. (Journal de Physique, fructidor an 7,

pag. 231.)

# Eruptions de gaz inflammables.

Après avoir parlé des éruptions vaseuses, je dois dire quelque chose des émanations habituelles de substances purement gazeuses et inflammables, qui sont, en quelque sorte, la contre-partie des premières.

Il existe un assez grand nombre de localités où l'on voit

perpétuellement sortir de terre des flammes légères, mais capables néanmoins de calciner ou de vitrifier les pierres.

J'ai parlé des feux de Bakou, près de Derbent en Perse.

dans l'article BITUME.

Spallanzani nous a donné la description de ceux du Mont-Cémone, de Barigazzo et de quelques autres cantons d'Italie.

Nous devons à Lalande celle des feux de Piétra-Mala. dans la partie la plus élevée de l'Apennin, entre Florence et

Bologne.

« Le plus beau spectacle, dit-il, que la physique offre » dans ces montagnes, est le seu de Piétra-Mala... Le ter-» rein d'où cette flamme s'exhale a dix ou douze pieds en » tous sens; il est sur le penchant d'une montagne à mi-» côte, parsemé de cailloux comme le reste du territoire, » sans aucune fente ni crevasse... Cette flamme est bleue » en certains endroits, rouge dans d'autres; si vive, surn tout quand le temps est pluvieux et que la nuit est obscure, » qu'elle éclaire toutes les montagnes voisines. Lorsque je » l'ai vue le 24 octobre 1765, par une nuit froide et humide, » il sortoit, de deux endroits, deux tourbillons d'une flamme n très-vive, d'environ un pied de diamètre et un pied de » haut. Dans le reste du terrein, il y avoit de petits flocons » d'une flamme bleue et légère, semblable à celle de l'esprit-» de-vin; ils sortoient d'entre les cailloux, et voltigeoient » sur la surface du terrein . . .

» L'odeur de cette flamme, ajoute Lalande, m'a part » difficile à distinguer, à cause du vent qui l'emportoit avec » force; c'étoit une odeur qui sembloit tenir un peu du » soufre, ou plutôt de l'huile de pétrole. J'ai oui dire à un » physicien que c'étoit une odeur de benjoin très-décidée » qu'il y avoit reconnue. Madame Laura Bassi me disoit » qu'elle y trouvoit une odeur approchante de celle qu'on » apperçoit quelquefois dans les expériences de l'électricie. » Il est vrai, ajoute Lalande, que quand le temps est disposé » au tonnerre, la flamme de Piétra-Mala redouble de vi-» vacité, ce qui sembleroit indiquer quelque rapport avec » le feu électrique ». ( Voyage en Italie, tom. 2, pag. 155,

édit. 8°.)

Ferber y avoit trouvé, comme Lalande, l'odeur du pétrole; Diétrich avoit cru y reconnoître l'odeur de l'acide muriatique, et Spallanzani, celle du gas hydrogène; et probablement toutes ces substances s'y trouvent réunies.

Targioni regardoit les feux de Piétra - Mala comme les restes d'un ancien volcan; et Bernouilli a reconnu qu'en

410

effet il y avoit dans le voisinage, des vestiges d'éruptions vol-

caniques.

Spallanzani a fait sur ces sortes de feux une observation intéressante: il a recueilli dans neuf endroits différens les gaz qui servent d'aliment à ces feux, et après diverses expériences, il a reconnu qu'ils sont tous de la même nature; c'est par-tout du gaz hydrogène; mais il a l'odeur moins désagréable que celui qu'on obtient par les dissolutions de fer ou de zinc dans les acides.

Nous avons en Dauphiné, près du village de Saint-Barthélemy, à qua re lieues au sud-est de Grenoble, des feux semblables à ceux de Piétra-Mala, qui sont connus sous la dénomination très-impropre de fontaine ardente. Guettard et Montigny, qui les ont décrits, y indiquent très-clairement la présence du gaz hydrogène, quand ils disent que les fragmens de pierres que l'on retiroit des flammes, avoient tous une odeur semblable à celle qui se dégage d'une dissolution de fer par l'acide vitriolique. (Acad. des Sc., 1768.)

Il existe de semblables feux dans beaucoup d'autres localités; mais comme par-tout les circonstances et les effets sont les mêmes, il seroit inutile d'en multiplier les descrip-

tions.

### Tremblemens de terre.

Toutes les contrées où se trouvent des volcans en activité, ou qui furent jadis volcanisées, sont exposées à éprouver plus ou moins fréquemment des seconsses de tremblement de terre.

Près des volcans brûlans, chaque éruption est, pour l'ordinaire, accompagnée de commotions souterraines, mais qui souvent sont moins violentes que celles qui se font sentir dans les pays où sont les volcans éteints.

Les iles, en général, sont plus sujettes aux tremblemens de

terre que les continens; les côles de la mer plus que l'intérieur du pays, et les contrées voisines de l'équateur beaucoup plus

que les pays septentrionaux.

Ces terribles phénomènes sont quelquefois annoncés par des symptômes, avant-coureurs de la crise. On a remarque qu'ils arrivent par préférence à la suite des années très-pluvieuses; ils sont précédés d'ouragans, de météores ignés, de vapeurs âcres qui sortent de terre; l'air est rouge et comme embrasé, le ciel est couvert de nuages épais et noirs; le temps est lourd, accablant; on entend un tonnerre souterrain; les animaux paroissent souffrans et plaintifs; les oiseaux crient et s'agitent; les sources s'arrêtent ou se troublent; la men

mugit et se soulève d'une manière brusque et furieuse; elle se retire tout-à-coup, et revient inonder le continent. Les vaisseaux s'entrechoquent dans le port; ils éprouvent, même en pleine mer, des secousses subites et violentes, comme s'ils donnoient contre un rocher.

Les tremblemens de terre ne sont quelquesois que momentanés: souvent ils se prolongent pendant des semaines et des mois entiers; on en a vu au Pérou se répéter chaque jour pendant plusieurs années de suite. Dans certaines contrées ils sont en quelque sorte périodiques: Hans Sloane dit que tous les ans, à la Jamaïque, on doit s'attendre à cet événement.

Un fait qui a toujours paru très-remarquable, c'est la rapidité prodigieuse avec laquelle les commotions souterraines se communiquent depuis leur foyer principal, jusqu'à des distances de plusieurs centaines de lieues.

Le tremblement de terre affreux de 1755, dont le foyer se trouvoit à Lisbonne, se fit sentir presqu'au même instant sur les côtes occidentales de l'Europe, jusqu'en Danemarck et sur les côtes occidentales d'Afrique, où il renversa plusieur les côtes occidentales de la companieur les côtes de la companieur les companieurs les compa

sieurs villes des royaumes de Fez et de Maroc.

Les tremblemens de terre, de même que les éruptions volcaniques, datent des siècles les plus reculés; il est probable même, comme le pense Buffon, qu'ils ont précédé les éruptions; mais ceux dont les historiens nous ont conservé la mémoire, ne remontent pas (au moins d'une manière certaine) au-delà de l'ère chrétienne.

Je crois devoir présenter ici une courte notice de ceux qui sont les plus connus.

L'an 17, sous l'empire de Tibère, tremblement de terre

dans l'Asie mineure, qui renversa douze villes.

L'an 115, sous Trajan, Antioche, capitale de la Syrie, fut détruite si subitement, que le consul Pédon y périt, et que l'empereur Trajan, qui s'y trouvoit alors, ne se sauva qu'avec peine.

En 358, tremblement de terre qui se fit sentir en Asie, en Macédoine et dans le royaume de Pont, d'une manière si violente, qu'il caussi la destruction de cent cinquante villes, et, entr'autres, de Nicomédie (aujourd'hui Ismide), en Natolie.

En 528, Antiéche sut renversée pour la seconde fois : il y

périt quarante mille ames.

En 580, du temps de saint Grégoire, elle éprouva, pour la troisième fois, une semblable catastrophe : soixante mille habitans furent écrasés sous ses ruines.

En 742, 746 et 749, les tremblemens de terre furent si multipliés et si terribles en Egypte et dans tout l'Orient, que six cents villes, dit-on, furent culbutées.

En 1182, sous le sultan Saladin, la plupart des villes de

Syrie et de la Judée éprouvèrent le même fléau.

En 1403, sous l'anti-pape Benoît XIII, Rome fut ravagée par un tremblement de terre; ce fut le quarante-troisième

qu'elle avoit éprouvé depuis l'ère chrétienne.

Buffon dit que sous le pontificat de Pie 11 (qui règna de 1458 à 1464), la ville de Naples fut tellement secouée par un tremblement de terre, que les églises et les palais furent tous renversés, et qu'il y périt trente mille personnes.

En 1532, Lisbonne éprouva un désastre semblable à celui dont elle fut de nouveau la victime en 1755, et d'après le rapport de Paul Jove, historien contemporain, il paroît

que les circonstances furent absolument les mêmes.

En 1586 et 1596, les deux villes capitales du Japon, Iedo

et Meaco, furent entièrement désolées.

En 1660, un tremblement de terre assez violent se fit sentir à Bordeaux: Guy Patin, qui en parle (Lettre 186.), observe que ce fut trois jours avant que Louis xiv y fit son entrée. La même secousse s'étendit en Auvergne et dans les Pyrénées, où elle se prolongea pendant trente-six heures.

En 1746, le 29 octobre, la ville de Lima, l'une des plus riches de l'Amérique espagnole, et le magnifique port de Callao furent totalement dévastés par un tremblement de terre, de même que Quito, l'une des principales villes du Pérou. Lima est tellement sujette à ces terribles catastrophes, qu'elle en a été presqu'entièrement renversée quatorze fois dans moins de deux siècles; savoir, en 1582, 1586, 1609, 1655, 1678, 1687, 1697, 1699, 1716, 1725, 1752, 1734, 1743 et 1746.

En 1750, les 25 et 26 mai, toute la partie de la France qui avoisine les Pyrénées fut violemment agitée : aux environs de Tarbes il se forma un lac par l'affaissement du sol, qui avoit été miné par des courans d'eau souterrains. Voyez Lac.

En 1755, le 1<sup>er</sup> novembre, à neuf heures du matin, commença le désastre de Lisbonne, malheur mille fois trop grand, mille fois trop affreux, mais que certaines relations ont prodigieusement exagéré, et qu'elles ont même revêtu de circonstances absolument fausses, en disant entr'autres choses, qu'une partie des maisons fut consumée par des tourbillons

de flammes qui sortoient de la terre; que plus de cent mille citoyens furent la victime d'un feu sourd et caché, et que le plus grand nombre fut englouti dans le sein de la terre. Rien de moins exact que cette narration. J'ai consulté sur cet événement plusieurs personnes les plus dignes de foi qui ont fait un long séjour à Lisbonne, et qui ont vécu avec des témoins oculaires de la catastrophe; voici ce que j'en ai recueilli (notamment d'une lettre que m'a écrite à ce sujet M. Couasnon, sculpteur d'un mérite distingué, homme grave et incapable d'en imposer, qui a passé les années 1789 et 1790 à Lisbonne, où il avoit été appelé pour y exercer ses talens ) : C'est le centre de la ville qui a le plus souffert; on vient d'y rebâtir deux belles places. Cette portion ravagée forme la sixième ou tout au plus la cinquième partie de la ville : par-tout ailleurs les anciennes églises sont encore debout, ce qui prouve que les commotions n'y furent pas très-fortes. A l'égard du feu, l'abbé Montignot, qui, dans le temps, donna la relation de cet événement, convient que les incendies furent causés accidentellement par les matériaux combustibles qui tomboient dans les foyers des maisons fracassées. (c'étoit l'heure où toutes les cheminées des cuisines étoient allumées). M. Comnon a ajouté que des voleurs, pour augmenter le désordre et se faciliter le pillage, avoient eux-mêmes incendié beaucoup de maisons. Il y eut un grand nombre de malheureux écrasés sous les ruines, mais personne ne fut englouti; et le nombre de cent mille victimes dont parlent les relations, est une exagération monstrueuse.

En 1769, le premier mai, Bagdad, ville considérable de Turquie, sur les frontières de la Perse, fut presque ruinée.

En 1770, le 3 juin , la partie ouest de l'île de Saint-Domingue fut ravagée : les principaux édifices du Portau-Prince , de Léogane et du petit Goave , furent renversés.

En 1773, le 29 juillet, la ville de Guatimala, sur la côte occidentale du Mexique, fut entièrement ravagée.

En 1778, en juin et juillet, la ville de Smyrne fut à moité détruite; les quartiers les plus riches furent ceux qui souf-frirent le plus; les pertes furent immenses. Cette ville avoit éprouvé les mêmes malheurs en 1688.

En 1783, le 5 février, Messine fut presqu'entièrement renversée, et toute la Calabre éprouva les plus affreux ravages. Lorsque Spallanzani vit cette cité, cinq ans après, il dit,

VOL .

qu'à l'exception des rues les plus grandes et les plus fréquentées, les autres étoient encore, pour la plupart, encombrées de ruines; cependant il convient que le Dôme, qui

est un vaste édifice gothique, avoit peu souffert.

En 1797, le 5 avril, arriva l'affreux désastre du Pérou, dont il a été fait mention ci-dessus, où le pays fut ravagé dans une étendue de quarante lieues du nord au sud, et de vingt lieues de l'ouest à l'est: les secousses de tremblement de terre avoient commencé à se faire sentir deux mois auparavant, dès le 4 février. On dit que seize mille habitans ont péri dans cette catastrophe.

La fin du dix-huitième siècle et le commencement du dix-neuvième ont été marqués d'une manière frappante, par des tremblemens de terre, des ouragans, des tempêtes, des météores enflammés et autres phénomènes (qui tous dérivent de la même cause), et que l'on diroit être l'effet des convulsions qu'éprouve la Terre dans certaines circons-

tances.

Le 25 janvier 1799, on a ressenti de fortes secousses de

tremblement de terre au Mans, à Angers et à Nantes.

Le 7 septembre 1801, l'Ecosse en a éprouvé de si violentes, que plusieurs édifices ont été renversés à Edimbourg, à Perth et à Glascow.

Le 11 du même mois on a ressenti plusieurs secousses à Colmar, et le 23 à Neuf-Brisac : on a remarqué qu'elles se

dirigeoient du nord au sud.

Le 2 octobre suivant, à neuf heures du matin, la ville de Bologne (en Italie) a éprouvé trois secousses consécutives, qui toutes trois se dirigeoient du nord-est au sud-ouest. Le professeur Ciccolini, qui rend compte de cet événement, ajoute que, pendant les années 1779 et 1780, les tremblemens de terre affligèrent Bologne pendant près de douze mois. Alors le soleil étoit pâle, le ciel couvert de nuages plombés; la foudre tomboit fréquemment; il y avoit souvent des météores enflammés; on compta quatre-vingts aurores boréales; mais aucun de ces phénomènes n'a eu lieu en 1801.

Le 3 du même mois d'octobre 1801, la ville de Semlin, en Hongrie, a été fortement secouée par un tremblement de

terre qui a duré quatre minutes.

Le 26 octobre de l'année suivante, 1802, Constantinople et les contrées voisines éprouvèrent des secousses si multipliées et si terribles, qu'on crut pendant quelque temps que la capitale de l'Empire turc seroit complètément détruite.

Une lettre écrite de Péterwaradin, en Basse-Hongrie, qu'on a regardée comme officielle, contenoit les détails suivans: « Le tremblement de terre qu'on a ressenti dans cette » ville et dans tout le Sirmium le 26 octobre dernier, s'étendit » sur toute la Servie, la Bosnie et les autres provinces turques; » jusqu'au bord de la mer Noire. Il étoit très-violent à Cons- » tantinople : la plupart des maisons situées dans le voisinage » du sérail, et une grande partie des habitations et des mos » quées, du faubourg de Galata, se sont écroulées : ce tremblement de terre y a duré pendant plus de trente minutes; » les secousses et les mouvemens étoient continuels; le sérail » a été ébranlé et a beaucoup souffert; le grand-seigneur s'est » enfui dans la grande mosquée, autrefois l'église de Sainto- » Sophie, où le peuple s'est rendu en masse, parce que cette » mosquée est réputée inébranlable ».

Les autres contrées de la terre ont, pendant les mêmes années, éprouvé des malheurs semblables; mais c'est surtout en Europe que se sont multipliés non-seulement les trenblemens de terre, mais encore d'autres phénomènes extraordinaires, entre lesquels on a sur-tout remarqué la prodigieuse grêle de pierres tombées aux environs de l'Aigle en Normandie le 26 avril 1803. Voyez l'article Pierres mério-

RIQUES.

Après avoir exposé quelques-uns des grands phénomènes et des principaux effets que produisent les feux souterrains, passons à l'examen des causes auxquelles on a cru pouvoir les attribuer.

# Origine présumée des feux volcaniques.

Les phénomènes que présentent les volcans sont si grands, si imposans, si terribles, qu'ils ont singulièrement fixé l'attention des hommes; et, en même temps qu'ils répandoient autour d'eux une épouvante universelle, ils inspiroient aux observateurs de la nature, le plus vif desir de pénétrer la cause de ces effrayantes convulsions de la terre; mais toujours un voile épais semble l'avoir dérobée à leurs regards.

Après avoir bâti divers systèmes, qui se sont renversés successivement, on s'en est tenu à dire (plutôt par lassitude, sans doute, que par conviction), que les volcans sont produits par l'embrasement des couches de houille et de pyrites qui s'enflamment lorsqu'elles sont humectées par les eaux.

Telle est l'opinion, ou du moins l'hypothèse que les auteurs les plus modernes disent être aujourd'hui généralement pro-

fessée.

Mais parmi les innombrables difficultés que présente ce système, il en est deux sur-tout qui le rendent tout-à-fait in-

soutenable; savoir, 1°. le retour périodique des paroxysmes des volcans, et 2°. l'incalculable masse de leurs éjections (1).

Quand on compare, et l'immensité des effets des volcans, et les circonstances qui les accompagnent, avec la cause qu'on leur attribue, il est impossible de n'y pas voir une

disproportion qui détruit toute probabilité.

Les plus grands incendies de houilles, tels que ceux de Bohême et du Forez, qu'ont-ils produit? A-t-on vu des éruptions de laves, des tremblemens de terre, des formations de montagnes, &c. &c.? pas la moindre chose qui ressemble à rien de tout cela. Une légère dépression dans la surface du sol, à mesure que la couche de houille qui lui servoit de support se détruisoit par sa paisible combustion, voilà tout, absolument tout ce qui a résulté de cet incendie

souterrain, quelque vaste qu'il fût.

Veut-on associer aux couches de houille, des couches de pyrites; mais on sait bien que les pyrites ne s'enflamment jamais dans le sein de la terre, quel que soit le degré d'humidité où elles se trouvent: il faut nécessairement le concours de l'air libre pour qu'elles puissent éprouver un mouvement de fermentation. Une infinité de faits prouvent avec évidence que jamais les pyrites ne se sont enflammées dans le sein de la terre. Paris est environné de bancs de pyrites très-abondamment disséminées dans une argile assez humectée pour être ductile: tous les bancs de craie de Champagne sont tellement farcis de pyrites, qu'on avoit cru que c'étoit de-là qu'étoit sorti tout l'acide sulfurique des gypses de Montmartre. Mais les pyrites n'ont pas plus fait de montagnes de gypse, qu'elles n'ont causé d'éruptions de volcans.

Les mines de cuivre pyriteuses de Fahlun en Suède, celles de Cornouailles, d'Anglesey, d'Irlande, celle d'Allagne décrite par Saussure, sont les plus puissantes couches de pyrites que l'on connoisse; elles sont continuellement pénétrées d'humidité (comme le sont tous les corps même les plus compactes, tant qu'ils sont dans le sein de la terre), et cepen-

XXIII.

<sup>(1)</sup> J'ai cru devoiremployer le mot Ejection, du latin ejectio, au lieu de celui de Déjection, dont se servent quel que sauteurs. Déjection n'est usité qu'en médecine, pour désigner les selles d'un malade, et il paroît assez inconvenant de l'appliquer aux éruptions volcaniques; à moins qu'on ne suppose, avec le docteur Richard Blackmore, que quand l'Etna s'agite violemment, c'est qu'il a un accès de colique. Dans ce sens, on pourroit ajouter qu'il en est délivré par une copieuse déjection de matières lithoïdes, suivant le style d'un auteur moderne.

dant elles ne donnent pas le moindre signe d'effervescence; diroit-on qu'il leur falloit, pour entrer en fermentation, le contact de l'eau de la mer; mais elles ont été sous l'Océan: une partie de celles d'Angleterre y sont encore, et les roches feuilletées qui leur servent d'enveloppe n'interdisoient sûrement pas tout passage aux eaux de l'Océan. Pourquoi dons ne se sont-elles pas embrasées? je le répète, c'est qu'il auroit fallu le contact d'un air continuellement renouvelé, et bien d'autres circonstances encore.

Mais en admettant pour un moment cet embrasement complet des couches de houille et de pyrites, je demanderois comment peuvent en résulter les effets que nous voyons? La houille contient tout au plus un dixième de matière fixe et terreuse; tout le reste est combustible ou volatil : il auroit donc fallu, pour former l'Etna, une couche de houille dix fois aussi volumineuse que cette montagne, qui a soixante lieues de circonférence et dix mille pieds d'élévation, ce qui est fort au-dessus de tout ce que nous connoissons en couches de houille. Les pyrites qu'on voudroit y joindre

présentent le même genre de difficulté.

Pour l'éluder, on prétend que les volcans tirent leur aliment de fort loin par des conduits souterrains; qu'il existe quelque part des amas de matières combustibles atués dans un local plus élevé que le foyer du volcan, et qui, faisant l'office d'atanor, lui fournissent successivement les substances qui doivent nourrir ses feux. Breislak dit, par exemple, que le Vésuve est alimenté par des ruisseaux de pétrole qui viennent de l'Apennin, et cette idée est assurément fort ingénieuse; mais si elle paroît au premier coupd'œil satisfaisante pour le Vésuve, elle ne l'est pas autant pour beaucoup d'autres volcans, et je serois en peine de savoir où se trouve l'atanor qui alimente cette foule de volcans dont les feux, portés jusqu'aux nues, éclairent à quarante lieues de distance la surface de l'Océan équatorial, dont la profondeur est au moins d'une lieue. J'avoue qu'à moins de supposer cet atanor dans la lune, je ne vois pas où l'on pourroit le placer.

On prétend que les matières vomies par les volcans sont le roches mêmes de l'intérieur de la terre qui sont fondues par le feu des houilles et des pyrites. Mais si ce feu est capable de fondre d'un seul jet des masses telles qu'un de ces contans de lave de l'Etna, de dix lieues de longueur sur trois à quatre lieues de large (qui formeroit seul une grande montagne), il semble que ces mêmes feux devroient aussi mettre en fusion les roches qui forment la voûte même de la grande

fournaise où se fait cette immense fusion, et tout l'Etna devroit s'abîmer dans ces cavernes, sur lesquelles l'imagination

le tient suspendu.

Mais ce qui doit pleinement rassurer sur un pareil événement, c'est que depuis que les hommes existent, on voit que, de tous les pays volcanisés, il n'en est pas un seul où il soit arrivé le moindre affaissement, qu'on puisse attribuer à des cavernes volcaniques; leur sol, au contraire, a été continuellement exhaussé par les matières qui sont sorties du volcan sous la forme de laves, de cendres ou de tufs. La Campanie, avec ses soixante cratères, est mille fois moins exposée à avoir son sol englouti dans des abîmes (qui n'existent point), que les contrées situées au pied des Alpes ou des Pyrénées, où l'on a vu plusieurs fois des affaissemens considérables causés par les courans d'eaux souterrains.

Les fremblemens de terre ont détruit des cités, en renversant leurs édifices par des commotions passagères; mais, la crise passée, le sol s'est retrouvé au même niveau, et tout

aussi solide qu'auparavant.

Le système qui attribue les phénomènes volcaniques à l'inflammation des houilles et des pyrites, offre une foule d'autres invraisemblances qu'il seroit superflu de relever, d'autant plus que le seul retour périodique des éruptions est

plus que suffisant pour renverser ce système.

N'est-il pas évident, en effet, que si les phénomènes volcaniques étoient produits par l'inflammation de quelques masses de houille ou d'autres matières combustibles, existantes toutes formées dans le sein de la terre, ces matières, une fois embrasées, brûleroient sans discontinuer jusqu'à leur entière consommation, et qu'une fois consumées, le volcan seroit éteint sans retour?

Néanmoins, on voit arriver tout le contraire; car si, après un embrasement plus ou moins considérable, le volcan tombe dans le repos, c'est pour éprouver ensuite de nouveaux paroxysmes, auxquels succède un nouveau calme, et cette alternative se perpétue pendant une longue suite de

siècles.

Ces faits s'accordent si peu avec l'hypothèse dont il s'agit, que Dolomieu, qui a si bien observé les volcans, a fini par déclarer, d'une manière formelle, que leur foyer ne réside point dans des couches de houille et autres matières combustibles, et que, s'il existe vraiment une inflammation souterraine, ce n'est pas par cette sorte de substance qu'elle est alimentée. (Journal des Mines, n° 41, nivôse an v1; février 1798.)

Quoiqu'il cût d'abord admis le système bannal, il îm parut enfin si dénué de fondement, qu'il aima mieux encore supposer que l'intérieur du globe terrestre étoit rempli d'une matière à demi-liquide, qui, dans certaines circonstances, s'echappoit par les soupiraux des volcans, et s'enflammoit par le contact de l'air.

Je ne pense pas qu'il tint beaucoup à cette hypothèse; mais elle prouve au moins combien l'autre lui sembloit

insoutenable.

Queile seroit donc la théorie qui pourroit rendre comple, d'une manière satisfaisante, des phénomènes volcaniques? Ce seroit celle qui feroit agir une cause permanente et sans cesse occupée à réparer les pertes éprouvées dans les momens de crises, par la reproduction des agens qui les ont occusionnées, et qui doivent en causer de nouvelles; une cause enfin qui tût analogue à la marche générale de la nature.

Après de longues et nombreuses observations sur la structure du giobe terrestre et sur les divers phénomènes géologiques, je crois avoir enfin trouvé cette véritable théorie des vouces.

Le Mémoire qui la contient fut lu à l'Institut le 1<sup>er</sup> ventièse an 8 (20 février 1800), et publié dans le Journal de P'ivsique le mois suivant (germinal) et dans d'autres journaux. Tout ce que j'ai pu apprendre depuis ce temps-là, de l'opinion que les hommes les plus éclairés ont conçue de cette théorie, me persuade qu'elle n'est pas un vain système.

L'estimable auteur des Observations sur les Volcans de l'Auvergne, M. Lacoste de Plaisance, qui paroît avoir sait de ma théorie l'objet de ses méditations, en rend compte de la manière la plus slatteuse. Il dit notamment que les phénomènes qui sont le désespoir des autres systèmes, sont le triomphe du mien, tant les explications qu'il en donne sont naturelles, simples et satisfaisantes, et tant celles qu'en dunnent les autres contentent peu la raison. (Pag. 37 de l'ouvrage cité.)

Il me reproche, il est vrai, d'avoir trop multiplié les agens que je mets en œuvre; mais M. Breislak n'a rullement à une ce fût un défaut, car il a lui-même adopté préles mêmes agens un an après la publication de ma til répond d'une manière très-satisfaisante à cette

roit-on, dit-il, reprocher à cette hypothèse trop plication? Je prie de songer que l'inflammation » d'un volcan est un si grand phénomène, que beaucoup » de causes doivent concourir à sa formation. Si une cause » simple et unique suffisoit à les produire, ils seroient plus » communs sur le globe. L'idée de la simplicité de la nalure » portée à l'excès, peut aussi nous égarer ». (Campanie, t. 1, c. vn, p. 296.)

Saussure, qui connoissoit si bien la marche de la nature, avoit déjà fait la même réflexion; et ce seroit, en effet, une chimère de prétendre expliquer des phénomènes tels que ceux des volcans, d'une manière qui fût en même temps simple et complète.

### Nouvelle Théorie.

Les corps planétaires (tels que la terre) ne sont point des masses inertes: la nature ne fait rien de mort. Ces grands corps ont une sorte d'organisation qui leur est propre; ce n'est pas l'organisation d'un animal ou d'une plante, c'est celle d'un monde; ils ont des fonctions analogues à leur destination, mais dont le principe est analogue à celui qui vivifie tous les êtres organisés. La nature n'a pas deux marches différentes; tous les êtres organisés sont animés par une circulation de fluides qui se modifient par diverses combinaisons, suivant les organes qui les élaborent: il en est de même à l'égard du globe terrestre.

C'est un peu légèrement, ce me semble, qu'on a regardé les volcans comme des phénomènes purement accidentels: je pense, au contraire, qu'ils tiennent essentiellement à la constitution des corps planétaires; et puisque la lane a, comme la terre, des montagnes et des volcans, il faut bien que ces attributs soient une dépendance nécessaire de l'organisation de ces grands corps: ne craignons donc pas de les considérer sous ce point de vue. Voyez Montagnes et Pluralité des mondes.

Les géologues savent que l'écorce de la terre est formée de conches schisteuses primitives, qui recouvrent les couches de granit. Celui-ci s'étend jusqu'à une profondeur qui nous est inconnue, où se trouve un noyau plus compacte. Foyez l'article Géologie.

On pourroit comparer ces trois ordres de substances à l'écorce, à l'aubier et au cœur d'un arbre. C'est dans l'écorce schisteuse que se fait principalement la circulation des fluides qui donnent l'existence aux polcans.

Les schistes primitifs sont composés de feuillets qui, dans le principe, furent parallèles à la surface de la terre, et qui sont toujours parallèles entr'eux, quelle que soit leur situation actuelle.

Ces couches schisteuses ont été plus ou moins fracturées par la cause générale qui a formé les Montagnes printives (Voyez ce mot.); mais, malgré ces déchiremens partiels, elles s'étendent depuis les montagnes des continens jusqu'au fond des mers, où elles forment des montagnes semblables. Je le répète, c'est dans ces schistes que se préparent les alimens des volcans et les matières inépuisables qu'ils vomissent; elles sont le produit d'une combinaison chimique des divers fluides gazeux qui passent de l'almosphère dans l'écorce de la terre.

Telle est la marche constante et simple de la nature, qui répare à mesure qu'elle consomme, et qui anime tout par

une circulation non interrompue.

Je pense, à l'égard des laves et des autres produits volcaniques, ce que Lavoisier, Humboldt et d'autres hommes célèbres ont pensé à l'égard des terres en général, que ce sont des oxides dont la base nous est encore inconnue, et j'ai hasardé quelques conjectures sur la nature de cette base.

C'est aux découvertes de la chimie moderne que je suis redevable des lumières sans lesquelles toutes les observations géologiques n'auroient pu me fournir que des conjectures vagues sur l'origine de ces incalculables masses de matières que vomissent les volcans, et sur les causes de l'intermittence de leurs paroxysmes.

Rappelons d'abord ici quelques-unes de ces découvertes qui trouveront ci-après leur application. Je dirai donc

1°. Que les terres, et sur-tout l'argile, ainsi que les métaux, attirent puissamment l'oxigène de l'atmosphère.

2º. Que l'acide murialique enlève l'oxigène aux oxides

métalliques, et devient acide muriatique suroxigéné.

5°. Que le gaz hydrogène est enflammé par le gaz muriatique suroxigéné, de même que par l'étincelle électrique, et que le gaz hydrogène phosphoré détonne par le seul contact de l'air.

4°. Qu'une combinaison d'hydrogène, de carbone et d'un peu d'oxigène, forme de l'huile, et que cette huile, modifiée par l'acide sulfurique, devient un bitume.

5°. Que le phosphore est, de tous les corps combustibles,

le plus propre à fixer l'oxigène.

6°. Que le charbon a la propriété de décomposer l'eau à une température un peu élevée.

Rappelons-nous encore que tous les volcans en activité,

sans exception, sont dans le voisinage de la mer, et qu'à mesure qu'elle s'est éloignée des autres, ils se sont éteints.

C'est donc dans les eaux de la mer qu'il faut chercher leur aliment, et cet aliment me paroît être sur-tout l'acide

muriatique.

C'est entre les tropiques que les eaux de l'Océan sont plus chargées de sel que par-tout ailleurs, et c'est entre les tropiques qu'existe l'immense majorité des volcans brûlans. On a vu ci-dessus qu'au Pérou la seule province de Quito en a seize, qui viennent de ravager une immense étendue de pays. On connoît les volcans des Antilles, ceux des îles du Cap-Verd, de la mer d'Afrique et des Indes; on connoît ces îles nombreuses de la vaste mer du Sud, qui forment une zône volcanique qui accompagne l'équateur dans une étendue de plus de 150 degrés de longitude.

Les volcans peu nombreux qui se trouvent à de hautes latitudes, tels que ceux d'Islande, du Kamtchatka, des îles Aléoutes; et dans l'hémisphère austral, ceux de la Terre de Fen sont tous précisément sur le passage des courans généraux de l'Océan, qui portent les eaux de l'équateur vers les pôles; de sorte que ces volcans participent à la forte sa-

lure des eaux des tropiques.

A l'égard des volcans d'Italie, ils sont dus à une circonstance très-particulière, et qui prouve d'une manière frap-

pante l'emploi que les volcans font du sel marin.

La Méditerranée, sept fois plus étendue que la surface de la France, perd, par l'évaporation, incomparablement plus d'eau qu'elle n'en reçoit par les fleuves; et pour rétablir l'équilibre rompu par cette déperdition, les eaux de l'Océan (comme l'observe Buffon) y coulent avec une trèsgrande rapidité, par le détroit de Gibraltar, et lui apportent journellement une immense quantité de set qui, une fois entré, n'en ressort plus. Il y a donc long-temps que le bassin de la Méditerranée seroit comblé de set marin, si les volcans des Deux-Siciles, placés au milieu de cette mer, n'étoient là pour en opérer la décomposition.

J'ai dit que les couches schisteuses avoient éprouvé des fractures plus ou moins fréquentes; c'est par ces fissures, où elles présentent la tranche de leurs feuillets, que les couches soumarines absorbent, et le fluide muriatique dont elles sont abreuvées, et les divers fluides de l'atmosphère que les eaux

beur transmettent.

L'acide muriatique, suivant Fourcroy, paroît être libre à la surface de la mer, et cet acide, en effet, s'y forme journellement; il semble donc qu'étant plus pesant que l'eau, une partie au moins peut arriver jusqu'aux couches schisteuss; sur-tout quand elles se trouvent à peu de profondeur.

Mais cet acide, fût-il engagé dans une base alcaline ou terreuse, l'acide sulfurique qui abonde dans les schistes, l'en auroit bientôt débarrassé. Ces schistes contiennent de l'acide sulfurique libre, dont j'expliquerai ci-après la formation; ils contiennent des sulfures métalliques, plusieurs sulfates, des oxides de fer, de manganèse, &c. et beaucoup de charbon, aisse que l'a observé.M. Humboldt.

Dès que l'acide muriatique est introduit dans ces schistes, il y dépouille de leur oxigène les oxides métalliques, et de-

vient anide muriatique auroxigéné.

De nouvel exigène, httiré sans cesse de l'atmosphère à travère l'eau, soit par l'aigsle, soit par les métaux, se combine de nouveau avec eux; un nouvel acide muriatique l'en-

lève, et ainsi successivement.

Cet acide muriatique sur-oxigéné, pressé par la colonne d'eau supérieure, ou attiré par les feuillets schisteux qui font l'office de tubes capillaires, s'étend de plus en plus, et bientôt se propage au loin. Il rencontre de toutes parts les sulfures de fer dont les schistes sont remplis; il les décompose avec violence; il y a un puissant dégagement de calorique, formation d'acide sulfunque, set décomposition d'eau par l'intermède du charbon. Une portion de l'hydrogène de cette eau se combine avec le carbone et un peu d'oxigène, et forme de l'huile; l'acide sulfurique se combine avec cette huile, et forme du pétrole; l'autre portion de l'hydrogène est enflammée par de noiveau gaz muriatique sur-oxigéné; le pétrole réduit en gaz s'enflamme aussi, et l'incendie commence.

Mais ces seux seroient éteints presqu'aussi-tôt qu'allumés, si le plus puissant agent, ne venoit sans cesse redoubler leur

activité: cet agent, c'est le fluide électrique.

Il est fortement attiré de l'atmosphère par le fer et les autres métaux contenus dans les schistes; il y éprouve des détonnations multipliées, et renouvelle l'inflammation de l'hydrogène et des autres gaz, qui ne cessent de se dégager par la réaction réciproque des divers agens.

Voilà bien, me dira-t-on, du fen et des slammes; mais

où sont les matériaux des laves?

Je crois pouvoir les trouver dans les fluides mêmes qui forment l'incendie.

Je cherche d'abord l'origine du soufre qui abonde si fort dans les volcans. Si je dis que j'entrevois le principe de ce soufre dans le fluide électrique lui-même, cette proposition VOL

433

paroîtra d'abord au moins hasardée: cependant on sait que la foudre laisse après elle une forte odeur de soufre, et que souvent même les effets qu'elle produit décèlent la présence de ce combustible. Or, il n'y a, je crois, aucun corps qui donne l'odeur du soufre sans en contenir, quoique beaucoup en contiennent sans en répandre l'odeur. J'oserois donc supposer que le soufre n'est autre chose que le fluide électrique lui-même devenu concret; de même que le diamant n'est autre chose qu'une concrétion du gaz carbonique.

Je dirois encore que le *phosphore*, qui a tant de propriétés communes avec le soufre, n'en est qu'une modification : c'est le soufre combiné avec une autre substance,

peut-être la lumière.

Les physiciens connoissent l'odeur de phosphore qu'exhale le fluide électrique; et il y a un fait plus décisif encore, et qui me semble prouver d'une manière directe la présence du phosphore dans ce fluide, c'est l'inflammation du gaz

hydrogène par la détonnation électrique.

Ce phénomène a été jusqu'ici un de ceux dont la cause étoit le moins connue; mais la présence du phosphore dans le fluide électrique en donneroit l'explication; car l'hydrogène deviendroit, par le contact de ce fluide, gaz hydrogène phosphoré; et l'on sait que ce gaz a la propriété de détonner par le seul contact de l'air, à cause de la puissante attraction du phosphore pour l'oxigène de l'atmosphère; attraction qui est prodigieusement augmentée par l'extrême division du phosphore.

J'ajouterois que la formation journalière du soufre et du phosphore, dans les êtres organisés et les minéraux, doit faire penser qu'ils sont dus à la présence d'un fluide universellement répandu, et ce ne peut être, ce me semble, que

le fluide électrique.

En admettant donc la présence du phosphore dans ce fluide, je lui attribuerois la propriété de fixer l'oxigène et quelques autres gaz sous une forme solide. (Les plus savans chimistes nous ont appris que le phosphore est de tous les corps combustibles celui qui absorbe l'oxigène le plus solide.) Une observation très-curieuse de M. Humboldt vient à l'appui de mon opinion : il a reconnu que les pluies électriques contennent de la terre calcaire. (Annales de Chimie, tom. 27, pag. 145.) Or, cette terre ne sauroit être, comme la pluie électrique elle-même, qu'une substance composée de toutes pièces, par une opération chimique due à l'explosion de la foudre.

La formation de cette terre, constatée par l'observation de M. Humboldt, expliqueroit la présence de la terre calcaire dans les laves, ainsi que la formation de ces masses de carbonate calcaire, si fréquemment vomies par le Vésuve, et qui ont donné la torture à tous les observateurs. On peut les regarder comme le produit de la concrétion d'une portion d'oxigène et d'une portion d'azote, de cet azote que Fourcroy regarde, ainsi que Chaptal, comme le principe des substances alcalines. Il est bien remarquable que ces carbonates calcaires vésuviens contiennent tous les cristaux volcaniques; et cette circonstance doit faire penser qu'ils ont la même origine que les laves, et qu'on ne sauroit les regarder comme des pierres d'ancienne formation.

Tout concourt à confirmer l'opinion de Lavoisier et de M. Humboldt, qui soupçonnent que les terres sont des oxides dont la base est encore inconnue. Cette base pourroit être le phosphore et un principe métallique dont je parlerai ciaprès. Les diverses combinaisons de l'oxigène et de ces deux substances, formeroient les neuf terres connues et celles

qu'on pourra découvrir dans la suite.

L'oxigène qui doit servir à former les éjections volcanques, se trouve en quantité inépuisable, à portée des solcans soumarins; les détonnations du fluide électrique et l'inflammation du pétrole ne cessent de décomposer l'eau; son hydrogène s'échappe, comme l'a observé Dolomieu auxiles de Lipari, où la mer bouillonne de tous côtés, par l'effet de ce dégagement; et l'oxigène est fixé sous cette forme terreuse qui faisoit autrefois donner le nom de chaux aux oxides

métalliques.

Lorsque, par la retraite de la mer, la bouche des volcans s'est trouvée à découvert, le même phénomène a continué d'avoir lieu. J'ai dit ci-dessus que les schistes forment dans la mer des montagnes comme sur les continens; c'est principalement vers la base de ces montagnes soumarines que s'introduit la plus grande quantité de sel marin; car, suivant l'observation de Darcet, l'eau de la mer est beaucoup plus chargée de sel au fond qu'à la surface. C'est donc par les fissures qui se trouvent vers la base de la montagne, que sont absorbés les alimens du volcan; et les gaz qui se forment vont s'échapper vers le sommet, toujours en suivant, comme par une cheminée, les interstices des couches schisteuses qui sont inclinées comme les flancs de la montagne.

Arrivés à ce sommet découvert, les gaz ne rencontrat plus l'oxigène de l'eau de la mer; il ne leur reste que celui de l'air, celui des vapeurs aqueuses de l'atmosphère, et celui de l'acide muriatique suroxigéné qui s'échappe avec eux. A l'instant de leur détonnation, ces différentes portions d'oxigène sont fixées; mais les éjections solides qu'elles forment sont peu de chose, quant à la masse, en comparaison de celles que fournissoient les volcans soumarins; car ce sont les éjections soumarines qui ont formé, soit les grandes chaussées basaltiques dont l'immensité nous frappe d'admiration, soit ces vastes couches de glaise grise-bleuâtre qui ont jusqu'à trente, cinquante, cent pieds d'épaisseur, sans mélange d'aucun corps étranger, qui sont les mêmes dans toutes les contrées de la terre, et qui ne sauroient avoir d'autre origine vraisemblable: elles sont dues sur-tout aux éruptions des volcans vaseux.

Quant à la variété qu'on observe dans les paroxysmes des volcans, elle est due aux circonslances locales; les uns ont une sphère d'activité qui s'étend au loin, sans interruption; ceux-là éprouvent des paroxysmes rares, mais violens, comme l'Etna; d'autres se trouvent circonscrits dans d'étroites limites, par des filons de quartz, qui souvent coupent les couches schisteuses perpendiculairement à leur plan, et qui interrompent la propagation des fluides volcaniques: ceux-là ont des paroxysmes fréquens, mais foibles; d'autres enfin semblent être tout-à-fait isolés, et leurs paroxysmes se succèdent sans interruption, mais ils n'ont aucun effet désastreux ni même effrayant; ce n'est qu'une grande et belle expérience de physique.

Tel est le volcan de Stromboli, l'un des plus curieux qui existent, et dont l'examen peut jeter le plus de jour sur les phénomènes volcaniques. Il est dans une des îles Eoliennes, au nord de la Sicile, et Dolomieu nous en a donné la plus intéressante description. Ce volcan existoit déjà du temps de Pline; ses éruptions se font, de temps immémorial, sans discontinuer, de demi-quart-d'heure en demi-quart-d'heure, et il semble qu'à chaque instant la nature y démontre la concrétion des gaz en matière pierreuse, comme un chimiste la

démontreroit dans son laboratoire.

« Le cratère enflammé, dit Dolomieu, est dans la partie
» du nord-ouest de l'île, sur le flanc de la montagne; je lui
» vis lancer pendant la nuit, par intervalles réglés de sept
» ou huit minutes, des pierres enflammées qui s'élevoient à
» plus de cent pieds de hauteur, qui formoient des rayons
» un peu divergens, mais dont cependant la majeure quan» tité retomboit dans le cratère; les autres rouloient jusqu'à
» la mer. Chaque explosion étoit accompagnée d'une bouffée
» de flammes rouges. . . . Les pierres lancées ont une couleur

» d'un rouge vif, et sont étincelantes; elles sont l'effet d'un » feu d'artifice ».

J'observe, en passant, que ces masses étincellantes et qui font l'effet d'un feu d'artifice, annoncent que leur base est combustible.

Le jour suivant, Dolomieu étant monté sur la montagne,

il continue ainsi sa description.

« Du sommet de la haute pointe , on domine sur le cratère » enslammé.... Il est très-petit; je ne lui crois pas cinquante » pas de diamètre ; il a la forme d'un entonnoir terminé en » bas par une pointe. Pendant tout le temps que je l'ai obser-» vé, les éruptions se succédoient avec la même régularité » que pendant la nuit... Les pierres lancées par le volcan ... » formoient des rayons divergens; la majeure partie reton-» boit dans la coupe; elles rouloient jusqu'au fond du cra-» tère, sembloient obstruer l'issue que s'étoient faite les va-» peurs à l'instant de l'explosion, et elles étoient rejetées de » nouveau par l'éruption subséquente. Elles sont ainsi bal-» lotées jusqu'à ce qu'elles soient brisées et réduites en cen-» dres. Mais le volcan en fournit toujours de nouvelles : il n est intarissable sur ce genre de production. L'approche de » l'éruption n'est annoncée par aucun bruit ni murmure » sourd dans l'intérieur de la montagne, et l'on est toujour » surpris lorsqu'on voit les pierres s'élever en l'air.... Il et » des temps où les éruptions sont plus précipitées et plus vion lentes; les pierres décrivent des rayons plus divergens; elles » sont jetées à une assez grande distance dans la mer. En géné-» ral l'inflammation est plus considérable et plus active l'hi-» ver que l'été; plus à l'approche des tempétes et pendant » leur durée, que dans les temps calmes». (Lipari, p. 115.)

L'auteur ajoute (p. 122): « Le Stromboli est le seul vol-» can connu qui ait d'aussi fréquentes éruptions... La fer-» mentation des autres augmente progressivement.... Ici, » l'éruption se fait sans pouvoir être prévue... Il semble que » ce soit un air ou des vapeurs inflammables qui s'allument » subitement, et qui font explosion en chassant les pierres » qui se trouvent sur leur issue ».

Ces saits si bien décrits, prouvent clairement, 1°. que les seux de Stromboli sont entretenus par une cause toujour renaissante; car il répugne à la raison de supposer que ces éruptions si anciennes, si régulières, si continuelles, soient dues à des agens qui s'épuiseroient sans se renouveler.

2°. Que les masses pierreuses sont instantanément formées par le contact de l'air, à-peu-près comme le gaz fluorique siliceux forme subitement du quartz par le contact de l'eau.

437

Il seroit, en effet, bien difficile de concevoir par quelle magie, de sept en sept minutes il se trouveroit toujours, a point nommé, la même quantité de matières pierreuses prêtes à être vomies par cette bouche qui se referme aussitôt; et il est encore remarquable que cette émission de masses pierreuses ne change rien à la forme régulière de cette bouche qui a la figure d'un entonnoir terminé en bas par une pointe.

5°. Que le foyer du volcan est à une très-petite profondeur, puisqu'on n'observe ni commotions, ni bruits souterrains, et que d'ailleurs les pierres lancées décrivent des rayons très-divergens; car on sait qu'une pièce d'artillerie écarte d'autant plus la mitraille, qu'elle est plus courte.

4°. Que le fluide électrique est un des principaux agens des volcans, puisque c'est dans les temps orageux et pendant l'hiver, que les paroxysmes volcaniques augmentent de fré-

quence et de force.

J'ajouterai, relativement à la profondeur du foyer des volcans en général, et aux prétendus gouffres qu'on suppose exister sous leurs cratères, que tout cela paroît purement idéal. Les lacs qui sont dans les anciens cratères, détruisent absolument l'idée de ces vastes cavernes creusées par l'imagination sous les montagnes volcaniques. Ces cavernes sont supposées avoir fourni et fournir encore la matière des laves avec la matière même qui compose leurs parois. Mais comment des parois fusibles ne se ramollissent-elles pas par l'action de ces feux éternels, dont on les dit chauffées; et comment ne s'écroulent-elles jamais sur elles-mêmes, étant chargées sur-tout du poids immense d'une montagne? Qu'on demande à un verrier ce qui arriveroit, s'il construisoit son four avec la matière même dont il fait des bouteilles : assurément il répondra que bientôt le four couleroit en verre de toutes parts; que la voûte s'affaisseroit, que tout se confondroit, et que la masse vitrifiée étoufferoit complètement le feu.

Il faut donc en revenir à cette idée simple, que les volcans, suivant la belle comparaison faite par Solin, ne sont, comme les fontaines, que des émanations de fluides sans cesse renouvelés. Leur bouche n'est autre chose que le soupirail, ou plutôt l'assemblage des soupiraux et des interstices des feuillets schisteux, par où s'échappent les différens gaz, dont une partie s'enflamme et se dissipe dans l'atmosphère, et l'autre se condense en coulées de laves, comme nous voyons les fontaines des Alpes former, pendant l'hiver, des coulées de glace.

Il reste maintenant une grande difficulté à résoudre ; c'est la présence du fer si abondamment contenu dans les laves.

Pour expliquer sa formation, j'ai recours à une hypothèse qui est fondée sur une puissante analogie, et qui, d'ailleurs, rendroit raison de plusieurs phénomènes qu'on n'a pas encore expliqués.

J'ai dit, dans l'article Géologie, d'après la belle théorie de Laplace, que la terre a été formée par un fluide émané du soleil; et cette théorie est aussi conforme aux faits géolo-

giques qu'aux loix de l'astronomie.

Or ce fluide qui, par sa concrétion, a formé le globe terrestre, étoit certainement un fluide métallifère: cela paroît prouvé, non-seulement par le fer, qui est si abondamment répandu sur la surface de la terre, mais encore par les observations et les expériences de Maskeline et de Cavendish, qui nous apprennent que la pesanteur spécifique du globe terrestre est double de la pesanteur spécifique du cristal de roche. Il est donc au moins vraisemblable que le noyau de la terre est en grande partie métallique, et sur-tout ferrugineux, comme l'annoncent les phénomènes généraux du magnétisme.

Mais, s'il émana jadis du soleil un fluide métallifère auxi abondant, il doit exister encore quelque légère émanation semblable; car la nature modifie bien ses opérations, mais je doute qu'elle les interrompe jamais complètement.

Je dirois donc que ce fluide, ce principe métallique, et absorbé, comme les autres fluides, par les couches schisteuss; qu'il y forme le fer dont elles sont toujours remplies; qu'il forme également le fer des laves; et enfin qu'il concourt avec le phosphore à fixer l'oxigène sous cette forme terreuse que lui donnent toujours les substances métalliques.

L'existence d'un pareil fluide n'est nullement chimérique: elle est même prouvée d'une manière directe par une expérience de M. Humboldt, qui a recueilli dans les mines, des

gaz qui contenoient du fer en dissolution.

Je me demande maintenant si ce fluide, émané du soleil avec la lumière, ne pourroit pas se décomposer comme elle: l'ensemble de sa substance formeroit la matière ferrugineuse, comme l'ensemble des rayons lumineux forme la lumière incolore; les autres métaux seroient le produit de sa décomposition.

Mais quel est le prisme qui décompose ce fluide? c'est, jusqu'à présent, le secret de la nature. Peut-être le calorique et la lumière sont-ils ses agens principaux, car c'est entre les

qu'on trouve la plus grande variété de substances

VOL

459

métalliques, et la moindre quantité de fer. Au contraire, plus on s'éloigne de l'équateur, et plus le fer devient abondant, à mesure que les métaux précieux deviennent plus rares.

La présence de ce gaz métallifère pourroit expliquer la coloration des corps organisés : phénomène, dont la cause

est si peu connue.

Elle expliqueroit la formation des filons métalliques, par l'attraction que les roches schistenses exerceroient sur ce fluide, qui seroit diversement modifié dans leur sein, suivant les circonstances locales.

L'existence d'un gaz métallique dans l'atmosphère ne paroissoit point impossible à Lavoisier, ainsi qu'il le dit formellement dans ses Elémens de Chimie (tom. 1, pag. 255.), à l'occasion de l'acide marin, où de célèbres chimistes ont soupçonné un principe métallique; et je ferai ici un rapprochement de faits qui semblent prouver en même temps, et la présence universelle d'un fluide métallifère, et son influence sur la formation de l'acide muriatique.

J'ai dit que l'eau de la mer devenoit d'autant plus salée,

qu'on approchoit davantage de l'équateur.

Voici, d'après Inghen-Housz, la progression de la salure des eaux de l'Océan : les mers du Nord contiennent \( \frac{1}{64} \) de leur poids de sel marin ; la mer d'Allemagne \( \frac{1}{12} \); la mer d'Espagne \( \frac{1}{16} \); et l'Océan des tropiques depuis \( \frac{1}{12} \) jusqu'à \( \frac{1}{n} \). (Exp.

sur les Végét., pag. 284.)

Or, j'observe en même temps, que c'est précisément dans un sens inverse que se fait l'augmentation des métaux. Entre les tropiques, les substances métalliques sont variées, et il y en a de précieuses; mais en total, leur masse est peu considérable; et, dans le langage de la nature, pour qui l'or et le fer sont égaux, on peut dire que la zone torride est aussi pauvre en métaux, que les régions polaires sont pauvres en sel marin; mais, à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur, les matières métalliques augmentent en masse: tout comme en s'éloignant des pôles le sel marin augmente en abondance.

Il sembleroit donc que, conformément au soupçon de quelques chimistes, le principe métallisant entre dans la composition de l'acide muriatique. Près de l'équateur, ce principe concourt à former beaucoup de sel marin, et une petite masse de métaux. Vers le nord au contraire, il formeroit peu de sel dans la mer, mais il satureroit de fer des chaînes entières de montagnes.

La grande affinité de l'oxigene pour le radical de l'acide

4:0

marin, semble confirmer sa nature métallique; et les expériences de Proust, qui trouve toujours un gaz mercuriel dans le muriate de soude, en fournissent une preuve de plus.

Ces faits annoncent que la nature a pris les moyens les plus efficaces pour fixer l'oxigène à la bouche des volcans, sous la forme terreuse que lui donnent toujours les substances

métalliques.

Il me reste à parler de cette singulière espèce de solcans appelés volcans vaseux ou volcans d'air et de boue. Leur phénomènes ont les mêmes causes que ceux des volcans ignivames; mais elles y sont moins développées; ce ne sont, en quelque sorte, que des embryons de volcans. Ils n'en sont que plus instructifs pour l'observateur; car, ainsi que les ébauches d'un artiste nous font connoître quel est son génie, de même les ébauches de la nature peuvent, parfois, nous apprendre quelle est sa marche.

J'ai rappelé ci-dessus la description que nous ont donnée de ces phénomènes, Dolomieu, Pallas et Spallanzani; et l'on a vu, d'après les observations de ces célèbres naturalistes, que toujours il y a là une grande abondance de sel marin; qu'il y a du pétrole, du gaz hydrogène sulfuré, et beaucoup de matières terreuses vomies. Mais ces matières sont, en quelque sorte, indigestes; il leur manque, en grande partie, l'agent le plus actif des volcans, le fluide électrique, dont les

couches calcaires sont de mauvais conducteurs.

Les phénomènes des volcans vaseux de la Crimée et des Salses de Modène, sont, de tout point, semblables à ceux de Macalouba. Mais ce qu'il est important sur-tout de remarquer, c'est que les circonstauces locales y sont exactement les mêmes : par-tout le sol est calcaire; par-tout le sel marin très-abondant; par-tout il y a du pétrole et de l'hydrogène sulfuré; par-tout enfin, la terre vomie est une argle grisebleuatre, où Spallanzani a trouvé les mêmes élémens que Bergmann avoit retirés du basalte : beaucoup de silice, de l'alumine, de la chaux, de l'oxide de fer, avec un peu de magnésie : et l'on sent aisément que l'identité de composition de ces deux substances n'est pas un effet du hasard.

Quand on compare ces volcans, habituellement vaseux, à ces eruptions boueuses, qui ont lieu quelquefois dans les volcans ordinaires, comme on le voit au Vésuve, et comme on vient de le voir au Pérou, d'après le rapport de Cavanilles, on reconnoît que c'est un même effet dû aux mêmes causes; dans l'un et l'autre cas, le fluide électrique s'est trouvé en proportion trop foible avec les autres gaz, pour tout enflam-

mer, et pour donner aux éjections une consistance plus solide.

C'est aux éruptions vaseuses des volcans soumarins, que paroît due la formation des chaussées basaltiques, et de ces énormes couches de glaise grise-bleuâtre, où la silice, quoique dominante, est si intimement combinée, qu'elle n'ôte rien à leur ductilité. Les basaltes contiennent les mêmes élémens que ces glaises ; ils sont, comme elles, sans mélange de corps étrangers; leur pâte n'a point les soufflures des laves; il me semble donc qu'on peut les regarder comme un produit de la voie humide, et qu'il n'y a d'autre différence entre les chaussées basaltiques et les grandes couches de glaises, sinon que les unes, saturées d'acide carbonique, ont éprouvé une cristallisation plus ou moins confuse qui leur a donné de la solidité. D'autres éjections privées de ce gaz, sont demeurées dans leur état de mollesse, et forment les couches de glaise. L'identité de ces deux substances est prouvée par la décomposition des basaltes qui se convertissent en argile par la seule désunion de leurs parties. Ce fait a été remarqué par tous les observateurs; et Faujas a si bien reconnu l'identité des argiles et des éjections volcaniques, qu'il dit formellement : « Je suis » convaince que bien des matières qu'on a prises pour des » argiles naturelles.... ne sont que de véritables produc-» tions volcaniques, altérées ou décomposées ». (Vivarais. pag. 192.)

Si maintenant nous comparons les volcans vaseux avec les feux de Pietra-Mala et autres semblables, nous reconnoîtrons que leur cause générale est la même : c'est toujours le résultat d'une circulation de fluides gazeux qui se modifient suivant les circonstances : la différence de leurs produits dépend sur-

tout de leur abondance respective.

On a vu qu'à Pietra-Mala les observateurs ont trouvé, tantôt le fluide électrique, tantôt le gaz hydrogène, tantôt l'acide muriatique, et tantôt le pétrole, mais il paroît que le fluide électrique est l'agent principal: l'observation faite par Lalande, que ces feux augmentent dans les temps orageux, ne laisse aucun doute à cet égard; et comme alors il y a des averses, la décomposition de l'eau est plus considérable, en même temps que le fluide électrique est plus abondant; et ces deux circonstances concourent à l'augmentation des feux.

L'acide muriatique se trouve bien à Pietra-Mala, car Dietrich, dans ses notes sur Ferber, dit qu'il en a retiré par la distillation de la terre argileuse, sur laquelle paroissent les flammes; mais il n'y est qu'en petite quantité, et il paroît XXIII. 442

qu'il lui faut, comme à l'acide nitrique, une terre alkaline

pour excipient.

A Macalouba, au contraire, ainsi qu'aux Salses de Modène et de Crimée, où le sol est tout calcaire, les sels muriatiques sont très-abondans; tandis que le fluide électrique, peu attiré par des couches calcaires dépourvues de métaux, n'y joue qu'un foible rôle. Voilà pourquoi Pietra-Mala, pauvre en oxigène, mais abondant en fluide électrique, n'a que des feux, et point d'éjections terreuses; et que les Salses, riches en oxigène, mais pauvres en fluide électrique, n'ont que des éjections terreuses et presque point de feux.

On pourroit dire que Pietra-Mala a l'ame d'un volcan, et que Macalouba et les Salses n'en ont que le corps : leur réu-

nion formeroit un volcan ordinaire.

Si par malheur quelqu'événement venoit à fracturer les couches calcaires de Macalouba, et à donner ainsi au fluide électrique un accès immédiat aux schistes ferrugineux qui leur servent de base, il me paroît probable qu'il s'y établiroit

un volcan ignivome.

Par une raison contraire, l'on parviendroit peut-être à faire cesser, ou du moins à diminuer considérablement les funestes effets des volcans, si l'on pouvoit en écarter le fluide électrique, par de puissans conducteurs prolongés à de grandes distances; ou bien interdire, par des jetées de pouzzolane, l'infiltration de l'eau de la mer dans les couches schisteuses qui sont à leur base; ce qui ne seroit peut-être pas impossible, sur-tout quand la place où se fait cette infiltration est indiquée d'une manière précise, comme elle l'est au pied du Vésuve, par le pétrole qui s'élève du fond de la mer, près du fort de Pietra-Bianca.

J'observerai en passant, que c'est ce pétrole, sans cesse formé à la base soumarine des volcans, qui donne l'amertume aux eaux de la mer. Le pétrole que fournissent les volcans éteints, est l'effet continué des mêmes causes qui pro-

duisent celui des volcans brûlans.

Mais, ce qui fait voir combien la théorie que j'ai donnée des phénomènes volcaniques, est conforme à la marche de la nature, c'est qu'elle vient elle-même de le démontrer dans la fameuse grêle de pierres du 26 avril 1803; puisqu'il est bien évident que ces matières pierreuses et métalliques ont été formées de toutes pièces, par la combinaison chimique de divers fluides gazeux échappés avec violence du sein de la terre, de la même manière que dans le volcan de Stromboli, et dans les autres éruptions volcaniques. Voyez PIERES MÉTÉORIQUES.

## Résumé.

Tous les volcans en activité, sans exception, sont baignés par la mer, et ne se trouvent que dans les parages où le sel marin est le plus abondant.

Les volcans de la Méditerranée absorbent celni que les eaux de l'Océan y apportent sans cesse par le détroit de

Gibraltar.

Les couches schisteuses primitives sont le laboratoire où se préparent les matériaux volcaniques, par une circulation continuelle de divers fluides; mais ces couches elles-

mêmes ne fournissent rien de leur propre substance.

La sphère d'activité des volcans peut s'étendre au loin dans ces couches; mais ils n'ont d'autre foyer que les soupiraux par où s'échappent les gaz, dont une partie se dissipe dans l'atmosphère, et l'autre devient concrète par la fixation de l'oxigène.

Les paroxysmes volcaniques sont proportionnés pour la force et la durée, à l'étendue des couches schisteuses où se sont accumulés les fluides volcaniques. Ces fluides sont:

t°. L'acide muriatique qui enlève l'oxigène aux oxides métalliques des schistes, et devient acide muriatique sur-oxigéné.

2°. L'oxigène de l'atmosphère qui remplace continuellement dans les métaux celui qui leur est enlevé par l'acide

muriatique.

- 3°. Le gaz carbonique que l'eau absorbe de l'atmosphère, et transmet aux schistes (qui abondent toujours en charbon).
- 4°. L'hydrogène provenant de la décomposition de l'eau: une partie de cet hydrogène est enflammée par les détonnations électriques; l'autre, jointe à l'acide carbonique, forme de l'huile qui devient pétrole par sa combinaison avec l'acide sulfurique; c'est ce pétrole qui donne l'amertume aux eaux de la mer.
- 5°. Le fluide électrique qui est attiré de l'atmosphère, sur-tout par les métaux contenus dans les schistes. Le soufre paroît être la portion la plus homogène de ce fluide, devenue concrète. Le phosphore en est une modification, et il concourt à fixer l'oxigène. Le soufre formé dans les schistes par le fluide électrique, s'y combine avec l'oxigène, et forme l'acide sulfurique qui décompose le sel marin.

6°. Le fluide métallifère : il forme le fer dans les laves ; il est le générateur des filons métalliques, et le principe 444

colorant des corps organisés. L'ensemble de sa substance donne le fer; sa décomposition produit les autres métaux. Il est un des principes de l'acide marin, comme l'ont soupconné de célèbres chimistes; et il concourt avec le phosphore à fixer l'oxigène sous la forme terreuse.

7°. Enfin, le gaz asote : c'est à ce gaz que paroît due la formation des masses de carbonate calcaire vomies par le Vésuve, et de la terre calcaire contenue dans les laves.

J'observerai en finissant, que lorsque, dans une théorie telle que celle-ci, tous les faits viennent se rattacher d'euxmêmes au fil principal, il semble que ce soit le fil même de la nature.

Or, non-seulement tous les phénomènes volcaniques, mais encore la plupart des autres phénomènes géologiques, trouvent leur explication naturelle dans cette circulation, et dans les diverses combinaisons des fluides de l'atmosphère.

C'est de-là que tirent leur origine les filons métalliques et

tous les produits du règne minéral.

C'est à ces divers fluides que sont dues les eaux thermales, les sources salées, les sources de pétrole; et non point à de prétendus amas de matières préexistantes, qui n'existèrent jamais que dans les livres.

C'est à ces divers fluides que sont dus plusieurs grands météores, tels que les aurores boréales, les globes de feu, les

pierres météoriques, les trombes, les typhons.

Ce sont eux, en un mot, qui, dans les premiers temps, ont formé les couches secondaires de toute espèce, pour servir en quelque sorte d'enveloppe au globe terrestre, à mesure que les eaux de l'Océan, par leur décomposition journalière, découvroient successivement les diverses parties de sa surface.

A l'égard des tremblemens de terre, il est aisé de concevoir que les divers gaz qui remplissent les cavités et les interstices des roches feuilletées, dont les couches s'étendent sans interruption à des distances prodigieuses, venant à s'enflammer par des détonnations électriques qui se communiquent de proche en proche avec la rapidité de l'éclair, peuvent occasionner en même temps, dans des lieux fort éloignés, des commotions qui sont sèches et violentes quand les détonnations se font près de la surface, et qui sont ondulatoires quand elles agissent à de grandes profondeurs.

Qu'il me soit permis de remarquer ici que ma Théorie des Volcans, tout extraordinaire qu'elle parût d'abord, ne tarda pas d'obtenir l'approbation de quelques auteurs distingués, à qui elle parut si naturelle, qu'ils crurent eux-mêmes en être les auteurs, long-temps même après que je l'eus publiée.

M. Breislak, par exemple, dans sa Topographie physique de la Campanie, imprimée à Florence en 1798, expliquoit d'une manière fort simple les embrasemens du Vésuve, en supposant uniquement qu'il existoit sous ce volcan un réser-

poir immense de bitume.

Mais, dans l'édition française de cet ouvrage, donnée à Paris sous les yeux de M. Breislak, en 1801 (un an après la publication de ma Théorie), ce savant renonce tout-à-coup à sa première simplicité, et dans l'explication qu'il donne des embrasemens du Vésuve (chap. v11), il emploie précisément les mêmes agens que je mets en œuvre dans ma Théorie: le sel marin, l'acide muriatique, le pétrole, le gaz hydrogène, le fluide électrique, la décomposition de l'eau. Il est vrai que, pour plus de commodité, il laisse au lecteur liberté entière sur l'emploi de ces divers agens; il assure, au surplus, que cette hypothèse explique tous les phénomènes, et même l'intermittence. Enfin il combat victorieusement le système qui attribue les feux volcaniques à l'embrasement des couches de charbon-de-terre ou de pyrites.

En un mot, M. Breislak n'omet rien de ce qui peut mettre dans tout son jour la justesse et la solidité de ma *Théorie*: il n'oublie qu'une seule chose, c'est d'en indiquer l'auteur. Il pousse même la distraction, jusqu'à dire formellement que ce sont ses propres conjectures qu'il présente. (Voyag. dans

la Campanie, ch. VII, tom. 1, pag. 292 et suiv.)

J'ai déjà fait remarquer, dans l'article Pierres météoriques, qu'un naturaliste très-habile étoit tombé dans la même distraction, en expliquant ce phénomène, d'après ma Théo-

rie, qu'il a donnée comme la sienne.

Mais au reste, si je fais ces observations, c'est uniquement pour l'intérêt de la science, et pour donner plus de poids (par l'approbation de ces auteurs) à une théorie que je regarde comme la véritable clef de tous les phénomènes géologiques, et qui se trouve si différente de toutes celles qu'on avoit données jusqu'à ce jour. Voyez BASALTE, CAVERNE, FILONS, GÉOLOGIE, HOUILLE, LACS, LAVES, MER, MONTAGNES, PIERRES-MÉTÉORIQUES, SEL-GEMME, SOUFRE, TROMBE. (PAT.)

VOLCELETS (vénerie), l'un des cris des chasseurs en parlant aux chiens. Voyez l'article VÉNERIE. (S.)

VOLÉE (fauconnerie), espace que parcourt un oiseau saus s'arrêter. (S.)

VOLER (fauconnerie), signifie chasser avec les oiseaux de proie. Voler de poing, c'est jeter les oiseaux de poing à la poursuite du gibier; voler d'amour, c'est laisser voler les oiseaux en liberté. Quand les oiseaux volent de bon gré, on dit qu'ils volent haut et gras, ou bas et maigre, ou de trait. Ils volent en troupe, lorsqu'on en làche plusieurs à-la-fois; ils volent en rond, quand ils tournent au-dessus de la proie; en long, quand ils volent en ligne droite; en pointe, s'ils vont rapidement; comme un trait, s'ils volent avec vitesse et sans discontinuité; à reprises, si leur vol n'est pas continu; enfin en coupant, lorsqu'ils coupent le vent en le traversant. (S.)

VOLERIE (fauconnerie), chasse avec les oiseaux de proie. Il y a plusieurs espèces de voleries ou de Vols. Voyez ce mot

et celui d'OISEAUX DE VOL. (S.)

VOLEUR (fauconnerie). Un oiseau bon voleur est celui

qui vole sûrement. (S.)

VOLIÈRE. On désigne ainsi , soit un réduit où l'on nourrit des pigeons, soit un lieu entouré de grillages de fil de fer dans lequel on tient des oiseaux d'amusement et de chant. C'est de cette dernière *volière* dont je vais parler; elle convient aux serins, qui s'y plaisent et y réussissent très-bien, si elle est avantageusement placée. Celle qu'on ne destine qu'à ces oiseaux, doit être murée de trois côtés, et close dans un bout au quart à-peu-près de sa grandeur; cette partie doit être converte d'un petit toit, et l'intérieur arrangé de manière qu'ils puissent y nicher et s'y réfugier dans les grands froids, les grandes chaleurs et les orages. Si on ne les y tient que pour se procurer le plaisir de les voir voltiger et les entendre chanter, il suffit qu'ils y trouvent de petits abris pour se mettre à couvert de l'intempérie des saisons: elle doit être vaste, aérée, tournée au levant et au midi, et sur-tout à l'abri du nord. On met ordinairement dans cette volière à jour de tous côtés, outre les canaris, des tarins, des chardonnerets, des puisons, des bouvreuils, des linottes, des sizerins, des verdiers, des bruans et autres petits granivores; mais l'on doit en exclure les moineaux, ce sont des oiseaux turbulens qui y mettroient le désordre, et les mésanges, qui, étant d'un naturel carnasier, la dépeupleroient en peu de jours.

Quant aux insectivores, tels que les fauvettes, rouge-gorges, rossignols et autres, comme leur nourriture n'est pas la même, il leur faut une volière particulière, garnie en totalité d'arbrisseaux verds, et située de manière que pendant l'hiver ils puissent se retirer dans un cabinet chaud, attenant à la maison. Elle seroit plus agréablement placée dans un hosquet isolé; mais il en résulte un inconvénient, c'est qu'il faut aux

VOL

approches de l'hiver en retirer ces oiseaux, qui, étant accoutumés à une sorte de liberté, périssent quelquefois lorsqu'on les change de domicile. Enfin, si l'on destine ces volières à la propagation des espèces, il faut y mettre peu d'oiseaux, à moins qu'elle ne soit très-spacieuse, car ils se nuiroient les uns aux autres.

Jene parlerai point de la forme qu'on doit donner à ces volières; elle doit dépendre de l'emplacement et du goût de ceux qui
veulent se procurer cet agrément; mais il est nécessaire, pour
mettre ces petits prisonniers à l'abri des chats, des oiseaux de
proie, des rats et des souris, que les mailles du grillage soient
très-petites, que ce grillage soit double, qu'il y ait entre chaque
au moins trois pouces de distance, que la maçonnerie soit
bien faite et totalement enduite d'un bon ciment; ces précautions sont de rigueur.

La porte d'entrée ne doit point communiquer directement avec la partie de la volière où sont les oiseaux, mais par un petit vestibule qui en est séparé par un grillage auquel est une autre petite porte d'entrée; enfin il faut, autant qu'il est possible, que ce soit la même personne qui en ait soin.

On placera dans le milieu de la volière de grands arbrisseaux touffus et toujours verds; à leur défaut, on y mettra tous les quinze jours des branches vertes, des joncs marins, ou de grandes plantes, telles que les asperges, avec lesquelles on formera des buissons où les petits oiseaux se plaisent plus qu'ailleurs; on doit, outre cela, isoler quelques arbrisseaux à basse tige et bien feuillés, où l'on aura le plaisir de les voir nicher de préférence aux boulins qui doivent être attachés contre les murailles.

Ces boulins doivent être posés de manière que les conveuses ne puissent se voir d'aucuns côtés dans la partie close de la voltère.

Rien ne réjouit lant ces oiseaux qu'un petit courant d'eau vive, bordé d'herbe toujours verte; il doit être peu profond et large d'un pied; le reste de la volière sera sablé et toujours tenu très-proprement. Au défaut d'eau vive, on y mettra deux abreuvoirs, ou quatre, si elle est spacieuse, dans lesquels on fera parvenir l'eau par le moyen d'un jet d'eau; ces abreuvoirs doivent avoir au plus, dans le centre, trois ou quatre pouces de profondeur, être faits de ciment et en pente douce, et être nettoyés tous les deux jours. On arrêtera le cours de l'eau lorsqu'il gelera, et on la remplacera avec de la neige ou de la glace broyée, si la volière est isolée de la maison; au contraire, si elle y tient, on la fera communiquer à une chambre échauffée, dans laquelle on retiendra les oiseaux tout le temps que dureront les

gelées. Les trémies qui renferment les diverses graines doivent être placées le long du mur et à l'abri de la pluie; en outre, il faut avoir soin de mettre de distance en distance un grand nombre de juchoirs, toujours tenus propres; les plus courts sont les meilleurs, car ces petits oiseaux aiment à reposer isolés les uns des autres. Enfin, le tout doit être proportionné à leur nombre et à l'étendue de la volière. (VIEILL.)

VOLKAMERE, Volkameria, genre de plantes à fleurs monopétalées, de la didynamie angiospermie et de la famille des Pyrenacées, qui offre pour caractère un calice turbiné, presque entier ou à cinq divisions; une corolle tubulée, à tube long, à limbe à cinq divisions presque égales et presque tournées d'un même côté; quatre étamines unilatérales, dont deux plus courtes; un ovaire supérieur surmonté d'un style à deux stigmates oblongs.

Le fruit est une baie contenant quatre osselets mono-

spermes, dont quelques-uns sont sujets à avorter.

Ce genre est figuré pl. 544 des *Illustrations* de Lamarck. Il renferme des arbrisseaux à feuilles opposées, dont la base des pétioles est souvent persistante, et à fleurs portées trois par trois sur des pétioles communs, axillaires ou terminaux. On en compte huit espèces, dont les plus communes sont:

La Volkamère épineuse, qui a les feuilles oblongue, aiguës, très-entières, et qui est rendue épineuse par la base persistante des pétioles. Elle se trouve dans les îles de l'Amérique. On la cultive dans les jardins de botanique: elle demande au moins l'orangerie pendant l'hiver.

La Volkamère sans épine, qui a les feuilles ovales, trèsentières, luisantes, et qui est glabre dans toutes les parties. Elle se trouve à Ceylan. On emploie ses feuilles comme vul-

néraires. (B.)

VOLUCELLE, Volucella. Geoffroy avoit principalement désigné sous ce nom des syrphes à antennes plumeuses. M. Fabricius a eu tort de le donner à des insectes du même ordre, mais d'une famille très-différente. La justice et l'amour de la science m'ont commandé de créer une nouvelle dénomination pour ces derniers. Voyez USIE. (L.)

VOLUCRIS ARBOREA, dénomination sous laquelle quelques auteurs ont parlé de la Bernache. Voy. ce mot. (S.)

VOLUTE, Voluta, genre de testacés de la classe des Univalves, dont le caractère présente une coquille cylindrique ou ovale, à base échancrée et sans canal, à ouverture plus longue que large, et à columelle plissée.

Quelques - unes des coquilles qui forment ce genre, se trouvent dans Dargenville, sous le nom d'OLIVES, de CY-

VOL

449

PORCELAINES; les autres sont tirées des familles des Corners, des Tonnes, des Buccins, des Limaçons, &c. des mêmes auteurs. Toutes ont de grands rapports, d'abord avec les Bulles et les Buccins, entre lesquels leur genre a été placé, et ensuite avec les Cónes et les Porcelaines, même avec les Bulimes de Bruguière, qui comprennent beaucoup d'espèces que Linnæus avoit réunies à ce genre. Voyez ces mots.

Les coquilles des volutes sont solides, plus ou moins cylindriques; leur spire, plus ou moins saillante à leur extrémité, enveloppe toujours la columelle dans ses premiers tours; leur ouverture est plus longue que large; leur lèvre n'est jamais repliée en ses bords, mais toujours plus ou moins échancrée à ses deux extrémités, sans cependant être prolongée en canal; leur surface est souvent unie et luisante, souvent colorée de brillantes couleurs, d'autres fois striée et rugueuse.

rugueuse.

Ces coquilles ont un mode de formation diss'érent de celui des autres coquilles; elles s'augmentent, ainsi que les porcelaines, en deux temps, et c'est à cette faculté qu'on doit attribuer les grandes variétés de formes et de couleurs qu'elles présentent, sur-tout l'olive. Voyez au mot Coquille.

Les animaux qui habitent les volutes ont de très-grands rapports avec ceux des porcelaines et des cônes; mais ils en sont distingués souvent par un caractère qui seroit bien prédominant, s'il existoit dans toutes les espèces, c'est la priva-

tion de l'opercule.

Ces animaux, d'après Dargenville, ont un cou cylindrique, assez long et assez gros, au bout duquel se voit la tête sous la forme d'une demi-sphère, moins grosse que le cou; deux cornes coniques de la longueur du cou et très - pointues, sorient de la base latérale de cette tête et portent les yeux à leur milieu extérieur.

Le manteau est à peine visible sur les côtés; mais il se prolonge en avant et se replie en un cylindre fort long, qui sort

par l'échancrure de la coquille.

Le pied est ovale, tronqué en avant, aussi large et aussi long que la coquille, qu'il recouvre quelquesois en partie, à la volonté de l'animal.

On connoît peu la manière d'être particulière aux différentes espèces de volutes; mais il y a tout lieu de croire, d'après l'analogie, qu'elle est la même que celle propre aux Cônes. Voy. ce mot.

La plus grande de toutes les espèces de ce genre, la Voluts

coquilles d'un pouce de longueur. Cette espèce est, dit Adanson, d'une grande ressource aux nègres du Sénégal, qui la font sécher et la mangent ensuite avec du *mil* ou du *riz*.

Il n'est point de genre, dans Linnæus, que Lamarck ait aussi travaillé que celui-ci; outre les espèces placées dans son genre bulime et celles rapportées à d'autres genres déjà faits, il a encore trouvé moyen de le diviser en huit autres, savoir: Volute, Olive, Ancille, Mitre, Colombelle, Marginelle, Cancellaire et Turbinelle. Voyez ces mois.

Linnæus a divisé les volutes qui, dans l'édition du Systems naturæ de Gmelin, renferment cent cinquante espèces, en

cinq sections, savoir:

1°. Celles à ouverture non échancrée, qui ne contient

que des Bulimes de Bruguière. Voyez ce mot.

2º. Les cylindroïdes, c'est-à-dire celles qui sont cylindriques et émarginées, parmi lesquelles on doit principalement remarquer:

La Volute porphyre, qui est unie, dont la spire est oblitérée à sa base, la lèvre rétuse dans son milieu et la columelle striée obliquement. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 13, lettre N, et se

trouve sur les côtes d'Amérique.

La VOLUTE OLIVE, qui est unie, dont la base de la spire est recourbée, et la columelle obliquement striée. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 13, lettres R, S, O, et pl. 38 de l'Hist. nat. des Coquillages, faisant suite au Buffon, édition de Deterville. On la trouve dans la Méditerranée et la mer des Indes, et elle fournit une grande quantité de variétés de formes et de couleurs. C'est le type du genre OLIVE de Lamarck et autres auteurs français. Voyez ce mot.

La VOLUTE UTRICULE est alongée, unie, et a la spire saillante. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 13, fig. M. Elle se trouve dans la

mer des Indes.

La VOLUTE ISPIDULE est unie, a la spire proéminente; la lèvre avec un seul cordon, et la columelle obliquement striée. Elle habite les mers des Indes et d'Afrique, et varie sans fin. On la trouve figurée dans Adanson, p! 4, nº 7, seus le nom d'agaron, dans Dargenville, pl. 13, lettre Q, et dans un grand nombre d'autres ouvrages.

5°. Les volutes ovales, ou qui sont presque ovales, ouvertes et échancrées. On y distingue principalement:

La VOLUTE A COLLIER, qui est entière, blanche, dont la spire est oblitérée, la columelle obliquement striée. Elle est figurée dans Adanson, pl. 5, n° 4. Elle se trouve sur les côtes d'Afrique et dans la mer des Indes, où on l'emploie à orner les armes, à faire des colliers, etc.

La VOLUTE BOBI, qui est unie, dont la spire est émoussée et ombiliquée; la columelle avec sept plis et la lèvre marginée et crénelée. Elle est figurée dans Adanson, pl. 4, fig. 4. Elle se trouve sur la côte d'Afrique, et varie beaucoup.

La VOLUTE PORCELAINE, Voluta glabella, est très-entière, unie,

a la spire unie; la columelle a quatre plis; la lèvre bossue, bourrelée et dentée. Elle est figurée dans Adanson, pl. 4, fig. 1, et dans l'Hist. nat. des Coquilles, faisant suite au Buffon, édition de Deterville, pl. 58, fig. 4 et 5. Elle se trouve dans la mer des Indes, et sur la côte d'Afrique.

La Volute réticulée, qui est un peu sillonnée en sautoir, dont la lèvre est intérieurement striée, et la columelle presque perforée. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 17, fig. M. Elle se trouve sur les côtes

d'Afrique et d'Amérique.

La VOLUTE MARCHANDE est striée; a la spire obtuse; la columelle émoussée, dentée; la levre bossue, denticulée. Elle est figurée dans Adanson, pl. 9, fig. 29, et se trouve dans toutes les mers des pays chands. Elle sert de monnoie dans quelques cantons de l'Afrique. C'est le type du genre columbella de Lamarck.

La Volute Siger, Volute rustica est unie; a la spire proéminente, la columelle émoussée, denticulée; la lèvre bossue et également denticulée; Elle est figurée dans Adanson, pl. 9, fig. 28, et se trouve

dans la Méditerranée.

4°. Les volutes fusiformes, qui sont alongées, et ont la

pointe de la spire saillante. Il faut y remarquer:

La VOLUTE TRINGATE qui est presque entière, oblongue, unie, dont la spire est proéminente, brisée; la columelle a trois plis; la lèvre avec trois dents en dedans. Elle est figurée dans Gualtieri, pl. 43, lett. B, et se trouve dans la Méditerranée.

La VOLUTE GENOT, Voluta sanguisuga, qui est émarginée, sillonnée longitudinalement, striée transversalement, dont la columelle est à quatre plis, et la lèvre unie. Elle est figurée dans Adanson, pl. 9,

fig. 35. Elle se trouve sur la côte d'Afrique.

La Volute plicaire, qui est émarginée, anguleuse, dont les angles antérieurs sont presqu'épineux; la columelle a quatre plis, et la lèvre unie. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 9, fig. Q. Elle se trouve dans la mer des Indes.

La VOLUTE FOSSILE, qui est très-unie, et dont la columelle a cinq plis. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 26, fig. 6, B. Elle se trouve

fossile à Courtagnon et à Grignon.

La Volute Cardinale, qui est émarginée, transversalement striée, blanche, avec une des taches couleur de paille, dont plusieurs rangées en échiquier, et dont la columelle est à cinq plis. Elle est figurée dans Gualtiéri, pl. 53, lett. G., et se trouve dans la mer des Indes.

La Volute épiscopale, qui est émarginée, unie, dont les tours de spire ne sont pas dentés en leurs bords, qui a la lèvre denticulée et la columelle a quatre plis. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 9. lette C, et dans l'Hist. nat. des Coquillages, faisant suite au Buffon, édition de Deterville, pl. 38, fig. 2 et 3. Elle se trouve dans la mer des Indes, et sert de type au genre mûtre de Lamarck.

La Volute Papale, qui est émarginée, striée transversalement; dont le bord des tours de la spire et la lèvre sont denticulés, et la columelle a quatre plis. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 9,

fig. E, et se trouve dans la mer des Indes.

La Volute musique est émarginée ; a les tours de spire avec des

épines obtuses; la lèvre unie et très – épaisse. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 14, fig. P, et se trouve sur les côtes d'Amérique. Ses taches sont disposées comme la note sur un papier de musique.

La Volute HÉBRAÏQUE, qui est émarginée, dont les tours de spire ont des épines émoussées, et dont la columelle a cinq gros plis et cinq petits. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 14, fig. D. Elle se trouve dans la mer des Indes et aux Antilles. Ses taches sont disposées comme de l'écriture hébraïque.

La VOLUTE TURBINELLE est presqu'entière, turbinée, avec des épines coniques, presque perpendiculaires: les supérieures plus grandes; la columelle a quatre plis. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 14, fig. P. Elle se trouve dans la mer des Indes, et sert de type au genre

TURBINELLE de Lamarck. Voyez ce mot.

La VOLUTE POIRE qui est ovale, presque caudée, dont la spire est striée, unie, polongée à son extrémite, et la columelle a troisplis. Elle est figurée dans Gualtiéri, tab. 46, fig. C, et se trouve dans la mer des Indes.

La VOLUTE ÉTENDARD, qui est ventrue, jaunâtre, striée d'orangé; dont le premier tour de spire est trois fois plus grand que les autres et tuberculé. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 11, fig. G. Elle se trouve dans la mer des Indes.

5°. Les volutes ventrues, qui sont renslées, et ont un ma-

melon à la pointe de la spire. On y remarque :

La Volute éthiopique, qui est émarginée, dont la spire est corronnée d'épines en voûte, et la columelle a quatre plis. Elle est figurée dans Dargenville, pl. 7, fig. F. Elle se trouve sur la côle d'Afrique.

La Volute vet, Voluta cymbium, qui est émarginée, dont les tours de la spire sont canaliculés en leurs bords, et la columelle a quatre plis. Elle est figurée dans Adanson, pl. 3, dans Dargenville, pl. 17, fig. G., et dans l'Hist. nat. des Coquilles, faisant suite au Buffon, édition de Deterville, pl. 38, fig. 6. Elle se trouve sur les côtes d'Afrique et d'Amérique, se mange, et parvient à une grosseur considérable. (B.)

VOLUTELLE, Volutella, genre de plantes cryptogames, de la famille des Championons, qui offre une fongosité hypocratériforme stipitée, dont la superficie du chapeau est

percée de trous.

Ce genre est composé de deux espèces figurées dans l'ouvrage de Tood sur les Champignons du Mecklembourg, tab. 5. Il a beaucoup de rapports avec les pézizes, et il paroît même que la pézize ponctuée de Bulliard en fait partie. Voyez au mot Pézize.

Forskal avoit aussi donné ce nom à la Cassyte. Voyez

ce mot. (B.)

VOLVAIRE, Volvaria, genre de testacés de la classe des Univalves, qui présente pour caractère une coquille cylindrique, roulée sur elle-même, sans spire saillante, dont l'ouverture est étroite, aussi longue que la coquille, et à un

ou plusieurs plis sur la base de la columelle.

Ce genre a été établi par Lamarck sur une coquille des côtes d'Angleterre, figurée par Pennant dans sa Zoologie britannique, pl. 70, nº 85 du 4e vol., et par d'Acosta dans sa Conchyliologie britannique, pl. 2, nº 7. Cette coquille a l'aspect d'une bulle, et fait le passage entre ce genre et les bulimes. C'est tout ce qu'on sait sur son compte. (B.)

VOLVOCE, Volvox, genre de vers polypes amorphes ou d'animalcules microscopiques, dont les espèces ont pour caractère commun d'être très-simples, sphériques et transparentes.

Ce genre a été connu de presque tous les naturalistes modernes, à raison d'une de ses espèces, le volvoce globuleux, assez gros pour être reconnu à la vue seule dans les eaux

stagnantes, où elle est commune.

Quelques volvoces sont simples, et ne présentent que les phénomènes des autres animaux infusoires; mais la plupart sont composés de plusieurs globules réunis dans une matière mucilagineuse. On s'accorde aujourd'hui à penser que toutes ces molécules ont une vie propre, indépendante de l'ensemble; mais que cet ensemble a une vie commune qui lui donne la faculté de se mouvoir. Voyez au mot Animal-cule infusoire.

Les volvoces se trouvent dans les eaux douces et salées, rarement dans les infusions. Ils tournent continuellement sur eux-mêmes, mais d'un mouvement assez lent. Ils se multiplient par déchirement et par séparation des bourgeons oviformes qu'on apperçoit sur presque tous. Voyez au mot VERS FOLYPES.

On compte une douzaine d'espèces de volvoces, dont les plus remarquables sont :

Le Volvoce mure, qui est orbiculaire, membraneux, et a le disque parsemé de molécules vertes et sphériques. Il est figuré dans l'Encyclopédie, partie des Vers, pl. 1, fig. 10. Il se trouve dans l'eau des marais, en automne.

Le Volvoce social est sphérique et composé de molécules cristallines égales et écartées. Il se trouve dans l'eau des rivières, et est figuré dans l'*Encyclopédie*, pl. 1, fig. 8.

Le Volvoce PILULE est sphérique et a les entrailles immobiles et verdâtres. Il se voit dans l'Encyclopédie, pl. 1, fig. 4, et se trouve dans les infusions des végétaux.

Le Volvoce Globuleux est sphérique, membraneux, et a le disque parsemé de molécules sphériques vertes. Il est figuré dans l'Encyclopédie, pl. 1, fig. 9. Il se trouve très-

communément dans les eaux stagnantes.

Le Volvoce point est sphérique, noirâtre, et a le ventre marqué d'un point clair. Il est figuré daus l'Encyclopédie; pl. 1, fig. 1. Il se trouve dans l'eau de la mer fétide. (B.)

VOLVOXE, Folvoxis, nom donné par Kugelann, aux insectes qui composent les genres Anisotoma et Agathi-DIUM d'Illiger. Voyez ces mots. (O.)

VOMER, nom spécifique d'un poisson du genre Argy-REIOSE. Voyez ce mot. (B.)

VOMIQUE, Strychnos, genre de plantes à fleurs monopétalées, de la pentandrie monogynie, dont le caractère consiste en un calice à cinq divisions; une corolle monopétale à cinq divisions; cinq étamines; un ovaire supérieur surmonté d'un style à stigmate obtus.

Le fruit est une baie à une loge, dont l'enveloppe est ligneuse, et qui contient plusieurs semences rondes, applates

et un peu velues.

Ce genre, qui est figuré pl. 119 des Illustrations de Lamarck, renterme des arbres à feuilles opposées entières, et à fleurs disposées en grappes latérales. On en compte quatre espèces, dont deux sont célèbres à raison des vertus de leurs

diverses parties.

L'une est la Vomique des boutiques, dont les feuilles sont ovales et les branches sans épines. C'est un très-grand arbre de l'Inde. Ce sont ses graines qu'on appelle vulgairement noix vomique, et qu'on emploie pour empoisonner les loups. On en fait aussi quelquefeis usage en médecine, mais c'est un remède dangereux qu'on doit entièrement proscrire.

La vomique est extrêmement amère. La plus petite dose de sa poudre ébranle les fibres de l'estomac, excite des vomissemens convulsifs qui se communiquent bientôt aux intestins, et produisent des évacuations répétées et très-douloureuses, qui mènent rapidement à la mort. Les animux qui en ont mangé éprouvent une soif dévorante, et lorsqu'ils la satisfont, leurs douleurs s'augmentent et leur mort s'accélère. Le meilleur remède , dans ce cas , est le vinaigre à grandes doses.

Lorsqu'on veut empoisonner les loups d'une contrée, on fait, avec un couteau, des trous dans une charogne, et on met, dans chaque trou, une pincée de poudre de vomique. Il faut que ces trous soient assez rapprochés pour qu'un bup puisse en entamer un à chaque bouchée, mais par asses pour



eve del 1. Umari épineux. 2. Vampi de la Chine.

3. Vomique des Boutiques. 4. Uperhize truffiere.

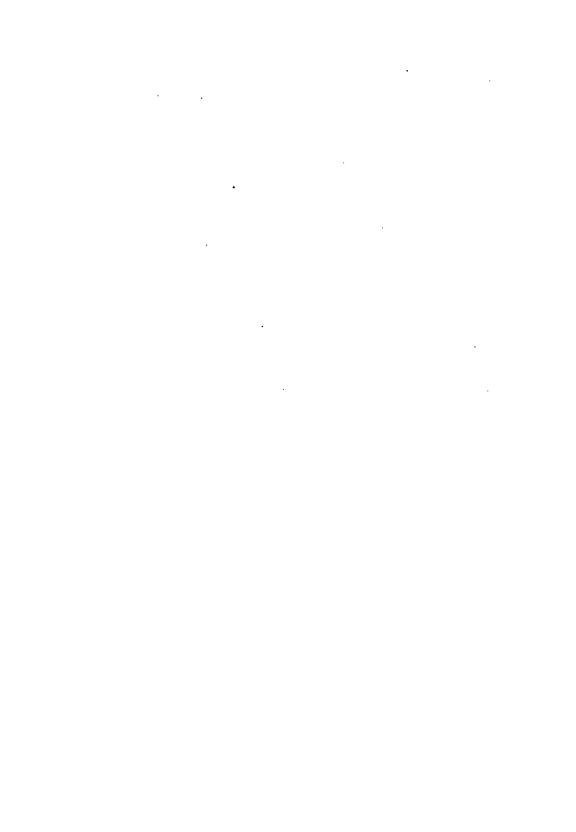

que la poudre communique son amertume à la chair. Lorsque cette opération est faite, on traîne la charogne autour des bois, et on la dépose dans le lieu le plus solitaire, le moins à la portée des chiens. C'est ordinairement l'hiver que l'on choisit pour cette opération, parce que c'est alors que les loups sont réunis à raison de leurs amours, qu'ils éprouvent le plus le besoin de la faim, et qu'on conneît mieux, par l'empreinte de leurs pas sur la neige, les cantons où ils se trouvent. Un loup ou un renard qui a mangé seulement deux pincées de poudre de vomique, est un animal perdu, il va mourir, après des souffrances horribles, à quelque distance du lieu de son repas, où on le va chercher à la trace de ses pas, s'il y a de la neige, ou de ses excrémens s'il n'y en a pas.

L'autre est la Vomique colubrine, qui a les feuilles vales-aiguës, les branches épineuses. C'est aussi un grand arbre qui a beaucoup de rapports avec le précédent, et qui se trouve dans les mêmes pays. Son bois est très-amer, et est regardé comme très - précieux dans quelques parties de l'Inde. On l'emploie à guérir de la morsure des serpens, de la fièvre, des vers, des rhumatismes et autres maladies. On en apporte fréquemment en Europe, mais il n'est guère d'usage que dans les fièvres intermittentes et dans les maladies vermineuses, encore est-ce rarement, parce qu'il produit quelquefois des convulsions semblables à celles que donne la noix vomique. Ce bois de couleuvre nous arrive sous la

forme d'une racine marbrée de brun et de gris.

La Vomique Brachiée, qui a les feuilles opposées, ovalesoblongues, aiguës, à cinq nervures, les rameaux perpendiculaires les uns sur les autres, et les fleurs en corymbe. Elle croît au Pérou, et est figurée pl. 157 de la *Flore* de ce pays. Les cerfs mangent ses fruits sans inconvéniens. (B.)

VONCONDRE, nom spécifique d'un poisson du genre exprin, le cyprinus cirrhosus Linn. Voyez au mot Cyprin. (B.)

VOND-SIRA. Voyez VANSIRE. (S.)

VONTACA, nom indien d'un grand arbre dont les fleurs sont odorantes et les fruits bons à manger. On ignore à quel genre il appartient. (B.)

VOODVVARDIE, Woodwardia, genre de plantes cryptogames de la famille des Fougères, introduit par Smith. Son caractère consiste à avoir la fructification en petites lignes distinctes le long de la nervure principale, et des tégumens qui s'ouvrent du dedans au-dehors. Il comprend

plusieurs espèces de blechnons, mais il paroît trop légèrement distingué pour être adopté par la plus grande parie

des botanistes. Voyez au mot Blechnon. (B.)

VORACE. Cette épithète convient principalement aux animaux carnassiers, tels que le loup, l'hyène, le chacal, le vautour, les guillemots, le requin, le brochet, &c. Elle semble désigner une qualité làche, car les animaux courageux, tels que le lion, le tigre, l'aigle, l'épervier, sont moins voraces que ces espèces peu audacieuses qui se gorgent de charognes, et qui, n'osant attaquer une proie vivante, se contentent des restes des autres animaux carnivores. En effet, la voracité, la gloutonnerie, sont parmi nous les attributs de ces hommes grossiers et brutaux qui s'adonnent à leurs voluptés sensuelles et à leur goinfrerie. Tel étoit ce crapuleux empereur romain, qui, après avoir bien mangé, se faisoit rendre gorge pour avoir le plaisir de manger encore. C'est ainsi que certains oiseaux de mer, les lummes, les pétrels, les guillemots, les puffins, gorgés de poissons et poursuivis dans les airs par leurs ennemis, sont forcés de vomir leur proie, qui est saisie dans sa chute par leurs implacables persécuteurs. L'extension qu'on donne à ses facultés digestives, est prise aux dépens des facultés plus nobles; c'est pourquoi les individus adonnés à leur ventre ressemblent aux animaux: quæ natura prona atque ventri obedientia finxit, dit Salluste; aussi Caton le censeur disoit d'un homme vorace, qu'on ne pouvoit rien attendre de bon pour la chose publique, de celui qui étoit tout ventre depuis le menton jusqu'aux parties naturelles, auquel on peut appliquer ce vers de Virgile:

## Latamque trahens inglorius alvum.

Les animaux qui ont un ventre gros et pendant, sont lourds, stupides; ils dorment beaucoup, sont paresseux et fort lâches dans toutes leurs actions; l'on sait combien les chiens engraissés dans la cuisine sont inférieurs aux chiens de chasse, et combien de Césars sont devenus laridons. (V.)

VORME, Wormia, genre de plantes de la polyandrie pentagynie, qui offre un calice de cinq folioles; une corolle de cinq pétales; un grand nombre d'étamines; un anneau charnu entourant un germe trigone.

Ce genre est décrit et figuré dans le second volume de

Acta Danica. (B.)

VORMELA. Agricola fait mention du hamster sous celle désignation latine. Voyez HAMSTER. (S.)

VORTICELLE, Vorticella, genre de vers polypes amor-

phes ou d'animalcules infusoires qui présentent pour caractère un corps nu, susceptible de contraction, ayant l'extré-

mité supérieure garnie, en avant, de cils rotatoires.

Les animaux de ce genre sont, après les brachions, les plus composés et les plus gros des microscopiques. Quelques espèces peuvent même être vues sans le secours de la loupe. Toutes fournissent des phénomènes dignes des méditations des philosophes scrutateurs de la nature.

La découverte des vorticelles fut faite, il y a plus de cent ans, par Leuwenhoeck; depuis, Trembley en trouva d'autres espèces, qu'il fit connoître sous le nom de polypes à panaches, polypes à bouquets, &c. et Muller porta sur elles, comme sur les autres vers infusoires, l'attention investigatrice dont il étoit si éminemment doué, et il en décupla le nombre dans son ouvrage sur les animaux infusoires.

Lamarck a divisé ce genre en deux. L'un, auquel il a conservé le nom de Vorticelle, comprend les grandes espèces. celles qui se fixent. L'autre, qu'il a appelé Uncéolaire, renferme celles qui nagent continuellement. Voyez ce der-

nier mot.

Parmi celles que découvrit Leuwenhoeck, il en est une qui acquit par la suite une grande célébrité, sous le nom de rotifere, c'est la vorticelle rotatoire de Muller. Spallanzani a fait les recherches les plus étendues sur cet animal, et c'est d'après lui qu'on va donner un précis de son histoire, dont j'ai vérifié plusieurs fois l'exactitude. Cette histoire servira de type pour celles des vorticelles qui ont le plus de rapports avec elle, c'est-à-dire tontes les urcéolaires de Lamarck, dont l'observation a prouvé l'identité de mœurs.

Lorsqu'on délaie dans l'eau la matière terreuse que l'on trouve dans les gouttières des toits, et qu'on observe l'eau, après qu'elle s'est éclaircie, avec un microscope d'une certaine force, on ne tarde pas à y voir nager des animalcules cylindriques, qui ont antérieurement deux appendices ronds, ciliés, et postérieurement quatre appendices longs et poin-

tus, c'est le rotifère de Spallanzani.

Ces animalcules sont gélatineux, et peuvent prendre plusieurs formes par le seul effet de leur volonté. Lorsqu'ils veulent marcher, ils attachent l'extrémité de leur queue au plan sur lequel ils se trouvent, après quoi ils alongent tout leur corps vers la partie antérieure, et quand cette opération est terminée, ils détachent leur queue et la rapprochent de la partie antérieure de leur corps, et ainsi de suite.

Lorsqu'on laisse évaporer l'eau dans laquelle nagent les rotifères, ils se dessèchent et deviennent informes. Ils pa-

XXIII.

roissent morts; cependant lorsqu'on leur rend de l'eau après quelques heures, ils reprennent petit à petit leurs mouvemens, et ensin arrivent à un état de vie aussi complet qu'auparavant. Il en est de même si on les laisse en état de dessication pendant un jour, un mois, un an, douze ans, et probablement plus long-temps encore. On peut les faire mourir et revivre une sois, deux sois, dix sois successivement, mais il paroît qu'ils ne peuvent plus enfin supporter ces expériences, et qu'ils finissent par mourir réellement. Il faut plus ou moins de temps pour voir opérer ce phénomène, selon la chaleur de la saison. Une heure suffit pour tous en été; elle suffit à peine pour quelques-uns pendant l'hiver. Mais il est cependant une condition à ces résurrections, c'est que les animaux doivent être mêlés avec la terre des toits. L'expérience ne réussit pas lorsqu'on les isole dans des vases très-propres.

Les rotifères ont trois organes, qu'ils font paroître ou disparoître à volonté. Le premier est formé par deux demi-cercles saillans antérieurement et garnis de poils. Ils font mouvoir cet organe de manière à lui donner l'apparence de deux roues qui tournent sur leur essieu, et déterminent par là, dans l'eau, un tourbillon qui amène dans leur bouche, qui est intermédiaire, les objets dont ils se nourrissent. Le second est un petit corps ovoïde qui se trouve dans le corps, et qui est dans un continuel mouvement de contraction et de dilatation. Leuwenhoeck et Backer ont cru que c'étoit le cœur de l'animal, Spallanzani en doute, parce qu'il dépend de la volonté de l'animal de le tenir en repos, et qu'il n'agit que lorsque le rotifère fait agir les roues, lorsqu'il cherche des alimens. C'est donc plutôt l'estomac. Le troisième organe

est la queue, dont il a déjà été parlé.

Les rotifères présentent encore un fait très-digne de remarque. Lorsqu'on expose de l'eau dans laquelle il y a des rotifères a un degré de chaleur naturelle ou artificielle qui passe 56 degrés au thermomètre de Réaumur, ils meurent, sans pouvoir jamais être ressuscités; mais quand ils sonten état de dessication, non-seulement ce degré de chaleur ne leur fait aucun mal, mais encore un bien plus élevé. Il faut pousser cette chaleur jusqu'au 56° pour occasionner la mort absolue.

Ces animaux ont supporté sans inconvénient, même en état de vie active, le plus grand froid possible, mais ils ont besoin d'air, et lorsqu'on les laisse dans la glace, ou sous la cloche d'une machine pneumatique, ils finissent par mourir réellement.

Les grandes vorticelles, les vorticelles proprement dites ou celles de Lamarck, ressemblent plus ou moins à une fleur monopétale portée, seule, sur un pédicule, ou réunies plusieurs par des pédicules propres sur un pédicule commun. Elles ont été appelées par Trembley et autres anciens naturalistes qui ont écrit en français, d'après leur forme, polypes à panaches, en bouquet, en entonnoir, en nasse, en cloche, &c. elles sont extrême. ment minces, transparentes, et ont, sur les bords extérieurs de l'ouverture qui leur sert de bouche, deux touffes, opposées. de poils qu'elles laissent souvent en repos, mais que souvent aussi elles agitent comme le rotifère et pour les mêmes motifs. Toutes ces espèces se fixent à des corps solides ; les unes. et ce sont principalement les solitaires, jouissent de la faculté de changer de place à volonté; les autres, et ce sont les rameuses, ne paroissent pas le pouvoir. Leurs pédicules sont plus ou moins longs, mais donés, ainsi que leurs têtes, de la sensibilité la plus exquise. Il suffit de toucher l'eau où sont fixées ces vorticelles, pour qu'aussi-tôt elles se contractent. et que le joli bouquet qu'elles présentoient se change en une masse glaireuse, sans apparence organique; mais le danger est-il passé, elles se relèvent, et développent leurs organes, qui, comme on l'a déjà dit, ne consistent qu'en deux touffes de poils, qui leur servent à faire naître dans l'eau un tourbillou propre à entraîner les animaux infusoires, plus petits, dans leur bouche. On voit souvent, avec la loupe, lorsqu'on tient des vorticelles en expérience dans des bocaux de verre, l'animalcule entrer par suité de ce mouvement dans la cavité qu'on peut appeler l'estomac, et disparoître ensuite sans qu'on puisse deviner ce qu'il est devenu. Il semble que leur digestion est instantanée; j'ai été plusieurs fois témoin de ce fait, et je crois que la disparition si rapide est l'ellet de la trituration.

Les grandes vorticelles ont beaucoup d'affinités avec les sertulaires, et semblent lier les vers infusoires aux vers

polypes.

La plupart des physiciens qui ont observé les premiers, non-seulement les rotifères, mais encore les grandes espèces de vorticelles, ont vu qu'elles se reproduisoient par sections, soit spontanées, soit artificielles. On peut très-facilement être témoin de ce fait lorsqu'on conserve des vorticelles dans un vase de verre pendant les grandes chaleurs de l'été. A presque tous les instans de la journée, on voit quelques unes de ces vorticelles se séparer en deux portions, dont une reste en place et l'autre va former un nouvel animal à une petite distance. Souvent au bout de peu d'heures, cette nou-

velle vorticelle se sépare aussi en deux pour former encore un nouvel individu de plus. Il ne faut souvent que deux ou trois jours, comme je l'ai remarqué plusieurs fois, pour peupler un bocal dans lequel il n'y avoit que deux ou trois grandes vorticelles. Mais cette manière de se multiplier n'existe pas, au moins au même degré, lorsque les froids commencent à se faire sentir. Alors les vorticelles produisent, par toutes leurs parties, des bourgeons oviformes, que la plupart des naturalistes ont pris pour des œufs, et qui se conservent, sous cette forme, pendant l'hiver, pour donner naissance, au printemps, à de nouvelles générations. Trembley trouva en Angleterre, à la fin de l'autonine, une grande quantité de ces bourgeons à la surface de l'eau d'un canal. Il les fit sécher à l'ombre, et les emporta en Hollande dans un cornet de papier. Au printemps suivant, cette graine, mise dans l'eau, produisit une nombreuse colonie de polypes.

Les vorticelles, comme tous les autres polypes, recherchent la lumière. On voit toujours les espèces fixées, lorsqu'elles sont dans un vase et dans une chambre, tourner leur tête vers la fenêtre, et les espèces courantes se tenir constamment dans la partie du vase qui en est la plus voisine. Elles sont tuées par toutes les liqueurs fortes et par l'élec-

tricité.

C'est dans les eaux dormantes, mais non putréfiées, dans celles sur-tout où il existe un grand nombre de plantes en végétation, sur les racines de la lentille d'eau, sur les tiges des plantes mortes, sur le test des coquillages, qu'il faut les chercher. Elles sont extrêmement abondantes aux environs de Paris, mais il faut savoir les trouver. On doit les observer principalement depuis mai jusqu'en juillet, et le matin plutôt que le soir. Les grosses espèces, qui sont visibles à l'œil nu, peuvent être découvertes en se couchant sur le bord de l'eau; et en regardant sur les tiges des plantes, sur les morceaux de bois qui s'y trouvent; elles se trahissent par le mouvement rotatoire de leurs panaches. Mais, en général, le meilleur moyen de se les procurer est de prendre des touffes de lentille d'eau, des racines de saule plongeant dans l'eau, des pierres d'un petit volume, des tests de coquilles, &c. et de les mettre dans des bocaux de verre, de manière qu'on puisse les examiner sous toutes leurs faces. Au bout de quelques heures de repos, à l'exposition du soleil sur-tout, les vorticelles se développent, agitent leurs panaches, et avec la loupe ou le microscope, on peut les observer à l'aise.

On trouve aussi des vorticelles dans l'eau de la mer, sur-

tout dans celle qui est mêlée avec de l'eau douce, c'est-à-dire à l'embouchure des fleuves.

On connoît quatre-vingts espèces de vorticelles décrites et figurées dans les auteurs. Elles se divisent en trois sections; savoir:

En vorticelles pédonculers et composées, telles que :

La Vorticelle Berberine, qui a la tête ovale, alongée, et les pédicules élargis vers le haut. Elle est figurée dans l'Encyclopédie, partie des Vers, pl. 26, fig. 10 et 11. Elle se trouve dans les ruisseaux.

La Vorticelle Barillet a les têtes ovales et géminées. Elle est figurée dans l'Hist. nat. des Vers, saisant suite au Buffon, édition de Deterville, pl. 31, fig. 4. Elle se trouve dans les marais de la Caroline, où elle a été décrite et dessinée par moi. Elle fournit jusqu'à trois générations dans une journée, ainsi que je l'ai observé.

La Vorticelle digitale a la tête cylindrique, cristalline, tronquée et fendue au sommet. Son pédicule est fistuleux. Elle est figurée dans l'Encyclopédie, pl. 25, fig. 6. On la trouve dans les eaux douces attachées aux cyclops.

La Vorticelle folypine a la tête ovoïde, tronquée en avant, et le pédicule tortillé. Elle est figurée dans l'*Encyclopédie*, pl. 25, fig. 7-9. Elle se trouve dans la mer.

En vorticelles pédiculées et simples, telles que :

La Vorticelle muguet, qui a la tête campanulée, et dont le pédoncule se tortille. Elle est figurée dans l'*Encyclopédie*, pl. 24, fig. 19. Elle se trouve dans les eaux douces et salées.

La Vorticelle Parasol, qui a la tête en forme de patène, et dont le pédicule se tortille. Elle est figurée dans l'Encyclopédie, fig. 12 et 17. Elle se trouve dans l'eau de mer putréfiée.

La Vorticelle inclinée est courbée, a le pédicule court, et la tête rétractile. Elle est figurée dans l'Encyclopédie, pl. 23, fig. 31. Elle se trouve sur le corps des insectes aquatiques.

En vorticelles sans pédoncules, mais avec une queue, telles que:

La Vorticelle Flosculeuse, qui est agrégée, oblongue, ovale, et dont le disque est dilaté et transparent. Elle est figurée dans l'*Ency-clopédie*, pl. 23, fig. 16 à 20. Elle se trouve dans les marais.

La Vorticelle plicatule, qui est cylindracée, plissée, et dont l'ouverture est nue, la queue très-courte, relevée et terminée par deux pointes. Elle est figurée dans l'Encyclopédie, pl. 22, fig. 29.32. Elle se trouve dans les eaux stagnantes.

La Vorticelle rotifere, qui est cylindrique, dont le col est armée d'un aiguillon; la queue longue et terminée par quatre pointes. Elle est figurée dans l'Encyclopédie, pl. 22, fig. 18-23. Elle se trouve dans les eaux douces et salées, et dans les lieux où l'eau séjourne quelquefois, comme dans les gouttières. C'est elle dont l'histoire a été mentionnée en tête de cet article.

La Vorticelle Prancée est en forme de coin renversé, a l'ouverture terminée en quatre lobes et la queue terminée par deux soies. Elle est figurée dans l'*Encyclopédie*, pl. 22, fig. 8-12. Elle se trouve dans les eaux les plus pures. resette: un trait noir est posé obliquement entre l'oeil et le bet : le reste de la tête, la gorge et le cou, sont cendrés; la poitrine et toutes les parties postérieures d'un gris blanc; le desus du corps jusqu'au bout de la queue est d'un vert changeant en couleur de cuivre de rosette; les pennes movemes des les sent colorées de même et les grandes d'un noir vertaint les sont rougeatres; enfin, le bec est comme de la quinze pouces.

Le come à la corge et le dessus du cou rayés considere la corge et le dessus du cou rayés considere la come et de roux; le dos, le croupion et la come de la queue d'un brun uniforme; le come de la queue d'un brun uniforme; le comme de la queue d'un brun uniforme; les pennes comme dans le comme de la queue de la queue

(VIEILL)

... I et le vie pui Adanson a donné à l'arche

... in la figurée pui 18 de son Histoire des Co
... rest lu mot Arche et au mot Péron-

in the state of the sept pouces sept lignes.

There is a femilles alternes, ovales,

- e conve dans les forêts de la Guiane, et est

can renre de plantes à fleurs monopétalées, monogynie, qui présente pour caractère cais, muni d'écailles à sa base; une comme à cinq divisions aiguës, et à tube inférieurement et supérieurement; cinquisions aigues qui a style très-long cause obtus et concave.

l nombre de semences.

i est figure pl. 100 des Illustrations de Lare deux petites plantes à tiges quadrangus squamiormes, opposées, amplexicanles, cassantes, ovales, aiguës, et à sleurs géminées à l'extrémité des tiges, qui ont été découvertes par Aublet dans les forêts de la Guiane. L'une a les sleurs rouges, et l'autre les a bleues. Elles ne s'élèvent pas à plus de trois à quatre pouces, et leurs sleurs ont la moitié de cette longueur. (B.)

VRAC, nom vulgaire d'un poisson du genre labre sur les côtes de l'Océan. Voyez au mot LABRE. (B.)

VRILLÉE COMMUNE. C'est le PETIT LISERON. Voyez ce mot. (B.)

VRILLER (vénerie). Ce mot a la même signification que VERMILLER. Voyez cet article. (S.)

VRILLETTE, Anobium, genre d'insectes de la première section de l'ordre des Coléoptères et de la famille des PTINIORES.

Les insectes qui forment ce genre ont d'abord été placés par Linnæus parmi les dermestes. Geoffroy est le premier qui les a réunis sous le nom latin de byrrhus, et en français sous celui de vrillette. Linnæus, dans ses éditions postérieures, a adopté le même genre, mais sous le nom de ptinus, en donnant à un autre genre celui de byrrhus. Degéer a confondu les ptines et les vrillettes sous les noms français de Geoffroy et latin de Linnæus. Fabricius, enfin, a séparé les ptines des vrillettes, et en a fait deux genres. Il a nommé ces dernières anobium, formé d'un mot grec qui signifie ressuscité. Il a aussi, dans son dernier ouvrage, séparé la vrillette opiniâtre (anobium pertinax), et en a fait un genre sous le nom de dorcatoma.

Les vrillettes ont quelques rapports avec les dermestes; mais elles en diffèrent par les antennes plus longues, terminées en masse moins grosse, plus alongée, et par les mandibules dentées. Elles ont beaucoup plus de rapports avec les ptines, dont elles diffèrent cependant, en ce que ceux-ci ont les antennes filiformes, composées d'articles égaux, et les mandibules unidentées au milieu.

Les vrillettes désignent, par le nom même qu'elles ont reçu, l'instinct qui les porte, dans leur état de larve, à ronger le bois, en y faisant de petits trous ronds, comme feroit une vrille. On voit communément ces insectes s'échapper, dès le printemps, du bois où la nymphe étoit renfermée, et, attirés par les rayons du soleil, ramper le long des fenêtres, sur les charpentes et autres boiseries. Leurs couleurs sans éclat, leurs moeurs sans industrie, et leur forme sans agrément, ne doivent pas servir à les rendre bien intéressans à mos yeux. Comme les dermestes, aussi-tôt qu'on les touche,

ils ensoncent leur tête dans le corcelet, appliquent exactement les jambes et les tarses contre leurs cuisses, cachent entièrement les antennes entre la tête et les bords insérieurs du corcelet, et ressemblent alors à un corps inanimé. Mais ce qui doit les distinguer des dermestes, c'est leur opiniàtresé invincible à rester dans cette espèce de léthargie. S'il faut en croire Degéer, ni l'eau ni le seu ne peuvent les en faire sortir; ils se laissent entièrement brûler sans donner aucun signe de vie. Lorsqu'on ne les touche plus, et qu'on les laisse tranquilles, ils sortent peu à peu de cet état; mais ce n'est qu'après un long repos qu'ils recommencent à se remuer. Ils marchent lentement et avec une espèce d'indolence; ils font rarement usage de leurs ailes, quoiqu'elles soient assez

fortes et beaucoup plus longues que les élytres.

La larve de ces insectes, très-connue par ses dégâts, doit fixer davantage notre attention. Les vieux meubles de bois, vermoulus et criblés de trous ronds et cylindriques, indiquent en même temps son ouvrage et son habitation. C'est un petit ver blanc, mou, alongé, qui a six pattes petites et courtes. Sa tête est écailleuse, et se termine par deux michoires en forme de pinces fortes et tranchantes, qui lui servent à ronger le bois dont elle doit se nourrir, et qu'elle rend en petits grains très-fins, liés ensemble, mais que l'on peut aisément réduire en poussière presque impalpable, et qui remplissent les petites cavités que la larve vient de faire et qu'elle abandonne. A mesure qu'elle prend son développement, elle agrandit sa demeure; et lorsqu'elle a acquis tout son accroissement et qu'elle sent le besoin de se métamorphoser, elle tapisse de quelques fils de soie le fond du trou ou du canal qu'elle s'est creusé, s'y change en nymphe, et en sort sous la forme d'insecte parfait. Ce n'est pas seulement dans les maisons qu'on trouve cette larve, mais dans les champs, dans les jardins, et par-tout où il ya du bois sec propre à lui servir d'asyle et à lui fournir un aliment Il y a une espèce qui travaille sur une matière moins dure; elle attaque le pain, la farine, la colle de farine, les pains à cacheter long-temps renfermés dans les tiroirs; elle y forme des sillons et des canaux, comme les autres espèces font dans le bois.

C'est sans doute dans cet article que nous devons faire mention d'un petit phénomène assez singulier, et qui a donné lieu à bien des conjectures. On entend souvent dam une chambre, lorsqu'on est seul et qu'il y règne un silence profond, un petit bruit continu, semblable aux battemes d'une montre. Il cesse aussi-tôt qu'on remue, et ne recom-

V R I 467

mence qu'après le retour du silence. Les uns ont attribué ce bruit à une petite espèce d'araignée, d'autres à un très-petit insecte désigné par Linnæus sous le nom de termes pulsatorius, et sous celui de hemerobius pulsatorius par Fabricius. M. Rolander a prétendu que ce son est produit par la femelle de ce même termès, en donnant de la tête de petits coups réitérés sur le bois. Geoffroy a cru enfin qu'il étoit occasionné par une espèce de vrillette, qui frappe à coups redoublés le vieux bois pour le percer et s'y loger. L'araignée dont il est fait mention n'a aucun instrument assez dur et assez fort pour donner lieu à ce bruit ; le termès, également dénué de tout moyen, est trop petit encore pour produire un son assez sensible. Geoffroy a dit vrai, lorsqu'il l'attribue à une espèce de vrillette; mais nous croyons qu'il est plutôt occasionné par la larve que par l'insecte parfait. Nous nous sommes assurés que ce bruit venoit de l'intérieur du bois; et l'on sait que des que les insectes ont subi leur dernière métamorphose, ils ne cherchent plus qu'à sortir de l'intérieur des corps où la larve a vécu. Ainsi, les vrillettes percent le bois pour en sortir, et non pour y rentrer. La femelle dépose ses œufs dans les fentes et dans les crevasses; mais ses mandibules, bien moins fortes que celles de la larve, ne doivent plus lui servir à ronger la même substance. La métamorphose des vrillettes a lieu vers la surface du bois : si elle se faisoit à une trop grande distance, l'insecte parfait ne pourroit sortir de sa prison, il y périroit. On connoît les précautions que prennent les larves des bruches, celles des teignes, qui se nourrissent de la substance farinense des grains pour faciliter la sortie de l'insecte parfait. Pourquoi les larves des vrillettes ne pourroient-elles pas prendre les mêmes précautions? La larve s'approche peu à peu de la surface du bois, afin qu'au moment de sa métamorphose il ne reste plus qu'une barrière foible que l'insecte parfait puisse percer aisément. Le bruit que nous entendons ne peut-il pas être occasionné par les coups de la larve contre le bois pour en connoître l'épaisseur?

Cependant, l'analogie sembleroit faire croire que ce bruit a pour but de faciliter le rapprochement des deux sexes et opérer leur reproduction; ce qui nous porte à dire qu'avant de prononcer d'une manière affirmative, il faut attendre que

l'observation nous ait mieux éclairés.

Ce genre est peu nombreux en espèces, parce qu'on ne connoît encore que celles d'Europe; et parmi celles-ci, il est à présumer que la petitesse de ces insectes en a dérobé jusqu'à présent un grand nombre. INTERIOR METEURIE, Anobium tessellatum. Elle est in the presente. Les antennes sont d'un brun fauve, a manurement de corcelet; tout le corps est brun, mais le manurement des poils cendrés qui les font parier remneux les civires ne sont point striées. Elle se remneux des pois vermoulu.

Vi mattra seistatre. Anobium pertinax. Les antennes sont frames. In the plus longues que le corcelet; tout le source es moir de correlet est élevé, et il a quatre lignes rour est mattres. Sont deux longitudinales au milieu, et une se maigne une sont pour est postérieurement; les élytres sont antes et les sont en des points enfoncés; le dessous du corre est not rest cen les et luisant, vu à un certain jour; les raures sont nourses. Ele se trouve au nord de l'Europe.

VALLETTE ES LA FARINE. Anobium paniceum. Elle est plus petie que les precedentes. Tout le corps est fauve, sans tucnes, avec les yeux noirs; les antennes sont de la longueur du cocreien, celui-ci est un peu relevé et rebordé; les élytres son acrees. Elle se trouve en Europe. La larve se nourit de subsances farineuses et du pain long-temps conservé. Elle sy forme une coque, s'y change en nymphe, et en sont un bout de quelque temps sous la forme d'insecte parfin. O.

VRUS. Arrecks. Voyez l'article du Taureau. (S.)

VUE. Cherchez le mot ŒIL, dans lequel nous traitons de tout ce qui a rapport à la vue.) Il y a des vues myopes, c'est-à-dire, qui ne peuvent distinguer les objets que de près, et des vues receivtes, qui n'apperçoivent bien que dans un certain éloignement. Les oiseaux qui ont le cristallin fort applait et la cornée très-convexe, sont presbytes. Cette faculte leur éloit d'autint plus nécessaire, que le vol leur fait découvrir de vastes étendues. Le milan, du haut des airs, apperçon l'admestic sur la motte grise de son sillon; l'aigle, au regard penetrant, suit de loin sa proie, et fond sur elle comme la fondre.

Les vicilleels deviennent ordinairement presbytes, parce que leur er stallin se rapproche de la rétine, à cause de la diminution des humeurs de l'œil. Dans les myopes, au contraire, le cristallin est éloigné de la rétine.

Lorsque les yeux sont de force inégale, on est louche. Ceux qui ont la vue extrêmement tendre, voient mieux dass l'obscurité que dans le grand jour; c'est ainsi que les animaux urnes, comme les chauve-souris, les chouettes, les pepillons de nuit, &c. sont ossusqués par le grand jour; c'est

une espèce d'héméralopie naturelle. (V.)

VUE (vénerie). On chasse à vue, quand on apperçoit le gibier que l'on poursuit. Les veneurs sonnent la vue, lorsqu'ils voient la bête. On va à la vue, quand on va à la découverte pour reconnoître s'il y a du gibier dans un canton. (S.)

. VUIDER (vénerie). L'on dit que les chiens se vuident, quand ils rendent leurs excrémens.

.. Lorsque le gibier sort du canton où il a été détourné, l'on dit qu'il vuide l'enceinte. (S.)

- VUIDER (fauconnerie), c'est purger un oiseau de vol. (S.)
- · VULCAIN, nom spécifique d'un papillon. Voyez Pa-FILLON. (L.)

VULFEN, Wulfenia, plante à feuilles radicales, presque ovales, obtuses, crénelées et glabres, à hampe un peu velue, portant des fleurs bleues, pédonculées et accompanées de bractées, qui forme un genre dans la diandrie monogynie.

Ce genre offre pour caractère un calice divisé en cinq parties; une corolle personnée, à lèvre supérieure courte, entière; à lèvre inférieure divisée en trois parties, et velue à sa base; deux étamines; un ovaire supérieur, surmonté

d'un style à stigmate en tête.

Le fruit est une capsule à deux loges.

La vulsen est vivace, et se trouve sur les montagnes de la Carinthie. Elle est si voisine des pæderotes, que plusieurs botanistes l'ont réunie avec eux. C'est la Pæderote vulfémie de Lamarck, que ce botaniste a représentée pl. 13, fig. 2 de ses Illustrations. Voyez ce mot. (B.)

VULNÉRAIRE, nom spécifique d'une espèce d'anthyllide qu'on emploie fréquemment dans la guérison des blesgures. Voyez au mot Anthyllide. (B.)

- VULNÉRAIRE DE SUISSE. Voy. au mot FALLTRANK.
(B.)

: VULPANSER, le tadorne en latin. (S.)

· VULPES, nom latin du renard. (S.)

"VULPIN, Alopecurus, genre de plantes à fleurs unilobées, de la triandrie digynie et de la famille des GRAMINÉES, dont le caractère consiste en une bale calycinale de deux valves, contenant une fleur univalve, trois étamines, un oyaire supérieur, surmonté de deux styles velus. rétrécit ce canal, qui peut aussi se raccourcir, la matrice descendant au-devant du gland de la verge du mâle.

Plusieurs anatomistes ont cru observer quelque analogie entre les lèvres de la bouche et celle de la vulve, comme entre le nez de l'homme et sa verge; de-là vient ce ditique:

Noscitur ex labiis quantum sit virginis antrum; Noscitur ex naso quanta sit hasta viri.

Suivant Spigelius, ces remarques sont fondées; mais des recherches plus approfondies sur cet objet nous mèneroient trop loin. Voyez l'article MATRICE. (V.)

VUPPI-PI (Parra sinensis Lath., pl. 117 du premier Suppl. To the general Synopsys of Birds. ). Tel est le non que porte généralement dans l'Inde cette belle espèce de jacana; néanmoins il est connu dans certains cantons sous celui de sohna. Il a environ vingt pouces de long, et la groseur du faisan de la Chine; il est sur-tout remarquable per la longueur des deux pennes intermédiaires de la queue, qui présentent la courbure élégante des grandes plumes de la queue des veuves. Il a encore une particularité qui le distingue de ses congénères; c'est d'avoir aux ailes deux pennes primaires beaucoup plus longues que les autres. Son bec et bleuâtre; une coiffe blanche, lisérée de noir, couvre le front, le dessus, les côtés de la tête et le devant du cou; une grande plaque de cette même couleur se fait remarquer sur les ailes, dont les pennes primaires sont brunes et les secondaires bordées de blanc; l'occiput est noir; le derrière du coud'm jaune marron ; une bande d'un brun doré sépare le cou du dos, qui est d'un brun rougeâtre, ainsi que les scapulaires; une teinte d'un pourpre foncé couvre tout le dessous du corps; les pieds sont verts; enfin une tache blanche est à l'extrémité d'une des longues pennes de la queue, qui sont, ainsi que les autres, de la couleur du corps. (VIRILL.)

VURMBÉ, Wurmbea, genre de plantes à fleurs incomplètes, de l'hexandrie trigynie, qui présente pour caractère une corolle monopétale, à tube hexagone et à limbe divisé en six parties; point de calice; six étamines insérées à la garge de la corolle; trois ovaires supérieurs, surmontés d'un syle simple, à stigmate aigu.

Le fruit est composé de trois semences.

Ce genre, qui est figuré pl. 270 des *Illustrations* de lamarck, se rapproche beaucoup des MÉLANTHES. (Voyes or mot.) Il renferme trois plantes tubéreuses, à feuilles alterne

et à fleurs disposées en épis, qui ne se trouvent qu'au Cap de Bonne-Espérance, et qui ne présentent rien de remarquable. (B.)

VUTTAMARIA. Voyez UTTAMARIA. (S.) VYRA-VASSU. Voyez Quïra-ouassou. (S.)

## W

W ou double U, nom donné à la phalène wavaria de Linnæus et de M. Fabricius. Sa chenille vit sur le groseillier.

WACKE, matière pierreuse que Werner place parmi les trapps secondaires; et l'on sait que cette espèce de roche est, en général, regardée par les géologues français comme un basalte volcanique. La wacke, suivant la description qu'en donne Brochant, tient le milieu entre l'argile et le basalte, et se trouve souvent entre les couches de ce dernier: ce n'est autre chose qu'une lave en partie décomposée qui a été recouverte par une autre coulée de lave, ou par un nouveau dépôt basaltique.

Saussure regardoit comme une wacke, la matière qui forme la base des variolites du Drac; et j'ai fait voir dans l'article Variolites, que c'est une véritable lave. Il en est de même de la substance qui forme le fond du toad-stone, et de même encore de la roche qui sert de matrice aux agathes d'Oberstein et aux calcédoines de la Daqurie. Les amygdaloïdes secondaires de VVerner ont aussi pour base une wacke: c'est presque toujours ou une lave trè-ancienne, ou un tuf volcanique, comme celui du Vicentin, qui contient des globules de calcédoines enhydres.

La grauwacke ou wacke-grise est une matière qui paroît être de la même formation que les couches de grès et d'argile qui se trouvent interposées entre les bancs de houille : c'est un mélange des deux premières substances. Voyes Amygdaloïdes, Grauwacke, Basalte, Toad-stone, Variolite, &c. (Pat.)

WAD. Les Anglais disent black wad, et les Allemands schwarser wad, wad noir, pour désigner la mine terreuse noire de manganèse. Voyez MANGANÈSE. (PAT.)

WAFPIS (Anas discors, var., Lath.), sarcelle des contrées boréales de l'Amérique. (Voyez le mot SARCELLE.) XXIII. Dans mes additions à l'Histoire naturelle des Oiseaux, par Bullon, vol. 62 de mon édition, j'ai donné à cet oiseau le nom de wafpis, par contraction de celui beaucoup trop long de waw pew ne way se pis, sous lequel les naturels de la baie d'Hudson le connoissent.

M. Latham pense que le wafpis n'est qu'une variété des sarcelles soucrourou et soucrourette, ce qui peut être, mais ce qui n'est pas prouvé. Quoi qu'il en soit, le wafpis a un peu plus d'un pied de longueur totale; le sommet de la tête, le bec et la queue noirs; la gorge, le ventre, le côté extérieur des pennes moyennes des ailes, de couleur blanche; les couvertures des ailes, la postrine, le bas-ventre et les pieds bleus; une tache blanche sur les grandes couvertures des ailes. Il arrive à la baie d'Hudson dans le mois de juin, y fait, dans les creux d'arbres, sa ponte, qui consiste, pour l'ordinaire, en dix œus blancs, et quitte ce pays glacé en octobre. (S.)

WAGELLUS CORNUBENSIUM. C'est ainsi que Ray a désigné le Grisard. Voyez ce mot. (S.)

WALKERERDE ou TERRE A FOULON. Foyes Argile et Marne. (Pat.)

WALRUS ou WALROS. Voyez Morse. (S.)

WALUHORA. Ce mot est employé à Ceylan pour désigner une espèce d'oiseaux de paradis, mais on ne sait laquelle. (S.)

WANDEROU. C'est la guenon Ouanderou, Simia silenus Linn., qui habite principalement dans l'île de Ceylan et différentes autres contrées des Indes orientales. Cet animal, fort beau, a la face entourée d'une collerette de poils noirâtres, ce qui lui donne un air grave et imposant; on assure même que les autres singes ont beaucoup de vénération pour cette espèce. L'ouanderou, orné de sa fraise comme un Espagnol du siècle de Ferdinand et d'Isabelle de Castille, semble en avoir aussi l'orgueil et la fierté, et ce sauvage hidalgo (1) traite ses inférieurs avec une affectation de supériorité aussi ridicule que les descendans de Cortez, de Pizarre el d'Almagro traitent les naturels américains. (V.)

WAPACUTHU (Strix wapacuthu Lath., ordre des OISEAUX DE PROIE, genre du CHAT-HUANT, section des CHOUETTES. Voyez ces mots.). Longueur, dix-huit pouces;

<sup>(1)</sup> Les hidalgos sont les nobles et les grands d'Espagne.

bec noir; iris jaune; plumes de la tête noires à leur extrémité; face, joues et gorge blanches, ainsi que les scapulaires et les couvertures des ailes, mais celles-ci sont agréablement variées de lignes transversales et de taches longitudinales d'un rougeâtre sombre; pennes alaires et caudales tachetées irrégulièrement, rayées de noir et de rouge pâle; dos et couvertures de la queue traversés d'un très-grand nombre de lignes rougeâtres; bas-ventre blanc; pieds couverts de plumes jusqu'aux doigts, qui le sont eux-mêmes de poils.

Cet oiseau habite les bois de la baie d'Hudson, y niche dans des tas de mousse sèche, et fait une ponte de cinq à dix œuss blancs. Les petits éclosent en mai, et portent dans leur premier âge un plumage blanchâtre assez uniforme; ce qui suffit pour les distinguer de ceux du harfang, qui sont d'un brun obscur. Wapacuthu est le nom que lui donnent les naturels du pays. (VIEILL.)

VVARREE. Les naturels de l'isthme de Panama appellent ainsi le cochon sauvage, au rapport de Durret, dans son Voyage des Indes occidentales. (S.)

WAURONET, nom provençal de la Bergeronette. Voyez ce mot. (Vieill.)

WAYGEHOË ou WARDIOE, dénomination de la vardiole dans l'île de Papoë. Voyez VARDIOLE. (S.)

VVEEBONG (Lanius flavigaster Lath., ordre Pies, genre de la Pie-grièche. Voyez es mots.). Le nom que j'ai conservé à cette pie-grièche, est celui que lui ont donné les habitans de la Nouvelle-Hollande. D'un naturel hardi et cruel, elle fait la guerre à tous les petits oiseaux qui se trouvent dans le canton qu'elle habite. Sa taille est celle de la pie-grièche grise, mais son bec est plus fort; toutes les plumes de la tête, jusqu'au-dessous des yeux, sont longues, très-fournies, et forment une sorte de huppe lorque l'oiseau les hérisse; elles sont noires, ainsi que le bec et les pieds; tout le dessus du corps est teint d'un brun ferrugineux, à reflets verts; une tache blanche se fait remarquer à la naissance de la gorge; la poitrine et le ventre sont jaunes; les pennes des ailes et de la queue noirâtres; cette dernière est arrondie à son extrémité. Nouvelle espèce. (Vieill.)

VVEISS-ERTZ on MINE D'ARGENT BLANCHE.

VVEISS-GULTIGERTZ, mine d'argent blanche et riche. Voyez Argent. (PAT.)

WERNERITE. Cette substance, décorée du nom du plus célèbre minéralogiste de l'Europe, a été découverte, nommée et décrite par M. Dandrada, savant minéralogiste

portugais.

Sa couleur est entre le vert pistache et le jaune isabelle; elle a un éclat gras, passant à l'éclat nacré; elle est translucide sur les bords; elle a le coup-d'œil du spath adamantin; mais elle est moins dure que le feld-spath commun, et ne donne que quelques étincelles sous le choc de l'acier. Sa cassure est lamelleuse.

Elle se trouve cristallisée en prismes hexaèdres courts, terminés par des sommets à quatre faces; leur volume n'est ordinairement que de quelques lignes de diamètre.

(Lamétherie en a vu qui sont des prismes à huit pans, dont les sommels sont composés de quatre pentagones. (Journal de Physique, vend. an 1x.)

La pesanteur spécifique de la wernerite est, suivant Dan-

drada , de 3,606.

Traitée au chalumeau, elle bouillonne, et se convertit en

une fritte blanche et opaque.

La wernerite se trouve dans les mines de fer de Northo et d'Ulrica en Suède, et dans celles d'Arandal en Norwège; on en a découvert aussi à Campo-Longo, près du mont Saint-Gothard. (Journ. de Physiq, fructid. an VIII.) (PAT.)

WETZ-SCHIEFER ou SCHISTE A AIGUISER. Voy. Schiste et Ardoise. (Pat.)

WHANG-YU, nom chinois d'une espèce de poisson du genre accipensère, qui remonte les rivières, et dont on fait une pêche aussi abondante que lucrative. Voyez au mot Accipensère. (B.)

WHINSTONE. Les Anglais désignent sous ce nom diverses matières pierreuses qui sont de la nature des trapps secondaires des auteurs allemands, tels que les basaltes d'une couleur grise verdatre, les amygdaloïdes, et sur-tout le grunstein secondaire, à qui son mélange de feld-spath blanc et de hornblende verte donne la couleur du houx, ainsi que l'exprime le mot whinstone (pierre de houx). (Peut-être aussi ce nom vient-il de celui de Winster, petite ville du Derbyshire, où se trouve le toad-stone, qui est une matière toute semblable: on l'aura d'abord appelée winster-stone, et par contraction win-stone.) Toutes ces variétés de whinstone sont d'anciens produits volcaniques, qui, pour l'ordinaire, sont dans un état de décomposition.

On doit y joindre aussi le toad-stone ou pierre de crapaud

WHI

du Derbyshire, qui est une variété d'amygdaloïde, dont les noyaux sont blancs, et le fond noirâtre : ces noyaux sont ordinairement calcaires, et cette lave se rapproche beaucoup de nos variolites du Drac, que je regarde aussi comme une lave. Voyez BASALTE, LAVE et TOAD-STONE. (PAT.)

WHIP-POOR-WILL (Caprimulgus Virginianus Lath., pl, impr. en coul. de mon Hist. des Oiseaux de l'Amér. sept., ordre Passereaux, genre de l'Engoulevent. Voy. ces mots.). Whip-poor-will ou whiperiwhip est le mot qu'un engoulevent du nord de l'Amérique prononce lorsqu'il crie, et on l'attribue à celui-ci. Ce ne sont pas les sauvages qui lui ont imposé cette dénomination, comme le dit Mauduyt, mais les Anglais, qui l'ont généralisé à deux autres espèces d'engoulevent qu'on trouve dans les mêmes pays. On voit celui ci en Virginie et dans les autres provinces du nord des Etats-Unis; il paroît même qu'il s'avance pendant l'été jusqu'à la baie d'Hudson, ce qui n'est pas surprenant, puisqu'il est assez commun dans l'Acadie; mais là il porte un nom différent, paysk ou peesk, que lui ont imposé les naturels de cette partie de l'Amérique. Des Anglo-Américains donnent généralement le nom de moschito hawk (faucon des mousquites) à tous les oiseaux de ce genre ; cependant d'autres distinguent l'Encoule-VENT DE LA CAROLINE par le nom de rain-bird (oiseau de pluie).

Le whip-poor-will paroît dans les Etats-Unis au mois d'avril, se plaît plus dans les endroits montagneux qu'ailleurs, et fait entendre ses cris depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever. Sa ponte est de deux œufs d'un vert obscur, varié de petites taches et de petits traits noirâtres, que la femelle dépose

à nu dans les sentiers battus.

Sa longueur est ordinairement d'un peu plus de huit pouces, mais elle varie, car j'en ai tué plusieurs qui portoient un pouce de plus; le bec est noir; le front et les joues sont fauves; cette couleur se mélange de gris blanc et de noir sur la tête; ces teintes sont plus foncées sur le cou, le dos et les couvertures des ailes, dont les cinq premières pennes ont de grandes taches fauves et noires à l'extérieur, et une marque blanche du côté interne vers le milieu de leur étendue; cette dernière couleur termine les trois paires latérales de la queue vers les deux tiers de leur longueur; les autres sont pareilles au dos; les plumes de la base du demi-bec inférieur sont noires et tachetées de roux; le haut de la gorge est couvert d'une plaque blanche en forme de croissant renversé; le reste noir, et chaque plume bordée de roux; ainsi que celles du haut de la poitrine; sa partie postérieure et le ventre sont gris, variés de

blanc sale et de noirâtre; ces teintes s'éclaireiment sur le baventre; les pieds sont couverts de pinmes brunes et rouses, et les doigts sont noirs.

Cette description diffère un peu de celles des auteurs, mais j'ai décrit les individus que je me suis procurés moi-même dans leur pays natal.

Selon Latham, la femelle n'a guère que sept pouces trois quarts de longueur, a des couleurs plus ternes, et est privée de la grande tache blanche des pennes primaires. Suivant moi, c'es: une espèce distincte. VIEILL.)

WIANAQUE. Voyes Lama. (S.;

WIBORGIE, Wiborgia, genre de plantes établi par Thunberg dans la diadelphie décandrie. Il a pour caractère un calice à cinq dents arrondies; une corolle papilionacée; dix étamines, dont neuf réunies par leurs filets; un ovaire supérieur surmonté d'un style simple; un légume renssé, sillonné et ailé.

Ce genre, qui n'a pas encore été figuré, renferme trois espèces propres au Cap de Bonne-Espérance, et sur lesquelles on n'a encore aucune notion particulière. B)

WINDHOVER, l'un des noms de la cresserelle en An-

gleterre. (S.)

WINKÉRNELL. C'est, en Alsace, le nom de la Ma-

ROUETTE. Voyez ce mot. (S.)

WITHERITE, nom donné par la plupart des minéralogistes au carbonate de baryte, en l'honneur du docteur Withéring, qui en avoit fait la découverte à Anglezark, dans le comté de Lancastre. J'en ai aussi trouvé, en 1781, dans la fameus mine d'argent de Zmeof ou Schlangen berg en Sibérie. Voyez Baryte. (Pat.)

WITLING-POLLACK, nom étranger d'une espèce de Gade, Gadus pollachius Linn., qu'on prépare comme la

morue dans le Nord. Voyez au mot GADE. (B.)

WITTE-POOLE, espèce de cétacés dont la couleur blanche lui a mérité ce nom. Il paroit que cet animal appartient au genre des cachalots à grosse tête, car il en existe une variété à peau d'une teinte blanche sale. C'est sans doute le même que le weissfisch ou wittfisch de Martens et de Zorgdrager, décrit par Klein dans son Miss. piscium 11, p. 12. Il se trouve principalement dans les mers polaires. Le physeter macrocephalus Linn., ou cachalot à grosse tête, est aussi appelé par les Hollandais pot-walfisch. Voyez au mot Caculalot. (V.)

WITT-FISCH ou WEISS-FISCH, c'est-à-dire poisson blanc, est la même espèce de cétacés que le dauphin beluga

479

dans les mers glaciales du Nord; sa longueur est d'environ dix-huit pieds, et il n'a point de nageoires sur le dos.

On appelle encore weiss-fisch une variété du cachalot à grosse tête, physeter macrocephalus Linn., qui a la peau blanche; c'est le hviide fiske d'Egède. (Hist. Groënland., p. 55.) Voyez les articles Dauphin et Cachalot. (V.)

WOLFRAM, substance minérale ferrugineuse, remarquable sur-tout en ce qu'elle contient le nouveau métal découvert par Schéele dans le tungstène, dont il a conservé le nom; il y est, de même que dans le wolfram, à l'état d'acide (connu sous le nom d'acide tunstique).

Le wolfram a la couleur et la pesanteur du fer; il est extérieurement noirâtre; sa cassure est lamelleuse et présents

l'éclat métallique.

Il se trouve ordinairement en masses, de forme indéterminée; quelquefois il est cristallisé, mais d'une manière assez imparfaite, tantôt en tables rectangulaires, tantôt en prisme à six faces, très-applati, dont deux faces ont par conséquent beaucoup d'étendue aux dépens des autres, terminé par un sommet à quatre faces, cunéiforme.

Sa pesanteur spécifique varie de 7130 à 7330. Exposé au chalumeau, il saute en petits éclats et se montre infusible,

même avec le borax.

Les substances qui entrent dans sa composition, varient d'une manière assez notable, ainsi qu'on en peut juger d'après les analyses faites par Delhuyart, Wiegleb, Klaproth et Vauquelin, dont voici les résultats:

| DELHUYART. WIEGLEB | . KLAPROTH. | VAUQUELIN. |
|--------------------|-------------|------------|
|--------------------|-------------|------------|

| Acide tunst    | 65.    |       |   |      |   | 35,75. |   |      |   | 46,9. |   |   |   |   | 67.   |
|----------------|--------|-------|---|------|---|--------|---|------|---|-------|---|---|---|---|-------|
| Ox. de mangan. |        |       |   |      |   |        |   |      |   |       |   |   |   |   |       |
| Ox. de fer     | 13,5   | •     |   | •    | • | 11.    |   | •    |   | 31,2. |   |   |   |   | 18.   |
| Silice         | 0.     |       | • |      |   | 0.     | • |      |   | 0.    | • | • |   | • | 1,50. |
| Perte          | о.     | •     | • | •    | • | 21,25. | ٠ | •    | • | 21,9. | • | • | • |   | 7,25. |
| _              | 100,5. | 1,00. |   | 100. |   |        |   | 100. |   |       |   |   |   |   |       |

Le wolfram n'est pas très-commun; on ne le trouve ordinairement que dans les mines d'étain de Saxe, de Bohême, et sur-tout dans celles de Cornouailles, où il est plus abondant que par-tout ailleurs. On en a découvert aussi quelquefois dans des terreins primitifs qui ne contiennent point d'étain mais le cas est fort rare.

En 1794, le minéralogiste Alluaud de Limoges, en découvrit une grande quantité disséminée en fragmens sur la count de Por-les-Vignes : a une iene ar mori-es de Sont-Lévuire departement de la Haus-Terme en Limousin).

Para - La perrouse : inspecteur des mines : recommit ensuie data telle colone plumeure filone de man a mermi amquele est un fion de soulfram d'environ des poures n'espainers.

Lu 1765, pendant que le voyagem en Sineme. I un des plus habes officiers des mines, mur um Empe, deceavit dans planeurs parties de la montagne Const-Y ineiten pres du figure Amour, des pies ou le multius servine de matrice sur imerandes et sur tepases que fourne mem monnene. Lorente le la visitat moi-même en 1751 . T Trouvel panecen beson e han illons de cette subsignue: Ten promité un sutout de la grouseur des deux paines, ou le seus came et en tables rhomboldales de plusieurs pouces à elemine sur un demi-pouce d'épaisseur. Les caviles du micreau scient tapisses d'une muititude de petites topates sur une garrire garrirene, mélée de canons d'aigue marines. Vovez Exexaunes, To-PAZES A TUNILNE PATA WOLVERENNE Voyes GLOUTON. S.

WOMBAT Wembatus Geoff. . genre de quadrupèdes que M. Geoffroy, professeur de zoologie a Paris, place entre les Danyures et les Phalangers, dres le sons-ordre des PÉDIMANES et l'ordre des CARNASSIERS. FINEZ ces quaire mois. Les caracières que le savant professeur assigne aux animaux de ce genre, sont : les deux machoires armées de six dente incisives, de deux canines et de seize maisires, en tout, quarante-huit dents; cinq doigte aux piede de devant, et quatre à ceux de derrière. Les femelles ont sous le ventre une poche ou hourse, comme toutes celles du sons-ordre des pédimanes, les dasyures exceptés.

L'on ne connoitencore qu'une seule espèce de ce genre. (S.) WOMBAT Wombatus Geoff. , quadrupede du genre de son nom. Voyez l'article précédent.) C'est une espèce nouvellement découverte à la Nouvelle-Galle du Sud par des navigateurs anglais, MM. Bass et Flinders; les naturels du port Jackson la connoissent sous le nom de wombat ou womback.

Cet animal est long de trente-un pouces anglais, du bout du museau à la naissance de la queue; son corps seul a treize pouces de longueur et trente-sept pouces de grosseur, prise derrière les jambes antérieures; son poids est de vingt-cing à trente livres; il a la tête large et applatie; lorsqu'on le voit en face, sa tête paroit former un triangle équilateral, dont chaque cólé a sept pouces de long; le poil qui la couvre semble avoir été artistement peigné en rayons réguliers, qui partent du nes comme d'un même centre.

Le nez du wombat est divisé par une raie profonde, comme celui du lièvre, et les narines sont grandes et ouvertes. La bouche est petite; l'on y remarque un intervalle de plus d'un pouce, qui sépare les dents canines des molaires. Les oreilles sont droites et courtes, les yeux petits, mais vifs et brillans; ils sont garantis par des poils longs et fins, que l'animal rabat à volonté. Le cou est très-court, et le corps trapu; la queue n'a qu'un demi-pouce de long, et elle est entièrement recouverte de poils.

Les jambes sont d'égale longueur, extrêmement fortes, sur-tout celles de devant, et armées d'ongles aigus et propres à creuser la terre; il y a un éperon charnu et sans ongle aux pieds de derrière. Le poil est grossier, long d'environ un pouce, rare sous le ventre, plus épais sur le dos et la tête, et d'un brun plus ou moins foncé, mais plus sombre sur le dos qu'à tout autre endroit. Le mâle et la femelle ont à-peu-près la même grosseur; la femelle est plutôt un peu plus pesante.

Tous les mouvemens du wombat paroissent gênés, aussi est-il lourd et paresseux; un homme, pour peu qu'il court, peut l'atteindre lorsqu'il fuit en plaine. Son naturel est doux et traitable, mais néanmoins susceptible de colère, et alors il mord avec violence. M. Bass prit un de ces animaux, et l'ayant. saisi doucement par-dessous le ventre, il le retourna sens dessus dessous et le tint dans ses bras comme un enfant. Le wombat ne fit aucune résistance ni aucun effort pour s'échapper; sa physionomie n'annonçoit aucune crainte, et il paroissoit aussi apprivoisé que s'il eût élé élevé en domesticité. M. Bass le porta à un mille de distance, tantôt sur un bras, tantôt sur l'autre, quelquefois sur son épaule, et l'animal prit tout en bonne part; mais M. Bass voulant s'arrêter pour couper une branche d'un arbre inconnu, lia les jambes du wombat pour qu'il ne pût pas s'échapper. La pression de la ligature mit tout-à-coup l'animal en colère; il commença à crier, à se débattre, et il mordit M. Bass au coude, où il lui déchira son habit. Rien ne put l'appaiser, et il continua à se débattre pendant qu'on le portoit vers le bateau, jusqu'à ce que ses forces furent épuisées. Il paroît donc qu'avec de bons traitemens cet animal seroit bientôt familiarisé et seroit même susceptible d'attachement.

Les wombats sont très-communs dans les îles Furneaux et sur les montagnes voisines du port Jackson, à l'occident. Leur cri est une espèce de sifflement sourd; ils se nourrissent d'herbes: on les voit souvent gratter parmi les varecs desséchés sur le bord de la mer; mais on ignore ce qu'ils y trouvent manger. Ils se pratiquent des terriers dans lesquels ils de-

meurent habituellement, et d'où ils ne sortent que pour ptturer, mais indifféremment à toutes les heures du jour. (S.)

WORABÉE (Fringilla Abyssinica Lath., ordre PASSE-REAUX, genre du PINSON. Voy. ces mols.). Cet oiseau, connu en Abyssinie sous le nom de worabée, va par troupes nombreuses, et se nourrit principalement de la graine d'une plante que l'on appelle nuk en abyssin; il a le dessus de la tête, toutes les parties supérieures du corps et le bas-ventre jaunes; une sorte de collier noir embrasse le cou par-derrière, dont le devant est de même couleur, ainsi que les côtés de la tête jusqu'au-dessus des yeux, la gorge, la poitrine et le haut du ventre, les couvertures, les pennes des ailes et de la queue; les alaires sont bordées d'une teinte plus claire, et les caudales frangées de jaune verdâtre; le bec est noir, et les pieds d'un brun clair; taille et forme du serin de Canarie.

(Vieill.)

WOURES-FEIQUES, c'est-à-dire, en langue madégasse, oiseau cognée, espèce de canard « grosse comme un oison, dit François Cauche, et ayant le plumage comme nos canards; il a sur le front une excroissance de chair noire, ronde, et qui va se recourbant un peu sur le bec, à la manière des cognées des insulaires de Madagascar». (Voyage à Madagascar.) (S.)

WOUROU-DOULON. Dans quelques cantons de l'île de Madagascar, les nègres donnent ce nom, qui signifie oiseau du diable, à la spatule, parce que, lorsqu'ils l'entendent, ils s'imaginent que son cri annonce la mort à quelqu'un du village. Voyez Spatule. (S.)

WOUROU-GONDRON. C'est, selon Flaccourt, le nom de la spatule dans l'île de Madagascar. Commerson, qui s vu aussi des spatules dans la même île, dit que leur nom y est fungali - am - bava, c'est-à-dire bèche au bec. Voyes Spatule. (S.)

WOUROU-MEINTE, ce qui veut dire oiseau noir dans la langue des insulaires de Madagascar; ils nomment ainsi le vasa ou perroquet noir. (S.)

WOUROU-PATRA. Tel est le nom que l'autruche porte à Madagascar. (S.)

WOUROU-SAMBÉ de Madagascar, dont fait mention le voyageur Flaccourt, est vraisemblablement une HIRON-DELLE DE MER. Voyez l'article de ces oiseaux. (S.)

WOUWOU. C'est le molock d'Audebert, et le gibbon cendré. Voyez l'article des Gibbons. (S.)

· WOVI-WOVI. C'est le nom que les naturels des îles d'Arou donnent au manucode. Voyez l'article des OISEAUX DE PARADIS. (S.)

## X

## XAGUA. Voyez GÉNIPAYER. (S.)

XALCUANI, espèce de Canard. (Voyez ce mot.) Sa grosseur est un peu au-dessous de celle du canard domestique. Il a le bec d'une largeur médiocre, et les pieds courts; une bande verte qui va de l'occiput aux yeux; le reste de la tête d'un gris blanchâtre, mêlé de brun tanné et de noi-râtre; la poitrine fauve, et rayée transversalement de blanc, le ventre de cette dernière couleur; les ailes et la queue variées en dessus de verdâtre, de blanc, de noir et de brun; en dessous, de blanc et de cendré; enfin, les pieds d'un jaune brun.

Fernandez dit que le nom xalcuani signifie, dans la langue du Mexique, avaleur de sable. On trouve l'oiseau qui le porte dans les lacs de cette partie de l'Amérique. (S.)

XANDARUS, du mot grec xandaros. C'est, disent Hésychius et Varinus, le nom d'un animal semblable à un bœuf, qui se trouve proche de la mer Atlantique. Gesner assure que c'est le même animal que le tarandus ou le rhenne, et M. Valmont de Bomare a adopté cette opinion dans son Dictionnaire. Mais le rhenne ne ressemble pas au bœuf, et ne se trouve point dans le voisinage de la mer Atlantique: je croirois plutôt que le xandarus est le Bubale. Voyez ce mot. (S.)

XANTHORRHIZE. Voyez ZANTHORRHIZE. (B.)

XANTHORNUS minor. C'est le carouge dans quelques ouvrages latins d'ornithologie. Voyez Carouge. (S.)

XANTHORRHOÉ, Xanthorrhæa, genre de plantes de l'hexandrie monogynie et de la famille des Asshodèles, qui a été établi par Smith, et qui offre pour caractère une corolle de six pétales persistans; six étamines à filamens applatis et nus; un ovaire supérieur; une capsule triangulaire, contenant deux semences comprimées et émarginées.

Ce genre renferme une plante de la Nouvelle-Hollande, dont la tige est ligneuse, et laisse fluer une résine jaune, dont les feuilles sont triangulaires, la hampe cylindrique, très longue, terminée par un chaton multiflore, dont beaucoup de fleurs, sujettes à avorter, tiennent lieu d'écailles.

Cette plante est mentionnée dans le Voyage de Cook à la Nouvelle-Hollande, comme voisine des dragoniers par les vertus de sa résine et par son port. Voyez au mot Drago-NIER. (B.)

XANTOLINE. Voyez le mot Santoline. (B.)

XANXUS, nom indien d'un gros buccin qu'on pêche dans la mer des Indes, et qui est fort recherché au Bengale pour en faire des objets d'ornement. Voyez au mot Buccin. (B.)

XAXBÈS. Oviédo a indiqué, le premier, le papegai sassebé sous le nom de xaxbès. Voyez Sassebé. (S.)

XE ou SE. Les Chinois appellent de ce nom, qui signific odeur, l'animal du musc; d'où ils composent le nom de xerchiam, qu'ils donnent aussi à cet animal. Voyez Musc ou Porte-musc. (S.)

XENTERI, nom de l'épervier en grec moderne. (S.)

XERANTHEMUM. Voyez Immortelle. (S.)

XERCHIAM. Kircher, dans son ouvrage intitulé la Chine illustrée, dit, d'après l'Atlas chinois, que l'on donne le nom de xerchiam à l'animal du musc. Voyez Musc ou 'Porte-musc. (S.)

XERCULA, l'un des noms latins donnés à la Corbine. Voyez ce mot S.)

XEROPHYLLE, Xerophyllum, plante à feuilles subulées, graminiformes, éparses, et à épi rameux, portant des fleurs solitaires, qui faisoit partie des helonias de Linnæus, sous le nom d'helonias asphodeloides, mais que Michaux en a séparé, dans sa Flore de l'Amérique septentrionale, pour en former un nouveau genre. Voyez au mot Hélo-NIAS.

Ce genre offre pour caractère une corolle divisée en six parties profondes, ovales, dont trois sont un peu plus courtes; six étamines; un ovaire supérieur, globuleux, trigone, surmonté de trois stigmates canaliculés en dedans et recourbés.

Le fruit est une capsule presque globuleuse, à trois loges et à trois coques.

Le xerophylle sétifeuille se trouve en Caroline. (B.)

XÉROPHYTE, Xerophyta, arbuste à rameaux alternes, couverts des restes des anciennes feuilles, à feuilles alternes, linéaires, lancéolées, aiguës, sessiles et à fleurs presque soli-

XIP

485

taires à l'extrémité des rameaux, qui forme un genre dans l'hexandrie monogynie et dans la famille des BROMÉ-LOÏDES.

Ce genre, qui est figuré pl. 225 des Illustrations de Lamarck, offre pour caractère une corolle divisée en six parties égales, dont trois extérieures plus étroites; six étamines; un ovaire inférieur, surmonté d'un style à stigmate en masse.

Le fruit est une capsule à trois loges et à plusieurs se-

mences.

Le xérophyte croît à Madagascar. (B.)

XILO - ALOÈS. C'est le bois d'aloës. Voyez au mot AGALLOCHE. (B.)

XILOBALSAME. C'est le nom des petites branches du baume de Judée. Voyez au mot BALSAMIER. (B)

XILOCOLLE, dénomination employée, dans quelques anciens livres, pour désigner la colle-forte, parce que les menuisiers et les sculpteurs s'en servent pour coller le bois. Cette colle se fait avec des cuirs et des nervures de bœuf, d'où on l'a appelée aussi taurocolle. (S.)

XIMÉNÈSE, Ximenesia, plante vivace à tige de trois pieds de haut, cylindrique, velue et rameuse; à feuilles pétiolées, ovales, aiguës, dentées, trinervées; à pétiole ailé; à fleurs grandes, jaunes, disposées en corymbe, laquelle forme un genre dans la syngénésie superflue et dans la famille des Corymeifères.

Ce genre, qui a été établi et figuré par Cavanilles dans le second volume de ses Icones plantarum, offre pour caractère un calicé commun polyphylle, composé de trois rangs de folioles, dont les intérieures sont plus courtes; des fleurons hermaphrodites à cinq divisions au centre, et des demi-fleurons lingulés, trifides, femelles, au nombre de vingt à la circonférence, les uns et les autres portés sur un réceptacle garai de paillettes.

Le fruit est composé de semences ovales, comprimées, celles de la circonférence nues, et celles du disque surmon-

tées d'une membrane émarginée.

Cette plante vient du Mexique, et est cultivée dans les jardins de Paris. Elle fleurit en automne, et peut servir d'ornemens aux parterres dans cette saison. (B.)

XINA, nom de l'oie en grec moderne. (S.)

XIPHIAS, Xiphias, genre de poissons de la division des Apones, dont le caractère consiste à avoir la mâchoire supérieure prolongée en forme de lame ou d'épée, et d'une longueur égale au moins au tiers de la longueur totale.

Ce genre renferme deux espèces, dont une est connue de toute ancienneté, c'est le XIPHIAS ESPADON, Xiphias gladius Linn., qui a la prolongation du museau plate, sillonnée par-dessus et par-dessus, et tranchante sur ses bords. On la trouve dans les mers d'Europe, et principalement dans la Méditerranée. Elle est figurée dans Bloch, pl. 76, dans Liscepède, vol. 2, pl. 9, dans l'Hist. nat. des Poissons, faisant suite au Buffon, édition d' Deterville, et dans plusieurs autres ouvrages. On la connoit sur nos cères sous les noms d'épée de mer, d'espadon et d'empereur. C'est un des plus gros poissons des men d'Europe; il rivalise par ses dimensions et sa force avec les cétacés. Il est pourvu d'une arme redoutable avec laquelle il peut se défendre contre ses plus puissans ennemis.

Mais il faut entrer dans le détail de ses parties avant de parler de ses mœurs.

Le corps du xiphias espadon est alongé, rond, uni et convert d'une peau mince. Sa tête est applatie, et assez grosse; l'ouverture de sa bouche est large, garnie d'un grand nombre de petites dents; ses deux mâchoires se prolongent en pointe, la supérieure d'un tiers plus longue, ressemble à une lame d'épée, c'està-dire est plate en dessus et en dessous, tranchante sur les côtés, et terminée en pointe obtuse. La base de cette espèce d'épée est composée de quatre couches osseuses séparées par de petits tubes, qui se rapprochent et augmentent en solidité, à mesure qu'elles s'éloignent de la tête. Le tout est fortifié par une extension de l'os frontal et des os palatins, et couvert d'une peau légèrement chagrinée, avec un sillon longitudinal en dessus et trois en dessous. La langue est libre et velumineuse; les narines sont en avant des yeux qui sont saillans; les ouvertures des ouies sont derrière et très-rapprochées des yeux ; leur ouverture est fermée par deux petites plaques et une membrane sortifiée par sept rayons; la ligne latérale est formée de points noirs alongés; le dos est violet, et le ventre blanc; la peau est mince et recouvre une couche adipeuse épaisse; la nageoire du dos est brune, couvre presque toute la longueur du dos, et composée de quarante-deux rayons, dont les six premiers sont fort longs, et les autres courts. Celle de la poitrine est jaunâtre et composée de dixsept rayons, dont ceux du milieu sont fort longs; celle de l'anus de la même couleur, formée par dix-huit rayons, dont les premiers et les derniers plus longs. Enfin, celle de la queue de même couleur, alongée, en croissant, et formée de vingt-six rayons.

La natation des xiphias espadons est extrêmement rapide, aussi percent-ils comme un trait les oétacés, les squales et autres ennemis qu'ils attaquent. On a fait, depuis Pline jusqu'à nous, beaucoup de descriptions de leurs combats; mais la plupart paroissent exagérés, car malgré leur agilité, leur force et leurs armes, leurs mœurs sout assez douces, puisqu'ils ne vivent que de petits poissons et de plantes marines. Ils vont ordinairement par paire, probablement le mâle et la femelle; ce qui doit paroître surprenant, ce poisson étant ovipare

et ne s'accouplant pas. Il dépose ses œufs pendant l'été sur les côtes;

et c'est à cette époque qu'on en prend le plus.

Comme on l'a dejà dit, le xiphias espadon parvient à une grandeur considérable. Pline annouce qu'il surpasse souvent le dauphin en longueur, et Hamilton rapporte qu'on en prend souvent sur les côtes méridionales de l'Italie, qui ont dix-huit à vingt pieds de long et qui pesent quatre à cinq cents livres. Ordinairement dans les mers du Nord, il n'a que cinq à six pieds de long, mais alors même il est un - fléau pour les pêcheurs, dont il brise les filets; aussi, malgré le bénéfice qu'il procure, ne desirent-ils pas sa rencontre. C'est seulement au harpon qu'on peut le prendre. Voici la manière dont Bloch, d'après Hamilton, décrit sa pêche sur les côtes de la Calabre. Un homme place en sentinelle sur la pointe d'un rocher ou au sommet d'un mât, épie l'arrivée des xiphias espadons, et en donne avis aux pêcheurs par un signal qui indique en même temps la direction de leur marche. Alors deux bateaux, chacun monté de deux hommes, un pour la manœuvre et l'autre pour l'harponuage, rament à leur poursuite, et lorsqu'ils les ont joints, les altaquent tous deux en même temps, c'est-à-dire qu'un des harponneurs lance son harpon sur le mâle, tandis que l'autre lance le sien sur la femelle. Des qu'ils sont touchés, on laisse filer la corde, comme dans la pêche de la BALEINE (Voyez ce mot.); carsi on l'arrêtoit, on risqueroit d'être submergé par les efforts que fait le poisson pour se sauver. On ne le hisse à bord que lorsqu'il est mort, ou au moins considérablement affoibli.

La chair du xiphius espadon est très-bonne. On estime particulièrement les morceaux du ventre, de la quene, el des environs des nageoires. On les sale et on les vend à un prix élevé. Le reste du

corps se sale et se sèclie également.

Aristote et Pline ont rapporté que ce poisson étoit si tourmenté par un insecte, qu'il entroit en fureur, sautoit hors de l'eau, et tomboit quelquefois sur les navires, ou échouoit sur la grève. Ces insectes sont sans doute des crustacés des genres calige, binocle, cyame, cymothoa et bopyre, ou des vers des genres lerné, fasciole, etc., mais on ne sait pas encore positivement quelle est l'espèce.

Marcgrave, dans son Histoire du Brésil, liv. 4, chap. 15, menfionne et figure sous le nom de guebuen, un poisson qui aété rapporté au xiphias espadon; mais comme il est de la division des THORA-CIQUES, il appartient évidemment au genre MAKIRA. Foyez ce mot.

La seconde espèce de xiphias qui a été annoncée au commencement de cet article, est le xiphias épée, qui a la prolongation du museau convexe par-dessus, non-sillonnée et émoussée sur ses bords. On ne connoît que sa tête qui fait partie de la collection du Museum d'Histoire naturelle de Paris, et on ignore les mers qu'il habite. (B.)

XIPHIUM. C'est l'IRIS BULBEUSE. Voyez ce mot. (S.)
XIPHOSURES, nom d'une famille de la classe des
CRUSTACÉS, établie par Latreille dans son Histoire naturelle des Crustacés, faisant suite au Buffon, édition de Sonnini. Elle offre pour caractère des mandibules coudées,
terminées par deux pinces; la base des pattes ressemblant à

des machoires; point d'antennes. Cette famille ne renserme qu'un genre, celui des limules. Voyez au mot CRUSTACE et au mot LIMULE. B.,

XIPHYDRIE, Xiphydria, genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères et de ma famille des Tenthrédines. Ses caractères sont : une tarière en scie, logée entre deux lames, lui servant de gaine et de coulisse, saillante en partie, à l'extrémité de l'abdomen, dans les femelles; abdomen sessile, terminé coniquement ; lèvre inférieure trifide ; palpes maxillaires, longs, de six articles, les labiaux de quatre; mandibules courtes et épaisses; antennes sétacées, d'un grand nombre d'articles, écartées à leur insertion.

Les xiphydries ont été placées avec les sirex ou nos urocères par Linnæus et M. Fabricius; mais l'ordre naturel les en repousse, et vient les ranger avec les tenthrédines: leurs organes de la manducation offrant les plus grands traits de conformité avec ceux des insectes de cette famille. Les xiphydries s'éloignent des autres tenthrédines par la saillie de leur tarière, leurs mandibules très-courtes, leurs antenne très-écartées entr'elles à leur insertion, et sur-tout par leur tête globuleuse et portée sur un long cou. Ce cou est formé du prolongement de la première articulation des hanches des pattes antérieures. L'organisation générale du corcelet, de l'abdomen de ces insectes, ne diffère pas de celle qu'ont ces parties dans la famille. Nous renvoyons ainsi à l'article Tenthrédines. Les pattes sont seulement proportionnellement plus courtes : l'abdomen est aussi plus alongé.

Les larves des xiphydries vivent certainement dans le bois; mais elles nous sont inconnues. C'est sur les vieux arbres qu'il faut chercher l'insecte parfait : je n'en ai jamais

trouvé ailleurs.

L'espèce principale de ce genre est le sirex camelus de Linnæus. Je la nommerai XIPHYDRIE CHAMEAU, Xiphydria camelus. Elle a sept à huit lignes de longueur; son corps est noir; le front est chagriné; le bord intérieur de la tête a de chaque côté une ligne jaunâtre qui remonte sur le vertex; les bords latéraux du premier segment du corcelet ont un peu de jaunâtre ; l'abdomen a de chaque côté une ligne de · points, et à l'origine des jambes une tache, de la même couleur; les tarses sont un peu bruns.

Cet insecte se trouve en Europe; je l'ai pris dans la foret

de Saint-Germain-en-Laye. (L.)

XIQUE. Voyez Chique. (S.)

XIRICA. Voyez Ciri-Apoa. (S.)

X-0-C

489

XIUHTOTOTL, c'est-à-dire oiseau des herbes, nom mexicain du Tangara Bleu de la Nouvelle-Espagne. (Voyes l'article de cet oiseau.) Fernandez rapporte que le xiuhtotot est fort bon à manger. (S.)

XOCHICAPAL. Il y a tout lieu de croire que c'est un des noms du Copathen. Voyez ce mot. (B.)

XOCHIOCOTZOL, nom sauvage du Liquidambar D'Amérique. Voyes ce mol. (B.)

XOCHITENACATL. Fernandez (Hist. nov. Hisp.) et Nieremberg (Hist. nat., lib. 10.) décrivent sous ce nom mexicain quelques espèces de Toucans et d'Aracaris. Voy. ces mots. (S.)

XOCHITOL (Oriolus costotolt Lath., ordre Pies, genre du Lorior. Voyez ces mots.). On a confondu sous les noms de xochitol et de costotol, deux oiseaux dont parle Fernandez, qui cependant doivent être d'espèce différente, puisque l'un n'a que la grosseur du serin, tandis que l'autre a celle de l'étourneau. Mais les notices du naturaliste mexicain sont si courtes, qu'on demeure dans le doute, quoi qu'en disent

les auteurs qui, après lui, ont décrit cet oiseau.

Le xochitol, ou plutôt le xochitotolt, est présenté, comme le costotol adulte, et le costotol, comme le jeune; mais ce qui augmente la confusion, c'est que Fernandez parle de deux xochitotolts, chapitres 122 et 125, et de deux coztotolts, chapitres 128 et 143, et tous deux se ressemblent assez. D'après cela, nous nous bornerons à dire que les ornithologistes donnent à leur costotol la grosseur de l'étourneau; une longueur de neuf ponces; le dessus du corps jaunâtre; la gorge. les ailes et la queue noires, à l'exception des grandes couvertures supérieures des ailes, qui sont terminées de jaunâtre; le reste du plumage d'un beau jaune, un peu mêlé de conleur de safran; le bec noirâtre; les pieds et les ongles noirs; le jaune de la femelle moins beau, avec quelques taches blanches sur les couvertures supérieures des ailes. Ils présentent encore les jeunes avec le bec un peu jaunâtre. et le jaune du plumage terni et mêlé de noirâtre.

Le xochitotolt (Fernandez, chap. 122.) que Brisson a décrit sous le nom de troupiale de la Nouvelle-Espagne, a le cou, le dos, le croupion et les couvertures du dessus de la queue, noirs; la poitrine, le ventre, les côtés et les couvertures du dessous de la queue, presque tout-à-fait d'un jaune de safran, mêlé d'un peu de noir; les ailes cendrées en dessous, et variées en dessus de noir et de blanc; la queue d'un jaune de safran, mélangé d'un peu de noir; la

XXIII.

grosseur de l'étourneau, et le chant de la pie. Le costotoli da chapitre 28, que Fernandez donne pour le jeune, et tout jaune, excepté l'extrémité des pennes alaires, qui sont noires. Mauduyt décrit le premier sous ces deux nom. Enfin, le xochitotolt du chapitre 125 est rapporté, per Brisson, au carouge (oriolus banana). Il existe encore d'autres contradictions dans la taille, le chant et les habitudes de ces oiseaux si peu connus et si imparfaitement décrits; c'est pourquoi on ne peut rien déterminer ans de nouvelles observations qui les mettent à la place qui kur convient. (VIEILL.)

XOCOATI, liqueur fermentée que les Mexicains font avec du maïs et de l'eau. (S.)

XOCOXOCHITL, nom mexicain du MYRTE PIMENT. Voyez ce mot. (B.)

XOLO, race de poules propre aux îles Philippines. Foy. Poule des Philippines. (S.)

XOLOITZCUINTLI. Voyez Loup du Mexique. (S.)

XOMOLT. Séba a indiqué, sous cette dénomination mexicaine, un petit oiseau qui, dit-il, a la tête rouge, du rouge sur le dos et la poitrine, du rouge sur la queue, du rouge sous les ailes, et le bec jaune. L'on ne sait à quelle espèce doit se rapporter ce xomolt de Séba; mais ce n'est certainement pas au jaseur, ainsi que l'a fait par méprise M. Brisson. Voyez Jaseur. (S.)

XOMOLT, oiseau palmipède dont Fernandez fait mention. (Hist. Nov. Hisp. tract. 2, cap. 124.) Il a une huppe qu'il relève quand il est irrité, la poitrine brune, et le dos noir, aussi bien que le dessus des ailes. Les Mexicains emploient les plumes du xomolt pour faire les vêtemens qui font partie de leur luxe. Fernandez ne dit pas, du reste, à quel genre appartient cet oiseau aquatique de la Nouvelle-Æspagne. (S.)

XOXITENACALT. Fernandez désigne ainsi les toucans, et particulièrement l'Hocichat. Voyez ce mot.

VIEILL.)

XOXOUQUIHOACTLI, nom mexicain du Hohou.

Voyez ce mot. (VIEILL.)

XUAREZE, Xuarezia, arbrisseau de quatre pieds de hauteur, à feuilles éparses, sessiles, lancéolées, aiguës et dentées, à pédoncules axillaires, géminés, portant chacun une fleur d'un blanc jaunàtre, qui seul forme un genre dans la pentandrie monogynie.

Ce genre offre pour caractère un calice persistant, divisé

en cinq parties ovales; une corolle en roue, à tube trèscourt, et à limbe divisé en cinq parties ovales, aiguës et recourbées; cinq étamines; un ovaire supérieur, surmonté d'un style court à stigmate comprimé; une capsule ovale, oblongue, applatie, à deux sillons, biloculaire, bivalve, contenant un grand nombre de semences.

Le xuarèze se trouve au Pérou, et a élé figuré dans Feuillée sous le nom de capraire du Pérou. Il a élé, d'après cette autorité, toujours confondu par les botanistes avec la capraire biflore. Aujourd'hui, Ruiz et Pavon en font un genre dans leur Flore du Pérou. Si on en juge par la figure qu'ils en ont donnée, c'est une espèce bien distincte de la capraire biflore, mais qui ne diffère du genre capraire que par le nombre des étamines, ce dernier n'en ayant que quatre. (Voyez au mot Capraire.) Au reste, on ne se sert plus des feuilles de cette plante en guise de thé, comme du temps de Feuillée. (B.)

XUTAS, nom péruvien d'un oiseau qu'il n'est pas possible de reconnoître dans les indications vagues de quelques voyageurs. Ils se contentent de dire que le xutas est fort semblable à l'oie, et que les naturels de la province de Quito l'apprivoisent et le nourrissent en domesticité. (S.)

XYLITE, Xylita, genre d'insectes qui doit appartenir à

la seconde section de l'ordre des Coléoptères.

Ce genre, établi par Paykull, présente, selon cet auteur, les caractères suivans: quatre palpes inégaux, les antérieurs sécuriformes, les postérieurs en massue; mandibules cornées, arquées, unidentées, pointues; mâchoires cornées, bifides; divisions arrondies, l'extérieure plus grande; lèvre mem-

braneuse, biside, dilatée à l'extrémité.

Paykull cite le taupin buprestoïde de Fabricius, que j'ai regardé dans mon Entomologie comme le même insecte que son hispa flabellicornis, et dont j'ai établi le genre melasis; mais il paroît que le xylite diffère du melasis, puisque les caractères génériques ne sont pas les mêmes. Le melasis, d'ailleurs, appartient à la première section, et le xylite à la seconde. Latreille soupçonne qu'il doit entrer dans la famille des hélopiens. Fabricius, dans son dernier ouvrage, réunit les genres xylite, hypale et hallomine, de Paykull, sous un même genre, qu'il nomme dircæa, et dans lequel il fait entrer les serropalpes de Illiger, les mégatomes de Herbst, enfin des lymexylons et des notoxes de sès premiers ouvrages.

Le xylite, selon Paykull, a la tête obscure, couverte,

attai que tout le corps, d'un duvet griskre: les antennes sont informes, de la longueur du corosies: œlui-ci est prosque aussi large que long. Cet insecte atteint en grandeur le taupin ceint (elater balteatus). Il se trouve au nord de l'Europe, sur le bois mort. (O.)

XYLOBALSAMUM. Ce sont les petites branches de l'arbre qui porte le baume de Judee. Voyez au mot RALSA-MIER. (B.)

XYLOCARPE, Xylocarpus, arbre à femilles alternes, ailées sans impaire, à folioles ovales, presque sessiles, et à fleurs petites, disposées en grappes axiliaires, qui forme un genre dans l'octandrie monogynie.

Ce genre offre pour caractère un calice à quatre dents; une corolle de quatre pétales; un corps ovale, enflé, entourant les étamines; huit étamines; un ovaire surmonté d'un

style à stigmate perforé en son milieu.

Le fruit est un drupe globuleux, renfermant, sous une seconde enveloppe ligneuse et fibreuse, huit ou un plus

grand nombre de noix inégales et fragiles.

Le xylocarpe se trouve dans l'Inde. Il est figuré pl. 61 du troisième volume de Rumphius. Son bois est dur et veiné, et est propre à tous les ouvrages de menuiserie. On emploie la décoction de sa racine dans les maladies bilieuses. L'entre-deux des écorces de son fruit contient une substance amilacée fort approchante de celle du sagou, et qu'on mange pour rétablir les estomacs délabrés. (B.)

XYLOCOPE, Xylocopa, genre d'insectes de l'ordre des HYMÉNOPTERES, de ma famille des APIAIRES, et dont les caractères sont: un aiguillon dans les semelles; lèvre insérieure prolongée en une espèce de langue linéaire; ses palpes en forme de soie; antennes brisées; mandibules en cuilleron, striées sur le dos; lèvre supérieure petite; palpes maxillaires de cinq articles.

Les xylocopes ont le corps gros, convexe, velu, du moins sur quelques parties, ordinairement noir ou jaunâtre; la tête de la largeur du corcelet, mais un peu moins élevée, appliquée exactement contre lui; les yeux alongés, entiers, plus grands dans les males; trois petits yeux lisses; le corcelet grand, arrondi, convexe; l'abdomen large, applati, presque ovale, tronqué à sa base, velu sur ses bords; les pattes hérisées de poils, dont les antérieures arquées, les postérieures fort grandes; les ailes supérieures ont trois cellules sous-maiginales, dont celle du milieu triangulaire.

Ces insectes ont de la ressemblance avec les bourdons, les



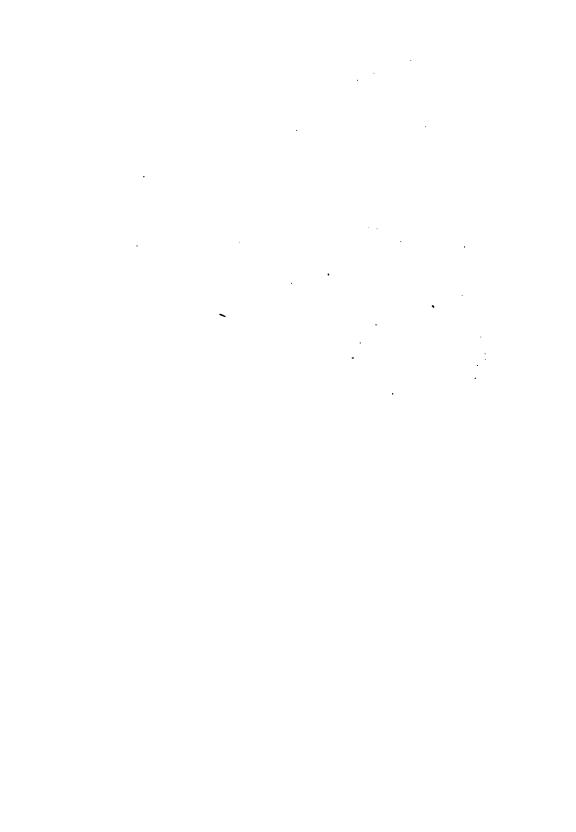

enthophores, les mégachiles; mais leurs palpes maxillaires sont de cinq articles; les divisions de la lèvre inférieure sont apparentes et aiguës, ce qui les éloigne des bourdons; leurs antennes sont très-brisées, et leurs mandibules en cuilleron, striées sur le dos, et par-là ils diffèrent des anthophores; leur lèvre supérieure est petite, courte; on ne les confondra donc point avec les mégachiles. Ce genre répond à la division \*\* d 2 ß des abeilles de Kirby.

Les xylocopes sont les abeilles perce-bois de Réaumur. L'espèce à laquelle il a donné particulièrement ce nom, est l'apis violacea de Linnæus, insecte que l'on ne commence à trouver que dans l'Europe tempérée. On le voit paroître dans les premiers beaux jours du printemps; il vole en bourdonnant autour des murs exposés au soleil, ceux sur-tont qui sont garnis de treillage, autour des fenêtres qui ont de vieux contre-vents, des chassis, des poutres qui saillent, &c. Il cherche ainsi un lieu favorable pour déposer ses œufs, qu'il place toujours exclusivement dans du vieux bois; l'un cherche un échalas, l'autre les pièces de bois qui servent de soulien aux contr'espaliers; celui-ci choisit un contre-vent, celui-là un vieux banc, une poutre. Dans tous les cas, il est nécessaire que le bois soit sec et qu'il commence à se pourrir, l'insecte ayant moins de peine à le crenser. Il lui faut de la force et un courage persévérant pour venir à bout de son entreprise. Le trou qu'il ouvre est d'abord dirigé obliquement vers l'axe; à quelques lignes de profondeur, sa direction change et devient à-peu-près parallèle à cet axe; le bois est percé en flûte obliquement, cependant quelquefois d'un bout à l'autre. La cavité doit être assez spacieuse pour que l'insecte puisse s'y retourner. M. Réaumur dit y avoir fait entrer son index. Ces trous ont quelquefois plus de douze à quinze pouces de longueur, et sont au nombre de trois ou quatre, si la grosseur du bois le permet. Les mandibules ou les dents sont les instrumens dont la xylocope fait usage pour creuser.

C'est dans ces tuyaux que l'insecte doit loger ses œufs. Chaque tuyau n'est que la cage d'un bâtiment, où sont plusieurs pièces en enfilade; il est divisé en douze loges environ, et qui ne communiquent point entre elles; chaque loge renfermera un œuf et une quantité de pâtée nécessaire à l'accroissement de la larve qui en naîtra. Cette pâtée a la consistance de la terre molle, et est assez semblable à celle dont les hourdons nourrissent leurs petits; ce doit être de la poussière d'étamines de fleurs mêlée d'un peu de miel. La larve est d'abord logée à l'étroit, la pâtée occupant presque entièrement

494

sa cellule; mais la consommation qu'elle en fait peu à peu;

produit un vide qui la met à son aise.

Cette larve est très-blanche, avec la tête petite et munie de deux dents bien distinctes. Elle ne diffère pas essentiellement des larves des apiaires bourdons. La nymphe est d'abord très-blanche; mais elle devient brune et après noirâtre. Dans chaque rangée de cellules, les larves qui sont dans les plus basses sont plus vieilles que celles qui sont dans les supérieures; se transformant et sortant les premières, elles laissent le passage libre aux autres.

Réaumur n'a point observé la xylocope violette femelle à l'instant où elle fait sa récolte. Il ne lui a point trouvé la palette et la brosse des abeilles, ou les instrumens propres à récolter le pollen des fleurs; mais il a remarqué au premier article des tarses postérieurs, la pièce qui répond à la brosse, une portion ovale, rase, lisse et luisante, dont le milieu est saillant, et près du bord de laquelle règne tout autour une cavité propre à retenir la poussière des étamines et à empêcher que la pelote ne tombe.

Plusieurs xylocopes étrangères ressemblent singulièrement à l'espèce indigène nommée violette. Il est essentiel, pour bien les distinguer, d'avoir égard au reflet des ailes supérieures, ce qu'on n'a pas encore fait.

XYLOCOPE LARGES-PATTES, Xylocopa latipes; Apis latipes Linn. Elle est un peu plus grande que la xylocope violette; d'un noir luisant un peu violet; les tarses antérieurs sont arqués, applatis, avec des poils longs et gris au côté interne; l'abdomen est très-velu sur les bords; les ailes sont d'un bleu foncé, luisant; mais la partie sass nervures des supérieures est d'un vert cuivreux ou doré.

Cette espèce se trouve à la Chine, aux Indes orientales.

XYLOCOPE MORIO, Xylocopa morio; Apis morio Fab. Elle a de grands rapports avec la xylocope violette; mais son abdomen n'est velu que sur les bords, et ses ailes ont une teinte cuivreuse sur un fond noir, un peu violet.

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale.

XYLOCOFE VIOLETTE, Xylocopa violacea; Apis violacea Linn., Fab. Elle est noire, toute velue, avec les ailes d'un bleu-violet foncé. Sa longueur est d'un pouce, plus ou moins. Le mâle a un anneau d'un brun-rougeâtre près de l'extrémité des autennes.

Cette espèce se trouve en Europe et en Afrique.

XYLOCOPE CAFRE, Xylocopa Cafra; Apis Cafra Linn. Elle est de la grandeur des précédentes, noire, avec l'extremité postérieure da corcelet et le devant de l'abdomen d'un jaune-verdâtre; les ailes sont d'un bleu-violet.

XYLOCOPE DES BRÉSILIERS, Xylocopa Brasilianorum Linn., Fab. Elle est de la grandeur des précédentes, toute couverte d'un duvet d'un jaune-roussâtre ou blond; les cuisses sont presque nues, et d'un

brun foncé; les ailes ont une petite teinte jaunâtre, avec des nervures brunes.

Elle se trouve dans les Antilles et dans l'Amérique méridionale.

XYLOCOPHOS, l'un des noms grecs du pic. (S.)

XYLOMÈLE, Xylomelum, genre de plantes de la tétrandrie monogynie et de la famille des Protées, établi par Smith. Il offre pour caractère un chaton composé d'écailles simples; une corolle de quatre pétales portant chacun une étamine; un ovaire supérieur en massue obtuse; une capsule uniloculaire contenant deux semences ailées.

Les espèces de ce genre ont l'apparence des brabèjes, et se trouvent en Australasie. (B.)

XYLOPALE (Lamétherie.), bois converti en halbopale ou demi-opale, c'est-à-dire en pech-stein: c'est le holzopal de Werner. La dénomination de xylopale paroît beaucoup plus heureuse que celle de quartz-résinite-xyloïde, donnée
à la même substance par quelques auteurs; car ce n'est ni un
quartz ni une matière xyloïde, c'est un vrai xylon, un vrai
bois converti en pech-stein, et nullement un pech-stein ligniforme ou qui auroit pris accidentellement la forme du bois.
L'organisation végétale parfaitement conservée, prouve d'une
manière si manifeste que ce sont des arbres pétrifiés, qu'il est
aussi-inconvenant de les appeler xyloïdes ou ligniformes,
qu'il le seroit d'appeler les glossopètres pierres odontoïdes ou
dentiformes, quand il est évident que ce sont de véritables
dents de requin changées en pierres, et non des pierres qui
ont pris la forme de dents. Voyez Pech-stein. (Pat.)

XYLOPE, Xylopia, genre de plantes à fleurs polypétalées, de la polyandrie polygynie et de la famille des GLYP-TOSPERMES, qui présente pour caractère un calice de trois folioles; une corolle de six pétales; un grand nombre d'étamines insérées au réceptacle; deux à quinze ovaires, terminés par des styles simples.

Le fruit est composé de plusieurs capsules presque sessiles, coriaces, comprimées, biloculaires, bivalves et dispermes.

Ce genre, qui est figuré pl. 495 des Illustrations de Lamarck, est congénère des UNONES, selon Gærtner. (Voyez ce mot.) Il renferme des arbrisseaux à feuilles alternes, entières, et à fleurs presque solitaires et axillaires. On en compte trois espèces, dont les deux plus remarquables sont:

La Xylope Glabre, qui a les feuilles ovales, oblongues, glabres, et les fruits glabres. Elle croît à la Jamaïque. Ses graines ont une odeur aromatique; elles donnent à la chair

des pigeons sauvages qui en mangent une saveur très-délicale.

On s'en sert pour parfumer l'eau.

La Xylope velue a les feuilles velues. Elle se trouve à Cayenne, où on l'appelle jejerecou. Son écorce est piquante et aromatique, ainsi que ses graines. On en fait usage en guise

d'épice dans les ragoûts. (B.)

XYLOPHAGES, Xylophagi, famille d'insectes de la troisième section de l'ordre des Coléoptères, dont les caractères sont : tarses à quatre articles, dont les trois premiers courts, égaux, et simples dans le grand nombre; antennes moniliformes, renslées vers leur extrémité, de la longueur du corcelet au plus; bouche retirée, peu ou point saillante; mandibules cornées, à pointe refendue; palpes filiformes ou un peu renslés au bout, ordinairement courts; mâchoires à deux lobes. l'interne petit, aigu ou onguiculé; lèvre inférieure et ganache carrées; corps linéaire, ou oblong, ou ovalaire. Elle comprend les genres suivans : Cis, CERYLON, LYCTE, ME-RYX et LANGURIE. Voyez ces mots. (O.)

XYLOPHYLLE, Xylophylla, genre de plantes à fleurs incomplètes, de la polygamie pentandrie, qui offre pour caractère un calice coloré, divisé en cinq parties; point de corolle; cinq étamines; un ovaire supérieur surmonté par un stigmate divisé en trois parties, et quelquefois glanduleux dans

les fleurs hermanhrodites.

Le fruit est une capsule à trois loges, contenant chacune deux semences.

Ce genre, qui est figuré pl. 855 des *Illustrations* de Lamarck, renferme des arbrisseaux à feuilles alternes, quelquefois pinnées, et à fleurs presque toujours solitaires et insérées sur le hord des feuilles souvent dans une échancrure. On en

compte sept espèces, dont les plus connues sont:

Le XYLOPHYLLE A LARGES FEUILLES, qui a les feuilles pinnées, les folioles larges, lancéolées, et portant des fleurs mâles et des fleurs hermaphrodites, quelquefois hexandres. Il se trouve à la Jamaïque et autres îles voisines. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris, où il fleurit tous les aus. L'Héritier l'a figuré pl. 30 de son Sertum anglicum, en en faisant un genre sous le nom de GENESIPHYLLE. Voyez ce mot.

Le XYLOPHYLLE A FEUILLES AIGUES a les feuilles pinnées, les folioles linéaires, les fleurs pédonculées et toutes hermaphrodites. Il se trouve dans les mêmes cantons et se cultive dans le même jardin. (B.)

XYLORNIS ou XYLORNIA, la bécasse en grec moderne. (S.)

497

XYLOSME, Xylosma, genre de plantes établi par Forster dans la dioécie polyandrie. Il a pour caractère un calice divisé en quatre ou cinq parties; point de corolle; dans les fleurs mâles, beaucoup d'étamines entourées d'un anneau à leur base; dans les fleurs femelles, un ovaire supérieur surmonté d'un style à stigmate trifide.

Le fruit est une baie sèche, presque biloculaire, renser-

mant deux semences dans chaque loge.

Ce genre est figuré pl. 827 des *Illustrations* de Lamarck. Il contient deux plantes des îles de la mer du Sud, sur lesquelles on n'a aucun renseignement. (B.)

XYLOSTROME, Xylostroma, genre de champignons établi par Tood, tab. 6, fig. 5 de son Histoire des Champignons du Mecklembourg. Il présente pour type une fongosité étendue, difforme, coriace, dans laquelle sont interposées des semences sous forme de globules. (B.)

XYRIS, Xyris, genre de plantes de la triandrie monogynie, dont le caractère consiste en un calice glumacé, trivalve, à valves cartilagineuses, concaves, l'intérieur plus grand; une corolle de trois pétales onguiculés et crénelés; trois étamines attachées aux onglets des pétales; un ovaire supérieur, arrondi, à un seul style surmonté d'un stigmate trifide.

Le fruit est une capsule arrondie, uniloculaire, s'ouvrant

aux angles par une fente.

Ce genre, qui est figuré pl. 36 des *Illustrations* de Lamarck, renferme des plantes à feuilles radicales, graminiformes, et à fleurs disposées en tête au sommet d'une hampe. On en compte trois espèces venant de l'Inde, de l'Afrique et de l'Amérique, mais dont aucune n'est cultivée dans les jardins

d'Europe.

J'ai observé aux environs de Charleston le xyris de la Caroline, qui a la tige comprimée et les fleurs en têle. C'est une plante vivace qui croît dans les lieux un peu humides, mais non marécageux, qui s'élève à plus d'un pied, dont les feuilles sont linéaires, droites, roides, luisantes; les fleurs sortant de calices qui, par leur réunion, forment un cône semblable à celui du sapin, mais seulement de quatre à cinq lignes de long; chaque jour il se développe une grande fleur d'un beau jaune, qui se fane au bout de quelques heures, et il y en a quinze ou vingt dans chaque cône. (B.)

XYRIS. L'iris fétide a reçu le nom de xyris dans quelques ouvrages. Voyez l'article IRIS. (S.)

XYSTÈRE, Xyster, genre de poissons établi par Lacé-

498

pède, dans la division des Abnominaux. Son caractère est d'avoir la tête, le corps et la queue très-comprimés; le dos élevé et terminé, comme le ventre, par une carène aiguë et courbée en portion de cercle; sept rayons à la membrane branchiale; la tête et les opercules garnis de petites écailles; les dents échancrées, de manière qu'à l'extrémité elles ont la forme d'incisives, et qu'à l'intérieur elles sont basses et un peu ren-flées; une fossette au-dessous de chaque ventrale.

Ce genre ne contient qu'une espèce, qui a été observée par Commerson dans la mer des Indes. Elle parvient à une longueur de plus de trois pieds, et est d'une couleur brune, ce

qui la fait appeler xystère brune. (B.)

XYSTRIS, Xystris, genre de plantes établi par Schreber, dans la pentandrie monogynie. Il offre pour caractère une corolle à tube court et à cinq divisions ouvertes; cinq étamines; un ovaire surmonté de deux styles réunis à leur base.

Le fruit est un drupe globuleux, velu à sa base, contenant

un noyau à dix loges. (B.)

## Y

Y, nom donné par Albin à un lépidoptère sorti d'une chenille qui se nourrit des feuilles de menthe, et dont la détermination spécifique n'est pas bien établie. (L.)

YABACANI. C'est la racine de l'Aristoloche anguicide. Voyez ce mot. (B.)

YACABANI. Voyez Yabacani. (S.)

YACACINTLI. Voyez Acintli. (S.)

YACAPATLAHOAC (Anas Mexicana Lath.), canard du Mexique, qui a beaucoup de ressemblance avec le souchet; aussi est-il nommé souchet du Mexique dans l'Ornithologie de Brisson. (Voyez les mots Souchet et Canard.) Le mot mexicain yacapatlahoac signifie oiseau à large bec. Ce canard a, en effet, le bec fort épaté et long, d'un brun rougeâtre vers sa base, d'un fauve noirâtre vers son bout, et rougeâtre en dessous. L'oiseau est un peu plus petit que le canard domestique; des plumes fauves, noires et blanches couvrent tout son corps, à l'exception du ventre, qui est d'une seule teinte fauve; les ailes brunes ont le miroir miparti de blanc et'd'un vert brillant; les pieds et les doigts sout d'un rougeâtre pâle.

YAC

Les habitudes de ce souchet sont à-peu-près pareilles à celles de nos canards sauvages, et sa chair a le même fumet. Les Espagnols de la Nouvelle-Espagne l'appellent canard royal. Quelques-uns lui donnent le nom de tempatlahoac, qui appartient à une espèce différente. Voyez TEMPATLA-HOAC. (S.)

YACAPITZAHOAC, oiseau du Mexique, qui, autant que l'on peut en juger par une description incomplète donnée par Fernandez, doit être rapporté au petit grèbe cornu. Voyez l'article des GRÈBES. (S.)

YACARANDE. Voyez JACARANDE. (S.)

YACARÉ. Les Guaranis appellent ainsi le caiman, au

rapport de M. d'Azara. Voyez Caïman. (S.)

YACATEXOTLI, canard du Mexique. (Voy. le mot CANARD.) Il est à-peu-près de la grosseur du canard domestique; son bec est large, arrondi à son bout, bleu en dessus, et d'un blanc rougeâtre en dessous; son plumage est fauve sur la partie inférieure, et d'un noirâtre mêlé d'une teinte argentée à la partie supérieure; ses ailes sont noires en dessus, et cendrées en dessous; ses pieds sont d'un noirâtre livide.

Dans le langage des Mexicains, le mot yacatexotli veut dire, selon Fernandez, bec bleu, et on l'a donné à ce canard, parce que la couleur de son bec est l'attribut qui frappe d'abord dans sa physionomie. Il fréquente les lacs du Mexique. (S.)

YACHANGA. On donne ce nom, sur les côtes du Brésil, à une espèce de Varec. Voyez ce mot. (B.)

YACONDA, poisson des Indes qui paroît appartenir au

genre Ostracion. Voyez ce mot. (B.)

YACOU (Penelope cristata Lath., fig. dans l'Hist. nat. des Oiseaux rares, par Edwards, pl. 15.), oiseau du genre du Marail et de l'ordre des Gallinacés. (Voyez ces deux mots.) Marcgrave en a fait mention sous le nom brasilien iacupema; Klein sous la désignation de faisan brun du Brésil; Brisson l'a appelé dindon du Brésil; Linnæus, peintade huppée; enfin, Edwards lui a laissé le nom de guan ou de quan, qu'il porte dans quelques contrées de l'Amérique méridionale.

Cet oiseau s'est nommé lui-même, car son cri exprime assez bien le mot yacou; ce cri est foible, et paroît être l'accent du besoin ou de la douleur. L'oiseau en fait entendre un autre encore plus foible, qui a quelque rapport avec celui du dindon. Toutes les habitudes de ce gallinacé sont

semblables à celics de l'espèce très-voisine du marail; il est d'un naturel fort doux, et il s'apprivoise très-facilement; il vit dans les bois, et il se perche sur les arbres les plus élevés. Par une suite de cette habitude, on le voit en domesticité se placer sur le comble des maisons et y passer la nuit. On le trouve au Brésil, où Marcgrave l'a observé. Dampier l'a vu dans les forêts qui hordent la baie de Campêche, et Wafer dans celles de l'isthme de Panama. Il est connu dans ces deux contrées sous le nom de guan ou quan. On ne le rencontre dans notre Guiane que dans l'intérieur des terres, particulièrement dans le haut du fleuve Oyapock et près de

l'Amazone. C'est un fort bon gibier.

Il n'y a point de différence de grandeur entre l'yacou et le marail, et il n'y en a que de légères dans les couleurs. (Voyez MARAIL.) De longues plumes couvrent la tête de l', acou, et il les relève lorsqu'il est affecté; il relève également et étale sa longue queue, composée de douze pennes de la même longueur, et traînante quand il n'éprouve aucune émotion. La peau nue qui pend de sa gorge, comme dans le marail, est noire, et celle qui entoure les yeux est violette; ses yeux, grands et saillans, ont l'iris de couleur orangée; il a le dessus de la tête blanc; le dos brun; le reste du plumage d'un vert noirâtre, avec des taches blanches à la partie antérieure du cou et sur les couvertures des ailes; enfin les pieds rouges, et le bec bleuâtre à sa base, et noirâtre sur le reste. La huppe est à peine apparente sur la tête de la femelle.

La trachée-artère de cet oiseau s'étend sur tout le sternum, et se replie en remontant d'un tiers environ de sa longueur avant d'entrer dans la poitrine. Bajon (Mémoires sur Cayenne) n'a point apperçu cette conformation de la trachée-artère dans l'individu qu'il dit avoir ouvert, parce que cet individu étoit femelle, et que dans les espèces d'oiseaux dont la trachée-artère a une direction extraordinaire, les mâles seuls présentent cette particularité. (S.)

YAGOUA, nom du *jaguar* au Paraguay. Les Espagnols l'ont appliqué à l'espèce du chien, qu'ils ont transportée en

Amérique. (S.)

YAGOUA ÉTÉ, expression qui, dans la langue des naturels du Paraguay, signifie vrai yagoua, et que ces peuples ont appliquée à la désignation du JAGUAR. Voyes ce mot et celui d'YAGOUA. (S.)

YAGOUA PARA ou YAGOUA TACHETÉ. Le jaguar est quelquefois désigné au Paraguay sous cette dénom-

-ation. Voyez YAGOUA et JAGUAR. (S.)

YAGOUAPÉ. Cette dénomination, qui signifie chien écrasé, est donnée, par quelques habitans du Paraguay, aux mouffettes, à cause du peu de longueur de leurs jambes. Voyes Mouffettes (S.)

YAGOUA - PITA, ce qui signifie, en guaranien, yagoua roux, est le nom du couguar au Paraguay, selon M. d'Azara. Voyez Couguar et Yagoua. (S.)

YAGOUATI ou YAGOUA BLANC. L'on appelle quelquefois ainsi le cougouar au Paraguay. Voy. Cougouar et YAGOUA. (S.)

YAGOUARÉTÉ, c'est-à-dire, dans la langue des Guaranis, corps du YAGOUA (Voyez ce dernier mot.), l'un des

noms que le jaguar porte au Paraguay.

J'aurois pu ajouter, à l'article du Jaguar, plusieurs traits des habitudes de cet animal, soit d'après ce qu'en a écrit M. d'Azara dans son livre très intéressant sur les quadrupèdes du Paraguay, soit d'après mes propres observations postérieures à celles que je communiquai à Busson au retour de mon premier voyage d'Amérique. Il m'eût été facile de relever quelques méprises et quelques contradictions échappées à la plume de M. d'Azara; mais comme cet illustre observateur m'a honoré, dans son histoire du yagouarété, de la même sévérité de critique qu'il emploie constamment à l'égard de Busson, j'ai cru devoir m'abstenir de traiter un sujet qui auroit pu, quelques précautions que j'eusse prises, ranimer la mauvaise humeur de M. d'Azara contre ceux qui l'ont précédé dans une carrière qu'il a parcourue avec beau-

Il vient d'arriver (décembre 1803), à la ménagerie de Paris, un jaguar vivant qui paroît peu féroce, et qui se laisse toucher et caresser, du moins par son conduc-

teur. (S.)

YAGOUARÉTÉ NOIR de M. d'Azara, est le JAGUA-

RETTE. Voyez ce mot. (S.)

YAGOUARÉTÉ-POPÉ. C'est ainsi que l'on nomme, au Paraguay, une race ou une variété de jaguar, que l'on dit plus forte, plus féroce, plus audacieuse, à poil plus court, et à taches moins foncées sur un fond plus rougeatre. M. d'Azara regarde ces nuances comme trop légères pour séparer l'yagouarété-popé du vrai yagouarété ou du Jaguar. (Voyez ce mot.) Au reste, le mot popé veut dire main étendue, et on l'a joint au nom du jaguar pour désigner la race ou la variété dont il vient d'être question, parce que ses jambes sont plus grosses et ses pieds plus larges. (S.)

désignés par le mot souragoi; chez les Calmouques, par celui de sarlouk; et chez les Chinois, par l'expression si-nijou,

c'est-a-dire bæuf qui se lave.

Je viens de dire que la dénomination de buffle à queue de cheval convenoit assez au yak; mais cela ne doit s'entendre que des principales formes extérieures, qui ont beaucoup de ressemblance à celles du buffle. Il y a, du reste, des différences qui séparent incontestablement ces deux animaux. Le vak s'éloigne encore plus de l'espèce du bison, auquel Buston l'a rapporté.

Il est de la taille du taureau commun : sa tête est courte. son musse arqué, son front proéminent, et couvert d'une touffe de poil grossier et crépu; ses narines sont obliques et presque transversales, ses lèvres épaisses et pendantes, ses yeux très-gros, ses oreilles peu longues, et dirigées horizontalement en arrière, ses cornes rondes, bien unies, et se terminant en pointe fort aiguë. Entre les épaules s'élève une bosse qui ne paroît considérable que parce qu'elle est recouverte d'un poil plus large et plus épais que celui du dos. Le cou est court, et il décrit en dessus une ligne presque aussi courbe qu'en dessous; les épaules sont hautes et arrondies; la croupe est basse, et les jambes sont très-courtes. Les épaules, les reins et la croupe sont couverts d'une sorte de laine épaisse et douce; mais les flancs et le dessous du corps fournissent des poils très-droits qui descendent jusqu'au jarret de l'animal. « J'ai même vu des yaks bien entretenus, dit Turner, dont le poil traînoit jusqu'à terre ». Du milieu de la poitrine sort une grosse touffe de poils qui pendent jusqu'à mi-jambes, et forment sous le cou une sorte de longue barbe. Mais l'attribut le plus remarquable de cette espèce de taureau, est la queue, dont le tronçon n'est visible qu'à sa base, et qui est garni d'un bout à l'autre de poil très-long, très-luisant, et si touffu, qu'on croiroit qu'il y a été attaché par artifice. Il n'y a point de queues de chevaux, quelque fournies qu'elles soient, qui puissent être comparées à celles des yaks.

La couleur de ces animaux varie, comme dans toutes les espèces domestiques. Les noirs sont les plus communs; l'on en voit souvent qui ont les épaules, le milieu du dos, la touffe de la poitrine et la moitié des jambes, d'un beau blanc, tandis que le reste de leur corps est d'un noir de jais. Il y en a aussi de roux; quelques-uns ont les cornes d'un blanc d'ivoire. D'après ce que Gmelin rapporte de cette espèce, elle présente encore des variétés de grandeur. La race la plus grande est connue sous le nom de ghainout

parmi les Mongoux et les Calmouques. Les veaux, en naissant, ont le poil crépu, rude et semblable à la toison d'un chien barbet. A trois mois, il leur vient de longs poils à la

barbe, à la queue et sous le corps.

M. Pallas a compté, sur le squelette d'un yak qu'il a disséqué, quatorze paires de côtes et autant de vertèbres à la queue, trente-deux dents, savoir, vingt-quatre molaires et huit incisives, larges et d'une longueur à-peu-près égale. Ce savant n'a remarqué aucune différence essentielle entre les viscères du yak et ceux du buffle. Les excrémens se forment dans les intestins en pelotes d'une consistance moyenne entre ceux du bœuf et du cheval.

De même que dans l'espèce du bœuf, les cornes n'affectent pas une forme constante dans tous les individus de l'espèce du yak, et il y en a aussi qui sont totalement privés de cornes; ceux-là ont une bosse osseuse, solide et très-saillante sur l'occiput et la partie du crâne voisine des pariétaux. Ælien (Hist. animal., lib. 12, cap. 20.) avoit déjà observé que ceux d'entre les bœufs domestiques qui manquent de cornes, ont toujours la substance du crâne plus épaisse et

plus solide que les bœufs dont la tête est armée.

Les yaks paroissent fort gros; mais cette apparence vient de l'énorme quantité de poils dont ils sont revêtus. L'encolure des mâles est beaucoup plus forte que celle des femelles; ils ont le regard sombre et farouche, le naturel défiant et très-irascible. L'approche d'un étranger, une couleur éclatante sur les vêtemens, les rendent furieux. Lorsque la colère commence à les animer, ils secouent leur corps, relèvent et agitent la queue, et lancent des regards menaçans. Ils sont d'autant plus à craindre, que leurs mouvemens sont brusques et qu'ils courent avec assez de vîtesse. Leur cri n'est point un mugissement comme celui du bœuf, c'est une sorte de grognement assez semblable à celui du cochon, mais grave et monotone, que l'on entend à peine, et qui n'a guère lieu que lorsqu'ils sont inquiets ou irrités. Quand ces animaux se couchent, ils ploient les genoux, et se jettent rudement du train de derrière sur le côté gauche. Ils n'aiment point à rester exposés à la grande chaleur, et ils l'évitent en cherchant l'ombre et se vautrant dans les mares qui sont à Jeur portée, et dans lesquelles ils restent des heures entières, comme les buffles. Ils sont aussi bons nageurs que les buffles, et lorsqu'ils sortent de l'eau, ils se frottent et se secouent à plusieurs reprises. Les mâles approchent des femelles la tête avancée, la bonche béante et la quene relevée; mais ils sont lourds et lents à s'accoupler.

YAGOURE. Les Guaranis donnent à la mouffette du Chili le nom d'yagouré, qui signifie, dans leur langue, chien puant. Voyez l'article de la Mouffette du Chili, auquel j'ajouterai les habitudes de ce quadrupède, omises dans ce même article, et que M. d'Azara a tracées dans son Essai sur l'Histoire naturelle des Quadrupèdes du Paraguay, tom. 1 de la Traduction française, pag. 211 et suivantes.

L'yagouré ou la mouffette du Chili n'existe point au Paraguay, et le point le plus septentrional où M. d'Azara l'ait trouvé est par 29 degrés 40 minutes de latitude méridionale; de-là il est répandu jusqu'au détroit de Magellan. Ce quadrupède vit dans les campagnes, d'insectes, d'oiseaux et de leurs œufs. Sa marche est lente; il rase la terre, et porte sa queue horizontalement. Il se creuse des terriers, et la femelle y met bas deux petits, qu'elle porte dans sa gueule comme les chates lorsqu'elle veut les changer de place.

Ces animaux ne sont point farouches, et ne fuient point à l'approche de l'homme; s'ils reconnoissent qu'on veut leur nuire, ils se ramassent en boule, hérissent les poils touffus de leur queue, et lancent leur urine vers leur ennemi avec tant de force, qu'ils peuvent l'atteindre à cinq pieds de distance. Cette urine est si infecte, qu'il n'est aucun homme ni aucun animal, quelque féroce qu'il soit, qui ne recule aussi-tôt. Si une seule goutte de cette liqueur empestée tombe sur un vêtement, il faut le quitter; car le lavât-on vingt fois, on ne parvient pas à en détruire la fétidité qui se répand jusqu'à infecter une maison entière. M. d'Azara rapporte qu'il lui fut impossible de souffrir cette mauvaise odeur, qu'avoit communiquée à une barraque un chien sur lequel un yagouré avoit lancé son urine huit jours auparavant, et cela malgré que le chien eût été lavé et frotté avec du sable à plus de vingt reprises différentes. On dit que cette urine est phosphorique.

Lorsqu'on veut prendre les yagourés ou les mouffettes du Chili, on les irrite avec une longue canne, afin de leur faire jeter leur urine. Les sauvages de quelques contrées de l'Amérique mangent leur chair; mais ils ont sans doute quelque moyen de l'empêcher de contracter l'odeur détestable de l'urine. Ces mêmes peuplades emploient la péau d'yagouré à faire des couvertures. C'est une fourrure très-douce et très-belle; mais elle a l'inconvénient de conserver et de communiquer de la mauvaise odeur; cependant, les Espagnols

l'achètent pour en faire des tapis de pied. (S.)

YAGOUROUNDI, espèce nouvelle de CHAT ( Foyes ce moi.), dont la connoissance est due à M. d'Azara. ( Essai sur l'Histoire naturelle des Quadrupèdes du Paraguay, tom. 1 de la Traduction française, pag. 171 et suivantes.)

Ce chat, qui a de grands rapports avec notre chat sauvage, a près de trente-sept pouces de longueur, et sa queue en a environ quatorze. Son corps est proportionnellement plus long que celui du chat d'Europe; son ventre est moins gros; sa tête plus petite, plus courte et moins joufflue; son museau plus alongé et sans enfoncement entre les yeux; sa queue plus touffue et sa jambe plus épaisse; ses yeux, qui sont petits, conservent la pupille arrondie, quoique tournés vers le soleil. Son pelage, qui est doux et propre à faire de bonnes fourrures, a une nuance sombre et uniforme, qui résulte de ce que chaque poil est alternativement rayé de noirâtre et de blanc sale. Les mêmes raies se remarquent sur les moustaches, qui sont moins fournies que celles du chat commun.

L'yagouroundi ressemble encore au chat sauvage par ses habitudes et ses mouvemens. Il vit seul ou par couple dans les bois et les halliers, et ne s'expose point dans les lieux découverts. Il grimpe avec agilité sur les arbres, et ne chasse que la nuit aux rats, aux insectes, aux oiseaux, et même aux volailles. Rien, dit on, ne le fait fuir, et il s'attache aux fesses des cerfs et ne les lâche point, malgré la vîtesse de ces animaux, jusqu'à ce qu'il les ait tués. M. d'Azara ne doute pas que l'on ne puisse apprivoiser facilement cette espèce, parce qu'il a vu un individu, pris adulte, qui se laissoit tou-

cher après vingt-huit jours de captivité. (S.)

YAK (Vacca grunniens Gmel.), quadrupède du genre du TAUREAU, ordre des RUMINANS. (Voyez ces deux mots.) Quoique de temps immémorial, cette espèce de quadrupèdes soit soumise à la domesticité, et élevée en troupeaux considérables dans quelques contrées de l'Asie, elle est à peine connue en Europe. J. G. Gmelin est le premier naturaliste qui ait décrit la femelle dans les Nouveaux Commentaires de L'Académie de Pétersbourg; mais la description qu'il en a donnée est tellement incomplète, que Buffon a cru qu'elle appartenoit à une espèce bien connue, et qu'il a pris la vache de Tartarie ou vache grognante de Gmelin pour la femelle du bison. Un illustre naturaliste, M. Pallas, eut depuis occasion d'observer plusieurs yaks nourris à Irkoutzh, et il les désigna sous la dénomination composée, mais assez juste, de buffle à queue de cheval. M. Samuel Turner (Ambassade au Thibet et au Boutan) les nomme bœufs du Thibet à queue touffue. Dans la langue du Thibet, les mâles s'appellent yak, et les femelles dhé; chez les Indous, ils sont

dessous; les pieds de derrière sont palmés comme ceux de casters; ceux de devant ont les doigts libres.

Le dessus et les côtés de la tête et du corps sont marqués de grandes taches d'un brun noiratre, dont les intervalles sont remplis par un gris jaunaire; les taches noires sont synétriques de chaque côté du corps; il y a une grande tache blanche au-dessus de l'oril; les oreilles sont grandes; tout le dessons de la tête et du corps est blanc; les moustaches ont un pouce de long, ainsi que les grands poils qui sont au-dessus des veux.

On ne sait rien sur les habitudes de l'vepock, que la consdération de ses dents, la présence sous le ventre d'une duplicature de la peau, semblable à celle des marmoses, et la nudité de la queue, ont fait placer, avec raison, parmi les

didelphes.

Il se trouve en Amérique et sur-tout à la Guiane. (DESE.) YAPOU (Oriolus Persicus Lath., pl enl., nº 184, ordre Piss, genre du Loriot. Voyez ces mois. De la dénomination vulgaire de cul-jaune, donnée par les créoles de Cayenne à plusieurs oiseaux de différentes espèces, tels que le cassique jaune, le cassique vert, le cassique huppé et autres, il en est résulté une confusion dans les auteurs qui ont décrit ces oiseaux : plus, les yapous ou cassiques jaunes, différent de grosseur, ont été présentés tantôt comme espèce distincte, tantot comme variété. Afin de sortir de cette sorte de chaos, de nouvelles recherches faites par un naturaliste zélé et judicieux, devenoient nécessaires, et nous les trouvons dans les observations de Sonnini, dont je vais donner un extrait. « C'est, dit-il, un oiseau (l'yapou) très-facile et en même temps très-agréable à élever; son naturel, qui le porte à vivre en compagnie de ses semblables et comme en famille, lui donne des dispositions à s'accommoder aussi de la société de l'homme... Sa voix est mâle, claire et sonore, et son aptitude à imiter le ramage et même les cris des divers animaux, le rend susceptible d'apprendre aisément des airs de serinettes et de répéter différens sons; il contrefait fort bien les ris d'un homme, l'aboiement d'un chien, &c. Peu difficile sur le choix de sa nourriture, il mange à-peu-près tout ce qu'on lui présente... Cet oiseau, doué d'une voix aussi belle que flexible, exhale une sorte d'odeur qui rend sa chair inutile comme aliment. On la qualifie, à Cayenne, de saveur de musc; mais ce n'est, dans le vrai, que celle du castoreum.

« Dans l'état de sauvages, les yapous se tiennent en tronpes, et lorsqu'ils sont perchés sur quelqu'arbre, ils paroissent, par la variété de leur sifflement et les différentes expressions de leur ramage propre et des sons étrangers qu'ils imitent, se moquer des personnes qui les écoutent... Le nom brasilien yapou et celui galibi yacou sont également l'expression de leur cri naturel; ils prononcent la première syllabe d'un ton un peu aigu, et, après un petit repos, ils donnent aux deux autres un son grave et rauque, y-a-pou, y-a-cou; la seconde syllabe seule est brève, les deux autres sont longues. Les nègres les appellent jeans quanakous, dénomination qui a aussi quelques rapports à leur cri, et les naturels de la Guiane française les nomment sakoké en langue garipone; mais ils ne sont guère connus parmi les colons de Cayenne que par

la désignation de culs-jaunes.

» Cette couleur jaune s'étend sur la partie postérieure du dos, le cronpion, le bas ventre, les couvertures du dessus et du dessous de la queue, les pennes même de la queue jusque vers leur extrémité, et la partie des grandes couvertures des ailes qui eu occupe le milieu lorsqu'elles sont déployées; le reste du plumage est un noir velouté, que l'on pourroit aussi bien appeler un bleu très-foncé et luisant; le bec est d'un jaune de soufre, et l'iris des yeux de couleur de saphir; les pieds, les doigts et les ongles sont noirs; la longueur totale d'un mâle, prise sur un sujet frais, s'est trouvée de onze pouces; le noir s'étend sur les deux pennes du milieu de la queue, depuis leur pointe jusque vers leur moitié; cette même couleur va en diminuant de chaque côté jusqu'à la dernière penne, qui n'a plus guère qu'un pouce de noir à son extrémité, et sur toutes le noir forme un angle rentrant.

» La femelle ne dissère du mâle qu'en ce qu'elle est un peu

plus grosse, et que ses conleurs ont moins de brillant.

» Les yapous se nourrissent d'insectes et de graines de différentes espèces; ils suspendent leurs nids à l'extrémité des branches des arbres les plus élevés, et presque toujours dans les lieux découverts et près des eaux. La forme de ces nids est celle d'une cucurbite étroite, surmontée de son alambic; ils sont composés simplement d'herbes desséchées, et il n'y entre ni crins ni autre substance semblable, comme les naturalistes l'ont répété d'après Marcgrave, qui, suivant toute apparence, aura pris de petits filamens de plantes sèches pour des crins on des poils. L'on voit souvent plusieurs centaines de ces nids suspendus au même arbre et agités par les vents ». Hist. nat. de Buffon, édit. de Sonnini.

Montbeillard a donné le cassique rouge du Brésil ou le jupuba, pour une simple variété de l'yapou; mais il est certain

que c'est une espèce distincte. (VIEILL.)

YAPPE, nom brasilien d'une grande herbe qui couvre les

plaines dans l'Amérique méridionale. J'ai lieu de croire que ce sont les différentes espèces de Barbons (Voy.ce mot.), que j'ai observées en Caroline, et que j'ai décrites dans mon Agrostographie carolinienne. (B.)

YAYAUHQUITOTOLT. Séba a employé ce mot barbare pour désigner le brin bleu, et Ray pour indiquer le momot. Voyez BRIN BLEU et MOMOT. (S.)

YCHO, espèce de plante graminée du Pérou. On ignore

à quel genre elle appartient. (B.)

YCOLT. Voyez YECOLT. (S.)

YEBLE, nom spécifique d'une plante du genre sureau.

Voyez au mot Sureau. (B.)

YECOLT. C'est une espèce d'Avoira. Voyez ce mot. (B.) YERBOA ou JERBOA de Schaw. C'est le Gerbo. Voyez Gerboise. (Desm.)

YERVA CANIENI. Il paroît que c'est le houx cassine qu'on emploie en infusion en guise de thé. Voyez au mot Houx. (B.)

YET. C'est ainsi qu'Adanson a nommé un coquillage du genre des volutes, qui se trouve sur la côte du Sénégal, et qui s'y mange. C'est la plus grosse des coquilles univalves. Foyez au mot Volute. (B.)

YEUSE, nom vulgaire d'une espèce de chêne, toujour vert, qui croît dans les parties méridionales de l'Europe. Voya au mot Chène. (B.)

YEUX. Cherches le mot Œit, dans lequel nons traiton de ce qui a rapport à la vision, à la sensation de la vue. (V.)

YEUX D'ÉCREVISSE. On appelle ainsi deux petits demi-hémisphères crétacés qu'on trouve sous le corcelet des écrevisses à l'époque où elles vont changer de test. Voyez en mot Écrevisse. (B.)

YEUX DE PEUPLE. C'est le nom vulgaîre des bourgeons du peuplier noir. Voyez au mot Puuvians. (B.)

YF. Voyez IF. (S.)

YABOURA, nom caraibe du Laputage staut ce mot. (R.)

YLOTOMOUSA, De-

. YOLITE ou IOLITE. Voyez PIERRE DE VIOLETTE. (PAT.) YOQUOUI, l'un des noms que porte au Paraguay le fourmilier tamanoir. Voyez TAMANOIR. (S.)

YOUC. Voyez Yucca. (S.)

YPATKA. C'est ainsi que les Kamtchadales appellent le Macareux. Voyez ce mot. (S.)

YPECACUANA. Voyez IPECACUANA. (S.)

YPECA GUACU. C'est, au Brésil, le canard musqué. Voyez l'article des Canards. (S.)

YPEREAU. Voyez YPREAU. (S.)

YPOLAIS ou EPILAIS, la fauvette babillarde en grec: Voyez l'article des FAUVETTES. (S.)

YPONOMEUTE, Yponomeuta, genre d'insectes que j'ai établi dans la famille des TRIGNES, et ayant pour caractères: ailes alongées, étroites, moulées sur le corps; deux palpes cylindriques, longs, recourbés, couverts également d'écailles; trompe longue. Les espèces principales sont:

YPONOMEUTE DU FUSAIN, Tinea evonymetla Linn., Fab. La seigne blanche à points noirs Geoff. Le dessus de son corps est d'un blanc argenté; sa tête, son corcelet et ses ailes supérieures en dessus, ont de petits points noirs; les ailes en ont environ une cinquantaine; leur dessous et les deux faces des ailes inférieures sont plombés; le dessus de l'abdomen est noir, et son dessous est blanc.

Sa chenille est d'un blanc-jaunâtre, presque rase, avec la tête, la plaque du premier anneau et dix points, rangés sur une ligne, de chaque côté du corps, noirs. Elle a seize pattes.

Ces chenilles vivent en société dans de grandes toiles qu'elles filent sur différens arbres, le fusain, l'aube-épine et le sorbier principalement; c'est-là aussi qu'elles se métamorphosent en chrysalides, en se renfermant dans une petite coque.

YPONOMEUTE PADELLE, Timea padella. Linn., Fab. Les ailes supérieures de celle-ci sont en dessus d'un blanc tirant sur le plombé, et ont chacune vingt points noirs. Les inférieures sont brunes. Sa chenille est d'un gris-brun, ponctué de noir, et vit de même que la précédente en société, dans un tissu soyeux, sur differens arbres fruitiers, le bois de Sainte-Lucie. Elle y passe l'hiver, agraudit son nid au printemps, et s'y transforme en chrysalide, en construisant une coque de la forme d'un fuseau.

YFONOMEUTE DE RAI, Tinea rajella Fab.; Phalæna (tinea) rajella Linn. Cette teigne, qui a environ une ligne de long, a les ailes dorées avec sept taches argentées sur les supérieures, dont la seconde et la troisième réunies.

On la trouve au commencement de l'eté, sur les feuilles des rosiers où la femelle dépose ses œufs.

Sa chenille est d'un jaune orangé; sa tête est brune; elle mine les fouilles de cet arbuste, où elle pratique des espèces de galeries: quelquefois deux ou trois chenilles habitent la même feuille; mais le

plus ordinairement, il n'y en a qu'une; à mesure qu'elle avance, elle mange la substance charnue qu'elle détache, et une partie de la galerie se trouve remplie par ses excrémens qui sont liquides, et forment un petit filet. Vers le milieu de l'automne, elle quitte la feuille, après en avoir percé la membrane supérieure, pour chercher un endroit propre à faire sa coque; elle se retire dans la cavité ou la fente d'une branche, y file une coque ovale, blanche ou jaunâtre, d'un tissa très-serré, s'y change en nymphe, et ne devient insecte parfait que l'été suivant.

On pourroit croire que des chenilles logées entre les deux membranes d'une feuille n'ont rien à craindre des ichneumons, ennemis nés des chenilles et de plusieurs autres insecles; mais les femelles de ces parasites savent les découvrir, et avec leur tarière, elles percent la membrane de la feuille, et déposent leurs œufs dans la coque de la chenille, qui sert de nourriture et de berceau aux larves qui en sortent.

Yponomeute linnéelle, Tinea lineella Fab.; Phalæna (tinea) linneella. Linn. La Teigne dorée à quatre points d'argent Geoff. Son corps est noir et bronzé; ses antennes sont noires, avec l'extrémité blanche; ses ailes supérieures sont d'un jaune doré en dessus; bordées d'une frange noire un peu bronzée; sur chaque sont deux taches noires, rondes, couvertes d'argent; le haut de la jointure des ailes en a une troisième, commune à toutes les deux.

L'YPONOMEUTE de Roésel a ses ailes supérieures d'un noir-doré, avec neuf points en relief argentés, et presque marginaux. Sa che-

nille mine les feuilles du pommier, du sapin, etc.

La TEIGNE DES LICHENS, Tinea lichenella, dont la chenille vit des lichens des murs (mangeurs de pierres de quelques auteurs), et dont la femelle est sans ailes, noire, lisse, (Réaumur, Mém. Ins. tom. 3, pl. 15, fig. 17-19, est peut-être de ce genre. (L.)

YPREAU, nom vulgaire d'une espèce de Peurlier. (Voyez ce mot.) Les jardiniers appellent aussi quelquesois du même nom un crme à larges feuilles qu'ils tirent d'Ypres. Voyez au mot Orme. (B.)

YQUETAYA. C'est le nom brasilien d'une plante que l'on dit être la scrophulaire aquatique ou une autre espèce du même genre et très-voisine. V. au mot Scrophulaire. (B.)

YSARD, vieux nom français du Chamois. Voyez co mot. (Desm.)

YSQUAUTHLI, nomquel'urutaurana porte au Mexique.

Voyez URUTAURANA. (S.)

YSQUIEPATL. Les voyageurs ont désigné sous ce nom mexicain deux quadrupèdes différens, qui appartiennent tous deux au genre des Mouffettes. Voyez ce mot et aussi Coase et Chinche. (Desm.)

YTIC, le canard domestique à l'île de Luçon. (S.)

YTIN. C'est, dit-on, le chèvrefeuille du Chili. Voyez au mot Chèvrefeuille. (B.)

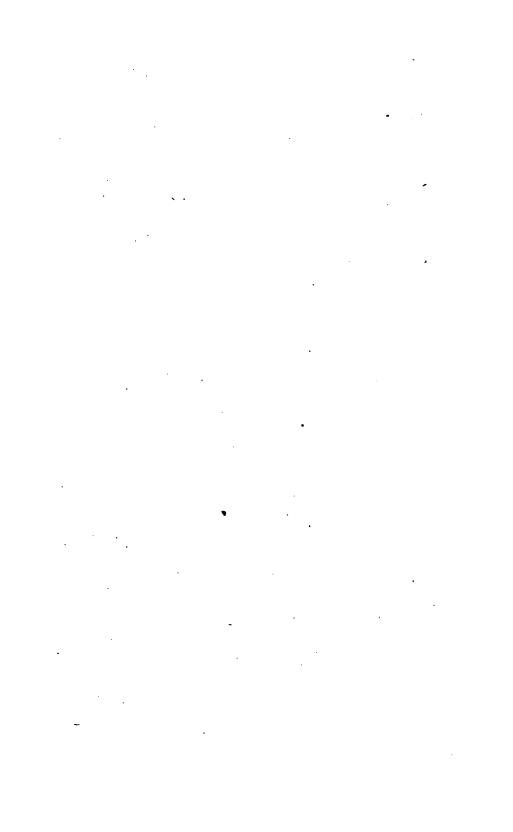



1. Vinteranne canelle

- 2. Yucca glorieux .

- 3. Zéodaire ronde
- 4. Zizanie clanuleuse.

YUC

513

YTTRIA, nouvelle terre découverte par le professeur Gadolin, dans le minéral auquel le chimiste Ekeberg a donné le nom de gadolinite. Le nom d'yttria donné à cette nouvelle terre, vient de celui d'ytterby, qui est le lieu de la Suède off la gadolinite a été découverte. L'yttria a plusieurs propriétés qui la rapprochent de la glucine; mais elle en a d'autres qui l'en distinguent essentiellement: c'est la neuvième des terres simples. Voyez Gadolinite. (Pat.)

YTTROTANTALE ou YTTROTANTALITE, nouvelle substance métallique découverte par M. Ekeberg, chimiste d'Upsal, aux environs de Kimist en Finlande, dans des roches à base de feld-spath, mélées de quartz et de mica, mais où ces élémens sont isolés et ne forment point un granit. L'yttrotantale y est combiné dans la gadolinite, avec

L'yttria et le fer. Voyez GADOLINITE. (PAT.)

YTZCUINTE PORZOTLI, espèce de chiens naturels au midi de l'Amérique, et que les Espagnols ont appelés chiens du Mexique, chiens du Pérou, parce qu'ils étoient de la grandeur et à-peu-près du même naturel que nos petits chiens. Fernandez parle de ces animaux, sous la dénomination de michuacanens, et il est probable que ce sont en-

core les mêmes que l'Alco. Voyez ce mot.

Cette espèce de petits chiens a la tête très-petite et presque sans proportion avec la grosseur du corps, les oreilles pendantes, le cou fort court, le dos arqué et comme bossu, la queue courte et pendante, et le ventre épais. Fabri, qui a donné la description d'un de ces chiens (Hist. Mexic., p. 466.), le peint avec du blanc à la tête, aux pieds et à la queue, du fauve sur le dos et une partie des oreilles, enfin des taches noires au ventre. (S.)

YTZCUMBE POTZOTLI, dénomination altérée

d'YTZCUINTE PORZOTLI. Voyez ce mot. (S.)

YUCCA, Yucca, genre de plantes à fleurs incomplètes, de l'hexandrie monogynie, et de la fâmille des Lillackes, qui offre pour caractères: une corolle campenulée, ouverte, divisée en six parties; point de calice; six étamines à filamens dilatés à leur sommet; un ovaire supérieur, à stigmate sessile, creusé de trois sillons.

Le fruit est une capsule oblongue, obscurément trigone,

renfermant des semences planes.

Ce genre, qui est figuré pl. 247 des Illustrations de Lamarck, renferme des plantes à tige presque nulle ou caudiliforme et frutiqueuse, à feuilles ramassées, terminales, finissant en pointe piquante, à fleurs disposées en panicules ou en épis, terminales, et accompagnées de deux spathes. 1. .

On en connoît quatre espèces; savoir:

L'YUCCA CLORIBUX, qui a les feuilles très-entières. Il se trouve dans presque toute l'Amérique. Il s'élève à peine à un pied de terre, et donne une panicule superbe de fleurs blanches, mais inodores ou même un peu nauséabondes. On la cultive dans les jardins de Paris.

Elle passe assez bien les hivers ordinaires en pleine terre.

L'YUCCA FILAMENTEUX a les feuilles légèrement dentées et filifères. Il se trouve dans les parties méridionales de l'Amérique septentrionale. Je l'ai fréquemment observé dans les terreins sablonneux de la Caroline. Il s'élève un peu plus haut que le précédent, dont il n'est bien distingué que par ces singuliers fils qui poussent, ou mieux se détachent du bord de ses feuilles. On le cultive égale-

ment dans les jardins de botanique de Paris.

L'YUCCA A FEUILLES D'ALOÈS a les feuilles crénelées et étroites. Il croît dans les parties chaudes de l'Amérique. Il s'élève à la hauteur de quinze à vingt pieds, non à la manière ordinaire des arbres, mais à celle des palmiers, c'est-à-dire que sa tige n'est que le prolongement du collet de la racine, et qu'elle ne croît jamais en grosseur. (Voyez au mot PALMIER.) Je l'ai vu souvent employer en Caroline pour former des haies; ce à quoi il est très-propre. Il suffit de coucher un de ses troncs à fleur de terre pour qu'il en sorte un grand nombre de rejetons qui défendent très-bien l'entrée d'un champaux homnes et aux animaux, sur-tout s'il y a un fossé en avant. La panicule de cette espèce a quelquefois deux pieds de haut, et fait un superbe effet; mais ses fleurs blanches exhalent une désagréable odeur lorsqu'on en approche. Ses fruits sont bacciformes, et peuvent se manger.

L'YUCCA DRAGONIER a les feuilles crénelées et penchées. Il s'élève comme le précédent, mais ses feuilles sont plus longues et ne piquent point. Il vient dans les mêmes contrées. (B.)

YUNX, le torcol en latin. (S.)

YVOIRE, Ebur. Ce nom s'écrit aussi Ivoire. Consultez cet article. (V.)

YVOIRE ou IVOIRE FOSSILE. Voyez DENTS FOSSILES. (PAT.)

YVOUYRA. C'est l'Avoira. Voyez ce mot. (B.)

YVRAIE. Voyez IVROIE. (S.)

YXTLA OLZANATL ou İZANATL, étourneau du Mexique, indiqué plutôt que décrit par Fernandez (Hist. nat. Nov. Hisp., cap. 52.). M. Brisson l'a rapporté à la pie de la Jamaïque, décrite par Catesby (Voyez l'article des Pies.); l'oiseau du Mexique a, à la vérité, le bec, les pieds et le plumage des mêmes couleurs que cette pie, mais son corps est plus gros et son bec du double plus long; outre cela, il se plaît dans les contrées les plus froides du Mexique, et il a le naturel, les mœurs et le cri de l'étourneau. Voyez Isana. (S.)

YZQUIEPATL. Voyez Ysquiepatl. (S.)

YZTAC, nom des mazames à la Nouvelle-Espagne. Voyez MAZAMES. (S.)

YZTACTZON YAYAUHQUI. Cette dénomination un peu barbare, est celle que les naturels de la Nouvelle-Espagne donnent au beau canard huppé (Voyez l'article des

CANARDS.); elle signifie oiseau à tête variée.

C'est encore, suivant Fernandez (Hist. nat. Nov. Hispaniæ, tract. 2, cap. 155.), le nom d'une sarcelle du Mexique, dont le bec est large et bleu, avec une tache blanche près de son extrémité, le plumage varié de blanc et de fauve, et le tarse bleuâtre. Cette sarcelle (Genus anatis feræ parvæque, dit Fernandez) vit sur les lacs, et ses habitudes sont les mêmes que celles des autres oiseaux du même genre. (S.)

# $\boldsymbol{Z}$

ZABEL et ZOBEL, noms de la zibeline dans plusieurs langues du Nord. Voyez ZIBELINE. (S.)

ZABO, nom de l'hyène en Arabie. (S.)

ZACCON, nom d'une espèce de *prunier* qui croît dans l'Orient. Voyez au mot PRUNIER. (B.)

ZACINTHE, Zacintha, genre de plantes établi par Gærtner aux dépens des lampsanes de Linnæus. Il lui a donné pour caractère un calice simple de huit folioles, caliculé à sa base, coriace dans sa maturité, contourné, déprimé; un réceptacle nu, supportant des demi-fleurons, tous hermaphrodites.

Le fruit est composé de plusieurs semences, surmontées

d'une aigrette sétacée, denticulée et très-courte.

La l'ampsane de Zanthe entre seule dans ce genre. Voy. au mot Lampsane. (B.)

ZAFRE ou SAFRE. Voyez Cobalt. (Pat.)

ZAGU. Voyez SAGOU. (S.)

ZAIM ou ZIM. Foyez ZINC. (PAT.)

ZAINO ou SAINO. Le *pécari* est connu sous ce nom dans plusieurs endroits de l'Amérique, selon Joseph Acosta. Voyez PÉCARI. (S.)

ZAKID, la cicogne en arabe, selon Gesner. Voyez Cico-ene. (S.)

ZALA, Zala, nom donné par Loureiro à la codopail (pistia Linn.), qu'il a décrite sur le vivant un peu différemment des autres botanistes. Voyez au mot Codopail. (B.)

ZAMARUT, nom arabe de l'EMERAUDE. (PAT.)

ZAMBARES. Gemelli Carreri parle de quadrupèdes de l'Indostan que l'on y appelle zambares, et qui tiennent des bœufs par le corps, et des cerfs par les cornes et les pieds. (Voyage autour du Monde.) Cette indication conviendroit parlaitement au bubale, dont la conformation intermédiaire entre celle du bœuf et du cerf lui a valu les noms de vachebiche et de taureau-cerf, si cet animal n'étoit pas particulier à l'Afrique. Je ne vois guère que l'axis auquel on puisse appliquer ce que dit Gemelli Carreri du zambare. Voyez le mot Axis. (S.)

ZAMBUS. Nieremberg a désigné le mongous par la dénomination de simius zambus. Voyez Mari-mongous. (S.)

ZAMER, la girafe en hébreu. (S.)

ZAMURO, nom que porte le vautour urubu sur quelques parties des côtes de l'Amérique méridionale, selon Nieremberg. (S.)

ZANICHELLE, Zanichellia, plante rameuse à feuilles alternes et sétacées, à fleurs solitaires et axillaires, qui forme un genre dans la monoécie monandrie et dans la famille des FLUVIALES.

Ce genre, qui est figuré pl. 741 des Illustrations de Lamarck, offre pour caractère des fleurs mâles situées à la base du calice des fleurs femelles, et n'étant composées que d'une étamine à anthère oblongue, droite, à deux ou quatre loges; des fleurs femelles ayant un calice monophylle, campanulé; quatre ovaires, quelquefois deux et six, surmontés de styles persistans et de stigmates peltés.

Le fruit est composé de quatre capsules comprimées, gibbeuses, crénelées d'un côté, creusées légèrement de l'autre, terminées en pointe recourbée et monospermes.

La zanichelle est annuelle, et croît au fond des eaux stagnantes ou peu rapides. Elle est fort commune en Europe, et même en Amérique; mais il est difficile de la trouver, parce qu'elle ressemble si fort au potamot à feuilles de graminées, qu'il faut la voir en fleur pour la reconnoître, et sa fleur est peu remarquable.

Loureiro cite une zanichelle de la Cochinchine, dont les feuilles sont ensiformes, toutes radicales, les sleurs en épis, et la racine composée de plusieurs tubérosités oblongues et

fasciculées. Elle vient dans les endroits humides. Elle paroît beaucoup s'éloigner de la précédente. (B.)

ZANOÉ (Corvus zanoe Lath., ordre Pies, genre du Con-BEAU. Voyez ces mois.). Le nom mexicain de cette pie est tzanahoei. Excepté la tête et le cou, qui sont d'une teinte fauve, tout son plumage est noir. Fernandez, qui a fait connoître cet oiseau, le compare à notre pie pour la grosseur, la longueur de la queue, le talent de parler et l'instinct de dérober. (Vieill.)

ZANONE, Zanonia, plante grimpante, à feuilles alternes, ovales, oblongues, un peu en cœur, et à fleurs disposées en grappes axillaires, pendantes, qui forme un genre dans la dioécie pentandrie.

Ce genre a pour caractère un calice de trois folioles; une corolle divisée en cinq parties; dans les fleurs mâles, cinq étamines; dans les fleurs femelles, un ovaire inférieur, surmonté de trois styles à stigmates simples.

Le fruit est une baie à trois loges, qui renferment chacune

deux semences.

La zanone croît dans l'Inde, et est figurée pl. 816 des Illustrations de Lamarck. (B.)

ZANTHORHIZE, Zanthorhiza, petit arbuste d'un à deux pieds de haut, à feuilles alternes, terminales, pinnées avec impaire, à folioles ovales, cunéiformes, dentées, la terminale plus profondément, à fleurs d'un violet noi-râtre, disposées en panicules terminales, qui forme un genre dans la pentandrie monogynie et dans la famille des RENONCULACÉES.

Ce genre, qui a été établi par l'Héritier, et qui est figuré pl. 38 de ses Stirpes, offre pour caractère un calice à cinq divisions ouvertes; une corolle de cinq pétales onguiculés, glanduliformes, très-petits; cinq étamines, quelquefois dix; plusieurs ovaires supérieurs, surmontés de styles simples.

Le fruit est composé de plusieurs capsules comprimées, oblongues, membraneuses, semi-bivalves au sommet et monospermes.

Le zanthorhize oroit en Caroline. On le cultive dans les jardins de Paris. Je l'ai observé dans son pays natal, l'ai cultivé en grand, et ai remarqué que sa racine, qui est jaune ainsi que son bois, donne une quantité de principe colorant plus considérable qu'aucune des substances qu'on est dans l'usage d'appliquer à la teinture, et qu'elle se multiplie de graines et de boutures avec une facilité étonnante, même dans le sable le plus aride. Je crois que son introduc-

tion en Europe seroit une acquisition importante, malgré le grand nombre d'articles qui fournissent des jaunes. Il viendroit très-bien, il n'y a pas de doute, dans les landes de Bordeaux et autres terreins sablonneux des parties méridionales de l'Europe. L'odeur et la saveur de la racine me font aussi croire qu'elle fourniroit un sudorifique nouveau à la médecine. (B.)

ZANTURE, nom spécifique d'un poisson du genre

SPARE. Voyez ce mot. (B.)

ZAPANE, Zapania, genre de plantes à fleurs monopétalées, de la diandrie monogynie et de la famille des Pyrénacées, qu'on a établi aux dépens des verveines de Linnæus.

Il a pour caractère un calice à quatre dents courtes; une corolle à tube cylindrique, à limbe ouvert, quinquélobé, inégal; deux étamines non saillantes; un ovaire supérieur à stigmate coudé.

Le fruit est composé de deux semences recouvertes par le

calice et devenu comme bivalve.

Ces caractères sont figurés pl. 17 des *Illustrations* de Lamarck.

Ce genre renferme les verveines du Mexique, de Java et nodiflore. (Voyez au moi Verveine.) Il n'a pas été adopté de tous les botanistes. (B.)

ZAPOTE, altération de sapotte. Voyez au mot Saro-

TILLIER. (B.)

ZARATER, nom latin de l'étourneau, formé de son

nom arabe al zarazir. Voyez Etourneau. (S.)

ZARIGOUEYO ou ZARIGOUEYA, c'est-à-dire mattre des sarigues en guarani; on donne ce nom au sarigue des Illinois dans quelques contrées méridionales de l'Amérique, telles que le Brésil, le Paraguay, &c. Voyez l'article Sari-GUE. (S.)

ZARNACH. Voyez Orpiment. (Pat.)

ZAZA. Voyez Sasa. (S.)

ZEBET ou ZIBET, nom arabe du ZIBET. Voyes ce mot. (S.)

ZEBÓA. On nomme ainsi, dans l'île de Néra, située près de Banda, dans l'océan Indien, une vipère sur laquelle les naturalistes ne sont pas d'accord, mais qui paroît se rapprocher beaucoup du céraste. Voy. au mot VIPÈRE. (B.)

ZEBRA ou ZEVERA, nom que le zèbre porte au Congo,

et que Buffon lui a conservé.

Les zoologues méthodistes ont fait de ce mot africain la dénomination latine du même animal. Voyez ZÉBRE. (S.)

ZEB

ZÈBRE (Equus zebra Linn.), quadrupède du genre du Cheval et de l'ordre des Solifèdes. (Voyez ces mots.) Il est en général plus petit que le cheval, et plus grand que l'ane. On l'a souvent comparé à l'un et à l'autre de ces animaux; mais, quoiqu'il leur ressemble en effet par tous les détails de sa conformation, il les surpasse par la beauté de sa robe

comme par l'élégance de ses formes.

« Le zèbre, dit Buffon, est peut-être de tous les animaux » quadrupèdes, le mieux fait et le plus élégamment vêtu; n il a la figure et les graces du cheval, la légèreté du cerf, et » la robe rayée de rubans noirs et blancs, disposés alterna-» tivement avec tant de régularité et de symétrie, qu'il semble p que la nature ait employé la règle et le compas pour la » peindre. Ces bandes alternatives de noir et de blanc sont » d'autant plus singulières, qu'elles sont étroites, parallèles » et très-exactement séparées, comme dans une étoffe rayée: » que d'ailleurs elles s'étendent non-seulement sur le corps, » mais sur la tête, sur les cuisses et les jambes, et jusque sur » les oreilles et la queue, en sorte que de loin cet animal » paroît comme s'il étoit environné par-tout de bandelettes » qu'on auroit pris plaisir et employé beaucoup d'art à dis-» poser régulièrement sur toutes les parties de son corps ; p elles en suivent les contours, et en marquent si avanta-» geusement la forme, qu'elles en dessinent les muscles en » s'élargissant plus ou moins sur les parties plus ou moins » charnues et plus ou moins arrondies. Dans la femelle, ces » bandes sont alternativement noires et blanches; dans le » mâle, elles sont noires et jaunes, mais toujours d'une » nuance vive et brillante sur un poil court, fin et fourni, » dont le lustre augmente encore la beauté des couleurs ». ( Histoire naturelle des Quadrupèdes.)

Cette espèce semble être à présent confinée dans les terres méridionales de l'Afrique, et sur-tout dans celles de la pointe de cette grande presqu'île. Les zèbres y vivent en hardes ou troupeaux sauvages, et y paissent l'herbe dure et sèche qui croît sur la croupe solitaire des montagnes. Leurs jambes fines se terminent par un sabot fort dur. Ils ont le pied plus sûr que le cheval et même que l'âne, et ils courent avec une grande légèreté. Ils ont aussi beaucoup de force, et ils se défendent vivement par de vigoureuses ruades. Levaillant compare leur cri au son que produit une pierre lancée avec

force sur la glace.

Quoique les terres du Cap de Bonne-Espérance, qui paroissent être la vraie patrie du zèbre, aient été visitées par un grand nombre de voyageurs, nous n'en sommes pas

mieux informés des habitudes naturelles à cette espèce. difficile à observer, sans doute, dans les lieux âpres et à peine accessibles qui lui servent de demeure et de pâturages; et cette difficulté est encore augmentée par le caractère excessivement défiant et farouche des zèbres. L'on a fait en vain, dans la colonie du Cap de Bonne-Espérance, des tentatives pour dompter ces animaux et les accoutumer aux mêmes exercices que le cheval, qu'ils remplaceroient, avec de grands avantages, sur un terrein montueux, ne produisant que des plantes peu succulentes et dédaignées par les chevaux, trop délicats sur la nourriture. Sparrmann (Voyage au Cap de Bonne-Espérance, tom. 1 de la Traduction francaise, pag. 204.) raconte qu'un riche bourgeois des environs du Cap avoit élevé et apprivoisé quelques zèbres, dans la vue de les faire servir à l'attelage ou à la monture, et qu'une foisils étoit mis en tête de les enharnacher tous à sa chaise, quoiqu'ils ne sussent accoutumés ni au harnois, ni au joug. La fin de cette imprudence fut que ces animaux retournèrent à leur écurie, entraînant et la voiture et leur maître avec une si terrible furie, qu'elle lui ôta, à lui et à tout autre, le desir de recommencer jamais l'expérience.

Cependant John Barrow, qui a été long-temps auditeurgénéral au Cap de Bonne-Espérance, tout en convenant que le zèbre est vicieux et opiniâtre à l'excès, soupçonne que l'impossibilité de le dompter ne provient, dans cette colonie, que des moyens imparfaits ou peu judicieux que l'on a employés pour y parvenir. « Il faut, dit-il, plus d'aptitude au travail, plus d'adresse, de persévérance et de patience qu'un paysan hollandais ne semble en avoir en partage pour dompter un animal naturellement courageux et fier, ou pour l'apprivoiser s'il est timide. Ce n'est ni avec le fouet, ni avec la pointe d'un couteau, que l'on vient à bout d'un animal vicieux pris dans l'état de nature; il souffre plus impatiemment que ceux dont l'éducation a rendu le caractère docile, en les accontumant aux cruautés que l'homme exerce envers eux. Les blessures et les mauvais traitemens ne font qu'augmenter sa résistance et son opiniatreté. J'ai vu deux sebres, mâle et semelle, chez le landrost de Zwellendam; on me dit que dans leur jeunesse, tandis qu'on leur donnoit des soins, ils étoient doux et dociles; mais vraisemblablement on les a négligés depuis, et les mauvais traitemens les ont rendus extrêmement vicieux. Un de nos dragons anglais voulut absolument monter la femelle; elle rua, pointa, se cabra, se coucha par terre; tout fut inutile, le cavalier fut ferme en selle, jusqu'à ce que se trouvant sur le hord de la

rivière, elle s'élança dans l'eau et l'entraîna dans sa chute; il ne lâcha point la bride, et la bête le traîna au rivage: ils n'y furent pas plutôt rendus, que s'approchant de lui tranquillement, elle le mordit à la tête, et lui emporta totalement l'oreille ». (Voyage dans la partie méridionale de

l'Afrique.)

L'on a transporté quelques zèbres en Europe, où ils ont vécu assez long-temps sans paroître souffrir de la différence du climat, mais aussi sans s'apprivoiser entièrement; car, quoique ces animaux, pris dans leur première jeunesse et élevés en captivité, paroissent familiers, ils conservent toujours l'empreinte de leur naturel indomptable et revêche, et il ne faut pas trop se fier à une apparence de douceur et de docilité. La ménagerie de Schoenbrun, près de Vienne, renfermoit, ces années dernières, deux fort beaux zèbres, mâle et femelle, qui n'ont point produit : l'on ne dit pas même qu'ils se soient accouplés. Un zèbre mâle, âgé de quatre ans, qui étoit en 1751 à la ménagerie de Versailles, dédaigna les ânesses en chaleur qu'on lui présenta, quoiqu'il fût très-vif, et qu'il jouât avec elles et les montât, mais sans

aucun signe extérieur d'émotion,

Il existe néanmoins un exemple de la puissance d'engendrer conservée par un zèbre femelle en Angleterre, et ce fait est trop singulier pour ne pas le rapporter. Lord Clive, en revenant de l'Inde, avoit amené une femelle zèbre, dont on lui avoit fait présent au Cap de Bonne-Espérance, et il la fit mettre dans un parc. On voulut d'abord essayer de la faire saillir par un cheval arabe ; elle témoigna une extrême répugnance, et reçut à grands coups de pieds le bel animal qu'on lui présentoit. Les ânes qu'on voulut lui donner ensuite ne furent pas mieux accueillis. Enfin, l'on s'avisa de peindre un de ces anes comme un zèbre, et ce stratagème eut un entier succès. Vaincue par les yeux, l'indocile femelle se rendit aux apparences; ses caprices et son courroux s'évanouirent devant une parure d'emprunt, et l'accouplement eut lieu. Il en résulta un poulain qui ressembloit tout à la fois au père et à la mère ; il avoit la forme du premier et la couleur de la seconde; seulement les teintes n'étoient pas aussi fortes, et les bandes sur les épaules étoient plus marquées qu'ailleurs. Lord Clive étant mort dans l'année qui suivit celle de la naissance de ce petit mulet, on l'a perdu de vue, et l'on ignore ce qu'il est devenu; l'on a seulement appris, mais vaguement, que l'on avoit souvent essayé de le faire accoupler avec des anesses, mais qu'il n'en est jamais rien résulté; en sorte qu'il est à-peu-près certain que l'espèce XXIII.

Ce poisson a le corps en forme de lozange, très-mince; la tête petite; l'ouverture de la bouche médiocre; la mâchoire supérieure plus courte que l'inférieure, et toutes deux garnies de dents courtes et pointues; les narines doubles; les yeux grands; l'ouverture des ouies large, couverte de deux opercules et d'une membrane de sept rayons; l'anus au milieu du ventre; les nageoires pectorales étroites; celles du ventre très-longues; celle de la queue fourchue; toutes de couleur brune.

Lacépède pense que les longs filamens de ses nageoires dorsales et anales lui servent à se fixer aux plantes marines ou aux petites saillies des rochers, et à attirer les autres poissons dont il fait sa proie en leur donnant un mouvement vermiculaire.

Le Zée Rusk, Zeus insidiator Linn., a vingl-quatre rayons à la dorsale; vingt rayons à celle de l'anus; une rangée d'aiguillons de chaque côté de la nageoire du dos; l'ouverture de la bouche trèspetite; le museau prenant une forme cylindrique à la volonté de l'animal; la couleur générale argentée. Il est figuré dans Bloch, pl. 192. On le trouve dans les eaux douces de l'Inde. Sa tête est petite; sa bouche est munie de lèvres, dont l'inférieure se relève, et la supérieure s'avance de manière à devenir, à la volonté de l'animal, un tuyau cylindrique très-saillant; ses mâchoires sont garnies de trois petites dents; so ouvertures de ses ouies sont larges, couvertes de deux petites plaques, et munies d'une membrane à sept rayons. La ligne latérale forme un arc interrompu; les nageoires ventrales ont un aiguillon, la nageoire dorsale sept, la nageoire anale trois, la caudale est fourchue.

Ce poisson a le dos brun et les côtés ponctués de noir; il vit souvent d'insectes terrestres qu'il preud, comme le CHETODON MUSEAU ALONGÉ (Voyez ce mot.), en seringuant sur eux, lorsqu'ils se reposent sur les plantes aquatiques, l'eau qu'il tient en réservoir dans sa bouche. On le prend au filet et à l'hameçon. Sa chair est grasse et agréable au goût.

Le ZÉE FORGERON, Zeus faber Linn., a trente-deux rayons à la nageoire dorsale, vingt-six à l'anale, un long filament à chacun des rayons de la nageoire du dos, depuis le second anneau jusqu'au huitième inclusivement ; une rangée longitudinale d'aiguillons de chaque côté de la dorsale ; la caudale arrondie ; la dorsale et l'anale très-echancrées, une tache noire et ronde de chaque côté de l'animal. 11 est figuré dans Bloch, pl. 41, dans le Buffon de Deterville, vol. 2, pag. 153, et dans plusieurs autres ouvrages. On le trouve dans les mers d'Europe, et principalement dans la Méditerranée. Il est connu sur nos côtes sous les noms de dorée, poule de mer, coq, lau, trouie, rode, roi des harengs et forgeron et l'a été des anciens. Pline et Ovide le mentionnent comme élant rare et fort recherché des gourmels, à raison de la bonté de sa chair. Dans des temps plus modernes quelques fanatiques lui ont donné une célébrilé d'un autre genre, que le respect qu'on doit à la raison humaine ne permet pas de rapporter, mais qui lui a valu les noms de poisson Saint Pierre et de poisson Saint Christophe, qu'il porte encore dans quelques endroits de l'Italie et de la Grèce. Sa tête est grosse; l'ouverture de sa bouche grande; la machoire inférieure saillante, garnie ainsi que la supérieure, de • • · 



dents pointues et recourbées; une épine de chaque côté de sa bouche et deux à son menton. Les opercules de ses ouies larges et ronds, et composés de deux lames; leur membrane soutenue par ses rhyons; ses yeux grands et placés au sommet de la tête; son corps applati, presque rond, et couvert de très-petites écailles; son dos brun, et ses côtés sont d'un mêlé de jaune qui fait l'effet de l'or; ses nageoires pectorales ont deux aiguillons tournés en sens contraire; la nageoire anale en a un; celle de la queue est ronde; toutes sont grises, rayées ou bordées de jaune.

On prend ce poisson, qui parvient à un pied et démi de long, au filet et à la ligne. Il rend un son, ou espèce de grognement, lorsqu'on

le saisit. (B.)

ZEEDRAAK, nom indien du Pégaze volant. Voyes ce mot. (B.)

ZEE-WIND, nom hollandais du Salmone LAVARET. Voyez ce mot. (B.)

ZELLKIES, pyrite cellulaire. Voyez Pyrite. (PAT.)

ZELUK ou KELUK, l'avocette en langue turque. (S.)

ZEMNI. Voyez RAT-TAUPE ZEMNI. (S.)

ZENDEL ou ZINGEL, nom d'un poisson du Danube, le perca zingel de Linnæus, que Lacépède a placé parmi ses DIPTÉRODONS. Voyez ce mot. (B.)

ZENIK, petit quadrupède du Cap de Bonne-Espérance, dont Sonnerat a parlé dans son Voyage aux Indes et à la Chine. Gmelin (Linn. Syst. Nat.) en a fait une espèce particulière; cependant il ne me paroît pas différer du Surikate. (Voyez ce mot.) Zenik est le nom sous lequel il est connu des Hottentots. L'on ne regardera pas sans doute comme un trait de dissemblance entre ce quadrupède et le surikate, le nombre de dents canines, que M. Sonnerat porte à six pour chacune des mâchoires; il est en effet évident qu'il y a méprise de la part de ce voyageur très-estimable, et qu'il aura pris les dents incisives pour les canines. (S.)

ZENITH. On a donné ce nom au point de la voûte céleste qui répond directement au-dessus de notre tête. Si l'on imagine une droite, perpendiculaire à notre horizon, qui se prolonge jusqu'à la concavité de l'hémisphère supérieur de la sphère céleste, cette droite ira aboutir à notre zénith.

Il suit de là que le zénith est toujours éloigné de 90 degrés de tous les points de l'horizon, et qu'il est conséquemment un des pôles de ce grand cercle; d'où il résulte que si l'on conçoit une droite qui passe par un observateur et par le centre de la terre supposée sphérique, cette droite sera nécessairement perpendiculaire à l'horizon; et si l'on imagine cette droite prolongée de part et d'autre jusqu'à la concayité de la

sphère céleste, on pourra la regarder comme l'axe de l'horizon. Son extrémité supérieure sera le zénith de cet observateur, et son extrémité inférieure en sera le nadir. (Voyez Nadir.) D'après cela, il est visible qu'à chaque pas que nous faisons sur la surface du globe terrestre, nous changeons de zénith et de nadir, de même que nous changeons d'horizon.

Dans l'hypothèse de la sphéricité parfaite de la terre, notre zénith est le nadir de nos antipodes, de même que notre nadir est leur zénith. Mais comme cette supposition n'est point exacte, on ne peut pas dire que notre zénith et celui de nos antipodes soient exactement opposés, car notre zénith est dans une ligne qui est perpendiculaire à la surface de la terre au point où nous sommes placés: or, la terre n'étant pas parfaitement sphérique, cette ligne perpendiculaire à la surface de la terre ne passe par le centre que dans deux cas, savoir lorsqu'on est sur l'équateur ou aux pôles. Dans toute autre position elle n'y passe point, et si on la prolonge jusqu'à ce qu'elle rencontre l'hémisphère opposé, le point où elle aboutira ne sera pas diamétralement opposé au point de notre zénith. Ce n'est donc, à proprement parler, qu'à l'équateur et aux pôles que le zénith est le nadir des antipodes. (LIB.)

ZENLIE ou KENLIE. Le chacal est appelé ainsi par les Hottentots, selon Kolbe. Voyez CHACAL. (S.)

ZÉODAIRE, Kæmpferia, genre de plantes à fleurs monopétalées, de la monandrie monogynie et de la famille des DRYMYRRHISÉES, dont le caractère présente un calice de trois folioles; une corolle divisée en sept parties; savoir, trois extérieures presque égales et fort étroites; quatre intérieures, dont une droite, étroite, anthérifère; les trois autres larges, ouvertes, et l'intermédiaire bifide; une anthère linéaire, géminée, adnée à la découpure droite du limbe intérieur; un ovaire inférieur arrondi, à style alongé, terminé par un stigmate obtus à deux lames.

Le fruit est une capsule arrondie, trigone, triloculaire, trivalve, contenant plusieurs semences.

Ce genre, dont les caractères sont figurés pl. 1 des Illustrations de Lamarck, renferme des plantes vivaces à feuilles entières, à fleurs presque solitaires, radicales, sortant du milieu des feuilles. On en compte trois espèces:

La Zéodaire Galanga, qu'il ne faut pas confondre avec le galanga des boutiques, qui est un maranta, et avec l'amone zéodaire. (Voyez au mot Galanga et l'article suivant.) Ses feuilles sont ovalesset sessiles. Elle se trouve dans l'Inde, Ses racines sont aromatiques, et employées dans l'Inde pour les

assaisonnemens, et pour guérir les aphtes.

La ZÉODAIRE RONDE a les feuilles lancéolées et pétiolées. Elle se trouve dans l'Inde. Sa racine est épaisse, odorante, et diffère peu, par ses propriétés, de celles du curcuma; aussi l'emploie-t-on aux mêmes usages. Voyez au mot Curcuma.

Quant à la troisième espèce, elle est mentionnée au mot gandasuli, ayant été jugée dans le cas de former un genre

particulier. Voyez au mot GANDASULI. (B.)

ZÉODAIRE, espèce de plante du genre Amome (Voyez ce mot.), qui croît dans les parties orientales de l'Inde, et dont on met les racines dans le commerce, à raison de leurs

propriétés médicinales.

On trouve chez les apothicaires une zéodaire longue et une zéodaire ronde; mais on présume que c'est tantôt la même plante qui les produit, tantôt des plantes du genre précédent, tantôt des galangas. Quoi qu'il en soit, ce sont des tubérosités solides, grises en dehors, blanches en dedans, d'un goût âcre, un peu amer, d'une odeur agréable, approchant de celle du camphre mêlée avec celle du laurier. On les regarde, prises en poudre, comme un puissant sudorifique, c'està-dire comme propres à guérir de la morsure des animaux venimeux, des coliques histériques, du scorbut et des maladies qui sont causées par le manque d'activité dans la circulation.

Ces racines, comme celles de la plupart de celles des autres espèces de la famille des DRYMYRRHISÉES, peuvent se confire au sucre lorsqu'elles sont fraîches, et former un excellent fortifiant de l'estomac, lorsqu'on en mange une petite quan-

tité après le repas. (B.)

ZEOLITHE, substance minérale qui ne se trouve ordinairement que dans les anciennes matières volcaniques dont elle occupe les soufflures, où elle s'est formée après leur refroidissement, de la même manière que les agathes et les calcedoines.

Werner distingue cinq espèces de zéolithes: 1°. la zéolithe fibreuse; 2°. la zéolithe farineuse; 3°. la zéonithe rayonnante; 4°. la zéolithe lamelleuse; 5°. la zéolithe cubique.

Le professeur Haiiy a exercé contre le nom de la zéolithe, malgré son origine grecque, la même rigueur que contre le mot schorl: il l'a banni à perpétuité (de son livre), et l'a remplacé par quatre noms différens, qui sont: mésotype, stilbite, analcime et chabasie.

La mésotype comprend la première, la seconde et une partie de la troisième espèce des zéolites de Werner.

I.a stilbite comprend la zéolithe lamelleuse et quelques variétés de la rayonnante.

L'analcime et la chabasie se partagent les zéolithes cubiques. Il y a encore quelques autres espèces ou variétés de zéolithes, telles que la zéolithe efflorescente de Bretagne, la zéolithe rouge d'Ædelfors, &c.

Zéolithe fibreuse, Zéolithe commune, Zéolithe de Cronstedt.

Cette espèce, qui est incomparablement plus abondante que toutes les autres ensemble, avoit toujours été regardée comme une simple variété de spath calcaire, jusqu'à ce que Cronstedt eût reconnu, en 1756, que c'étoit une substance d'une espèce particulière, que ses propriétés faisoient distinguer de tous les autres minéraux; il lui donna le nom de séolithe, qui exprime la propriété qu'elle a de bouillonner et de jeter un éclair en entrant en fusion.

La zéolithe commune est d'une couleur blanche ou jaunâtre; sa forme est en rognons globuleux isolés ou groupés, composés de cristaux aciculaires qui divergent du centre à la circonférence: ces globules ou rognons ont depuis une ligne jusqu'à deux ou trois pouces de diamètre.

Sa surface est terne ou légèrement chatoyante. Dans l'intérieur, elle est brillante, d'un éclat soieux; elle est translucide, aigre, peu dure et facile à casser; elle est légère: sa pesanteur spécifique n'est que d'environ 2,000.

Elle se dissout en entier dans l'acide nitrique, mais lentement, sans effervescence, et forme une espèce de gelée; caractères qui la distinguent de presque toutes les autres substances minérales.

Exposée au chalumeau, elle bouillonne, forme un éclair et se changé en une fritte blanche et spongieuse. (Son analyse sera ci-après comparée avec d'autres.)

Les anciennes laves d'Islande et des îles de Ferroë, sont les gites les plus ordinaires de la zéolithe fibreuse, et où elle se trouve la plus belle et en plus grandes masses. Celle d'Islande contient quelquefois de l'argent natif.

#### Zéolithe farineuse.

Elle est ordinairement d'une couleur blanche, rougeâtre; elle est complètement opaque; sa cassure est matte et terreuse. Elle est tendre et très-légère.

On la trouve à la surface de quelques autres espèces de zéolithes, et il paroit qu'elle est le produit de leur décomposition. On en a vu qui avoit une forme coralloïde ou rameuse, et qui avoit été probablement formée à la manière des stalactites.

#### Zéolithe rayonnante.

Cette espèce tient le milieu entre la zéolithe fibreuse et la zéolithe lamelleuse: sa couleur est d'un blanc tivant sur le jaune ou le rouge; ses cristaux sont mieux prononcés que dans la zéolithe fibreuse: on reconnoît que ce sont des prismes, ou rectangulaires, ou rhomboï-

ZEO

529

daux, terminés par des sommets à quatre faces. Les prismes rhombordaux deviennent hexaëdres par la troncature des arêtes aiguës. Ces cristaux sont lisses, brillans, d'un éclat nacré et fortement translucides. Cette espèce se trouve dans les mêmes gîtes que la zéolithe de Cronstedt, sur-tout dans les matières volcaniques de Rezbanya en Hongrie.

## Zéolithe lamelleuse ou Zéolithe nucrée. (Lamétherie.)

On pent considérer cette zéolithe comme une variété de la précédente, dont les cristanx se changent en tables, qui le plus souvent sont hexagones. Leur couleur est la même que dans la précédente : ils ont encore plus d'éclat, et sont presque diaphanes. Leur pesanteur spécifique est plus considérable que celle de la zéolithe fibreuse ; elle va jusquà 2,500.

M. Abildgaard a trouvé dans les mines d'Arendal en Norwège, une zéolithe naorée, que sa couleur brune lui a fait nommer, zéolithe bronzée.

### Zéolithe cubique : Zéolithe dure. (Dolomieu.)

La couleur de cette zéolithe est d'un blanc tirant sur le rouge ou sur le vert; sa forme est un cube dont les huit angles solides sont souvent remplacés chacun par trois facettes triangulaires, de sorte que le cristal se trouve avoir trente facettes. Il est assez rare de voir des cristaux exempts de troncatures.

A l'extérieur, ces cristaux ont un éclat vitreux; dans l'intérieur, c'est un éclat nacré. Leur cassure est lamelleuse, mais inégale; îls sont translucides, quelquefois diaphanes.

Dolomieu découvrit le premier cette espèce de zéolithe dans les laves de l'Etna et des îles des Cyclopes, qui en sont voisines. Il la nomma zéolithe dure, attendu qu'elle l'est en effet beaucoup plus que les autres.

Faujas l'a trouvée dans les îles Hébrides, notamment dans la fameuse grotte de Fingal, et dans les autres basaltes de l'île de Staffa. Celle de la caverne de Fingal est verdâtre; les autres sont blanches; presque toutes sont diaphanes. J'en ai vu en cubes complets, dans des laves de l'île de France; mais ils sont moins durs que ceux de Sicile. Besson en a trouvé dans les tufs volcaniques du Vicentin.

#### Zéolithe rhomboidale ou Chabasie.

Cette substance, que Bosc a le premier fait connoître il y a huit à dix ans, et à laquelle il a donné le nom de chabusie, est ordinairement transparente, et d'une couleur blanche, un peu rougeâtre. La forme de ses cristaux est sensiblement rhomboïdale. Mais comme la différence des angles n'est que de 3 à 4 degrés, Werner a réuni cette espèce avec les zéolithes cubiques. Bosc en fit la découverte dans les anciennes laves d'Oberstein. M. Neergaard en a trouvé depuis dans les îles de Ferroë, dont les cristaux ont près d'un pouce de diamètre: ceux d'Oberstein ont rarement plus de deux ou trois lignes.

#### Zéolithe efflorescente.

Le conseiller des mines Gillet-Laumont découvrit il y a une vingtaine d'années, dans la mine de plomb argentifère d'Huelgoet en Bretague, un petit filon d'une substance blanchâtre en cristaux prismatiques, coufusément entrelacés, qui ont tous les caractères de la zéolithe nacrée, mais qui se décomposent en petits fragmens lamelleux des qu'ils éprouvent le contact de l'air; ce qui l'a fait nommer zéolithe efflorescente. Lamétherie dit que la zéolithe nacrée du Harts présente le même phénomène.

## Zéolithe rouge siliceuse, ou dedélite.

Cette zéulithe est, suivant de Born, d'une couleur rouge de brique, et composée de fenillets luisans; mais sa dureté n'est pas assez considérable pour faire feu contre l'acier, quoiqu'elle soit en grande patie composée de silice.

Suivant Bergmann, elle contient 69 parties de silice, 18 d'alumine, 18 de chaux, et 4 d'eau.

Elle se trouve à Aedelfors en Suède, dans les filons métalliques et dans les basaltes. ( De Born, cat. 1. 205. )

#### Zéolithe cuivreuse.

On trouve dans quelques mines de cuivre de Hongrie, des xéolithes colorées par ce métal en vert ou en bleu. On en trouve à Oberstein et à Reichenbach dans le pays de Deux - Ponts, qui contient da cuivre natif. Celle d'Oberstein et de Reichenbach est d'une couleur jaune verdâtre, et présente la contexture et toute l'apparence de la zéolithe de Cronstedt; cependant aujourd'hui le professeur Haüy veut qu'on la regarde comme une préhnite; et cela peut se faire sans difficulté; car il paroît qu'il existe entre les préhnites et les zéolithes, de si grands traits de ressemblance, qu'il conviendroit peut-être, suivant le vœu du profond minéralogiste De Born, de n'en former qu'un seul genre; il observe avec raison que si l'onse déterminoit d'après de légères différences, on finiroit par multiplier les genres des pierres à l'infini (Cat. 1, p. 205.) Eh! qu'auroit-il dit, s'il cût vu partager en quatre genres différens les seules zéolithes, à cause de quelques variétés de formes?

Pour juger de l'analogie complète qui existe entre les zéolithes et les préhnites, il suffit de jeter les yeux sur les analyses suivantes, où l'on verra que ces substances du même nom, diffèrent quelquesois plus entr'elles qu'elles ne diffèrent d'un genre à l'autre.

| MEYER.                               | KLAPROTH.                                                         | VAUQUELIN.                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zéolithe fibreuse.                   | Prénhite du Cap.                                                  | Zéolithe rayonnante.        |  |  |  |  |  |  |  |
| Silice 41 Alumine 31 Chaux 11 Eau 15 | Silice 43,83 Alumine 30,33 Chaux 18,33 Eau 1,83 Oxide de fer 5,66 | Alumine 29,30<br>Chaux 9,46 |  |  |  |  |  |  |  |

| MEYER.                                      | HASSENFRATZ.        | PELLETIER.                          |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zéolithe lamelleuse.                        | Préhnite de France. | Zéolithe farineuse.                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Silice 58,3 Alumine 17,2 Chaux 6,6 Eau 17,5 |                     | Silice 50 Alumine 20 Chaux 8 Eau 22 |  |  |  |  |  |  |  |

Si l'on joint à cette conformité de composition entre les zéolithes et les préhnites, la conformité de leurs caractères extérieurs, il sera facile de voir qu'on doit bien plutôt songer à réunir ces deux genres qu'à les dépecer encore par de nouvelles divisions, qui sembleroient n'avoir d'autre but que de donner plus d'importance à la stérile étude des méthodes et des nomenclatures.

Le professeur Hauy, qui paroît compter pour fort peu de chose tout ce qui ne tient pas à la cristallographie, dit, en parlant de la zéolithe qui contient du cuivre natif, que l'on en fait des plaques qui prennent un assez beau poli, et tiennent un rang parmi les pierres que l'on place dans les collections comme objet d'ornement. (Annales du Musée, n° 3, pag. 194.)

J'observerai que ces pierres ne sont pas seulement un objet d'ornement, mais encore un objet important d'instruction : il n'est certes pas indifférent, pour l'observateur de la nature, de voir qu'elle forme du cuivre dans les produits volcaniques du Bannat et des bords du Rhin; de l'argent dans les laves d'Islande, de l'antimoine dans celles de la Toscane, divers autres métaux dans les tufs volcaniques du Vicentin, etc. Des observations de cette nature sont, je crois, plus véritablement instructives que des systèmes cristallographiques fondés sur des molécules intégrantes, qu'un illustre savant vient de faire disparoître. (Statique chimique, note xiv.) Voy. Filons et Métaux. (Pat.)

ZERDA de Sparrmann, est le Fennec. Voyez ce mot. (S.)

ZÉRUMBETH. C'est la même chose que le zurembet, c'est-à-dire la racine d'une espèce d'Amome (Voy. ce mot.), dont on fait quelquefois usage en médecine en place de celle de la Zéodaire (Voy. ce mot.), dont elle a les vertus à un degré inférieur.

C'est mal-à-propos qu'on a dit que le zérumbeth se trouvoit dans les deux Mondes; il ne croît que dans les parties orientales de l'Asie méridionale. La plante qu'on a prise pour lui en Amérique est l'amome sylvestre, qui lui ressemble en effet beaucoup, mais qui s'en distingue fort bien. C'est cette dernière que Plumier a eue en vue, lorsqu'il a dit que le fruit du zurembet teignoit le linge ou la soie en violet et d'une manière ineffaçable. (B.) ZEURA. Le Père Lobo (Voyage en Abyssinie) parle du zèbre sous le nom de zeura. Voyez Zèbre. (S.)

ZEVERA. Voyez Zébra. (S.)

ZÉZIR. C'est, en hébreu, l'ETOURNEAU. Voyes ce mot. (S.)

ZIBELINE, MARTE-ZIBELINE ( Mustela zibellina Linn.), quadrupède du genre et de la famille des MARTES, sous-ordre des CARNASSIERS. Voyez ces trois mots.

Cet petit animal tient un rang distingué dans les registres du luxe par la fourrure précieuse qu'il fournit, et qui l'emporte en finesse et en beauté sur toutes les autres. On la reconnoît à la propriété d'obéir également en quelque sens que l'on pousse son poil, au lieu que les autres poils, pris à rebours, font sentir quelque roideur par leur résistance. Plus la teinte brune de cette fourrure tire sur le noir, plus elle est estimée; aussi, quand les peaux n'ont pas naturellement cette nuance soncée qui les fait rechercher, l'art ou plutôt la fraude réussit souvent à leur en donner l'apparence; mais la couleur d'emprunt passe bientôt par l'usage de la fourrure, et il ne reste plus qu'une peau commune et le regret de l'avoir payée chèrement. Ce n'est pas seulement dans le commerce des pelleteries en Europe que l'on est exposé à être la dupe d'une pareille supercherie; les Chinois, grands amateurs de fourrures, sont journellement trompés par leurs marchands, qui vont faire ce commerce sur les confins de leur empire et de la Russie; ils n'y achètent presque jamais que les peaux de zibelines d'une qualité inserieure, et ils les teignent si bien, qu'il est impossible de les distinguer de celles qui ne sont pas peintes.

Dans tout l'Orient, et particulièrement en Turquie, les pelisses de zibeline ou de samour, comme les Turcs les appellent, indiquent le plus haut degré de la magnificence; elles tiennent lieu de galons et de riches broderies, et elles

sont l'enseigne du pouvoir et de l'opulence.

Ce sont les Russes qui sont en possession du commerce des zibelines, et la grande quantité de fourrures qui se consomment en Europe, et sur-tout en Asie, le rend trèsimportant; mais le prix de ces peaux est triplé depuis une vingtaine d'années: une seule vaut quelquefois jusqu'à 250 francs dans le lieu même où on fait la chasse aux zibelines. Les assortimens de pelleteries qui se tirent des provinces septentrionales de la Russie se font à Irkoutsk, capitale de la Sibérie; on y expédie pour la Chine les zibelines

de mauvaise couleur; celles dont le poil est trop rare ou gâté, s'envoient à la grande foire d'Irbit, village de Sibérie, situé sur la rivière du même nom. Enfin, les plus belles sont réservées pour Moscow et pour Makaria, où les marchands

grecs et arméniens s'empressent de les acheter.

Les zibelines de la Sibérie passent pour les plus précieuses; on estime sur-tout celles des environs de Vitimski et de Nershinsk. Les bords de la VVitima, rivière qui sort d'un lac situé à l'est du Baïkal, et va se jeter dans la Léna, sont fameux par les zibelines que l'on y chasse. Elles abondent dans la partie des monts Altaïks, que le froid rend inhabitable, ainsi que dans les montagnes de Saïan, au-delà de l'Enisséï, et sur-tout aux environs de l'Oï et des ruisseaux qui tombent dans la Touba; mais elles ne sont nulle part plus nombreuses qu'au Kamtchatka.

On a inventé différens stratagêmes pour prendre on tuer les zibelines sans endommager leur peau. La guerre que depuis long-temps on fait à ces animaux, les a éloignés des lieux habités, et les chasseurs sont forcés de les aller chercher an fond des déserts et par les froids les plus rudes; car ce n'est que pendant l'hiver que l'on peut se livreravec fruit à la chasse des zibelines, leurs peaux n'étant presque d'aucune

valeur en été.

Les chasseurs partent ordinairement à la fin du mois d'août; ils forment des compagnies qui sont quelquefois de quarante hommes, et se pourvoient de canots pour remonter les rivières et de provisions pour trois ou quatre mois. Arrivés au lieu de la chasse, ils y bâtissent des cabanes, et se choisissent un chef expérimenté, qui divise les chasseurs en plusieurs bandes, à chacune desquelles il nomme un chef particulier et assigne le quartier où elle doit chasser, de même que l'endroit du rendez-vous. A mesure que l'on avance, les chasseurs écartent la neige et dressent des piéges, en creusant des fosses, qu'ils entourent de pieux pointus, et qu'ils couvrent de petites planches pour empêcher la neige de les remplir; ils y laissent une entrée fort étroite, au-dessus de laquelle est placée une poutre qui n'est suspendue que par une planche mobile et qui tombe aussi-tôt que la zibeline y touche pour prendre l'appât de viande ou de poisson qu'on lui a préparé. Les chasseurs continuent ainsi d'aller en avant et de tendre des piéges; ils renvoient de temps en temps en arrière quelques-uns d'entr'eux pour chercher les provisions qu'ils ont enfouies de distance en distance pour les conserver. Ceux-ci, en revenant, visitent les pièges pour ôter les zibebines qui y sont prises et les tendre de nouveau.

On prend aussi les zibelines avec des filets. Pour cela, on suit leur trace sur la neige; elle conduit à leur terrier, que l'on enfume, afin de les forcer à en sortir. Le chasseur tient son filet tout prêt à les recevoir, et son chien pour les saisir: il les attend souvent ainsi pendant deux ou trois jours. Si on voit les zibelines sur les arbres, on les tue à coups de flèches, dont la pointe est émoussée. La chasse étant finie, on regagne le rendez-vous général, et l'on rend compte au chef de la quantité d'animaux que l'on a prise et des événemens de la chasse. En attendant l'époque du retour, qui est celle où les rivières deviennent navigables par le dégel, on prépare les peaux. Arrivés chez eux, les chasseurs qui sont chrétiens font à l'église l'offrande de quelques fourrures, qui se nomment zibelines de Dieu; ils paient avec d'autres leur tribut au fisc; puis ils vendent le reste, et partagent entr'eux les profits.

Pour suffire à tant de moyens de destruction, l'espèce de la zibeline n'est pas douée d'une grande fécondité; aussi diminue-t-elle sensiblement. Les femelles mettent bas vers la fin de mars ou au commencement d'avril, et leur portée n'est que depuis trois jusqu'à cinq petits. Ces animaux habitent le bord des fleuves, les lieux ombragés et les bois les plus épais; ils craignent de s'exposer au soleil. Ils vivent dans des trous en terre, ou dans des espèces de nids formés d'herbes sèches, de mousse et de rameaux, soit sur le haut des arbres, soit dans des creux d'arbres ou de rochers; ils y restent environ douze heures, et ils emploient les douze autres heures du jour à chercher leur nourriture. Quand il fait de la neige, ils passent quelquefois trois semaines sans sortir de leurs trons. L'hiver, ils se nourrissent d'écureuils, de martes, d'hermines, et sur-tout de lièvres; ils attaquent aussi des oiseaux, et même, suivant quelques-uns, des poissons; mais, dans la belle saison, ils préfèrent les fruits à la chair : ils sont particulièrement très-friands de ceux du cormier. Les chasseurs prétendent que cette dernière nour-1 iture cause aux zibelines des démangeaisons qui les obligent à se frotter contre les arbres, ce qui rend leur peau défectueuse, de sorte que dans les années où les fruits du cormier sont abondans, les chasseurs ont peine à se procurer des fourrures parfaites.

Les zibelines entrent en chaleur au mois de janvier. Elles répandent alors une odeur très-forte; elles sont ardentes en amour, et les mâles se battent entr'eux avec fureur pour la jouissance d'une femelle. Après l'accouplement, les femelles gardent leurs nids pendant quinze jours, et quand elles ont

mis bas, elles alaitent leurs petits pendant cinq ou six semaines. Ce sont des animaux très agiles, qui courent avec vitesse, et sautent lestement d'arbres en arbres. S'ils sont poursuivis, ils fuient long-temps en faisant mille détours avant de grimper sur les arbres, au lieu que la marte y

monte dès qu'elle se sent menacée.

C'est à la marte que la zibeline ressemble le plus par les formes et l'habitude du corps (Voyez l'article de la MARTE.); elle est seulement un peu plus petite. G. Gmelin dit qu'elle a six dents incisives assez longues et un peu courbées, avec deux longues dents canines à la mâchoire inférieure, de petites dents très-aiguës à la mâchoire supérieure, de grandes moustaches autour de la bouche, les pieds larges et tous armés de cinq ongles. (Nov. Comment. Acad. Petrop., tom. 5.) Sa couleur la plus ordinaire est un fauve obscur, mêlé de brun foncé, avec du gris à la gorge et sur le devant de la tête et des oreilles. Cette couleur du corps, plus ou moins noirâtre, règle la valeur de la fourrure. Il y a des zibelines grises, dont la peau est de très-mauvaise qualité; de toutes blanches, qui sont fort rares, et quelques-unes qui ont sous le cou une tache blanche ou jaune. (S.)

ZIBELLINE, la zibeline en latin de nomenclature. (S.)
ZIBET (Viverra zibetha Linn.), quadrupède du genre
de la Civette, de la famille des Chats, sous-ordre des CarNIVORES, ordre des CARNASSIERS. Voyez ces quatre mois.

L'on a long-temps confondu cet animal avec la civette, parce qu'il a, comme ce dernier quadrupède, près des parties de la génération, une poche qui contient une humeur huileuse et odoriférante, qui entre dans les parfums. Mais. quoiqu'indépendamment de cette conformité dans le produit. ces deux animaux se ressemblent encore sous d'autres rapports, ils n'en forment pas moins deux espèces distinctes et séparées. Le pelage du zibet est cendré, avec des ondes noires: et sa queue est marquée alternativement d'anneaux de ces deux couleurs; il a le museau moins gros, les oreilles plus longues et plus larges, le poil plus court et moins roide, la queue plus longue, deux dents molaires de moins à la mâchoire inférieure, et six mamelles. ( Voyez, pour la comparaison, la description de la CIVETTE. ) Enfin le zibet se trouve en Arabie et aux Indes orientales; au lieu que la civette est un animal particulier à l'Afrique.

Je n'ajouterai rien à ce que l'auteur de l'article CIVETTE a rapporté au sujet des habitudes et de la liqueur onclueuse de cet animal, parce qu'elles sont les mêmes que celles du

sibet. (S.)

ZIBETHA. C'est le zibet en latin moderne. (S.)

ZICZAC, nom donné par Réaumur à la chenille du bombix ziczac, parce que son corps fait toujours une espèce d'inflexion, et dans différens temps un zigzag différent. Geoffroy nomme zigzag, un bombix (Dispar. Fab.), parce que ses ailes sont traversées par des bandes ondulées en zigzag. (L.)

ZIDRAC, nom de pays du SYNGNATHE HIPPOCAMPE. Voyez ce mot. (B.)

ZIEGELERTZ, mine de cuivre couleur de brique, tantôt terreuse et tantôt compacte; celle-ci a l'apparence picée ou résineuse, et les mineurs hongrois lui donnent le nom de pechertz. Vovez Cuivre. (Par.)

ZIEMNI. Voyez ZEMNI. (S.)

ZIERIE, Zieria, genre de plantes établi par Smith dans la tétrandrie monogynie et dans la famille des RUTACÉES. Il offre pour caractère un calice divisé en quatre parties; une corolle de quatre pétales; quatre étamines glabres insérées sur des glandes; un style simple; un ovaire supérieur terminé par un stigmate à quatre lobes; quatre capsules réunies et contenant des semences arillées.

Ce genre renferme des arbrisseaux d'Australasie à feuilles opposées ou ternées, et à fleurs blanches remarquables par la grosseur des glandes qui portent les étamines. (B.)

ZIGADÈNE, Zigadenus, plante vivace à feuilles glabres, graminiformes, canaliculées, à fleurs blanches, accompagnées de bractées et disposées en épi terminal, qui forme un

genre dans l'hexandrie trigynie.

Ce genre, établi par Michaux dans sa Flore de l'Amérique septentrionale, et figuré pl. 22 du même ouvrage, offre pour caractère une corolle monopétale profondément divisée en six parties presque ovales, oblongues, et accompagnées de deux glandes à leur base; six étamines; un ovaire triangulaire, oblong, à trois styles obtus; une capsule conoïde, trigone, terminée par les styles, et à trois loges polyspermes.

Cette plante, qui se rapproche beaucoup des mélanthes, se trouve dans les prairies humides de la Caroline, où elle

e'élève à environ un pied. (B.)

ZIGZAG. Les marchands appellent ainsi une vénus qui est figurée dans l'Appendix de Dargenville pl. 3, lettre B. Voyez au mot Vénus. (B.)

ZILATAT (Ardea æquinoctialis Var., Lath., ordre des Echassiers, genre du Héron, famille des Craniers. Voyes ces mols.). Hoitzilaztatl est le nom mexicain de cet oiseau,

Z I N 537

dont on a fait, par abréviation, celui de zilatat. Son plumage est tout blanc; son bec, rougeâtre vers la pointe, est pourpre dans le reste de sa longueur; l'espace nu entre le hec et l'œil est jaune; la partie nue des jambes et les pieds, sont d'un jaune plus pâle, et les ongles bruns. Longueur dixhuit pouces et grosseur du pigeon. (VIEILL.)

ZILIO, épithète que Jonston donne à l'HYÈNE. Voyes ce

mot. (S.)

ZILLERTHITE OU SCHORL VERT DE ZILLER-THAL. Voyez RAYONNANTE. (PAT.)

ZIMBIS, nom de pays de la porcelaine kauris (cypræa moneta Linn.). Voyez au mot Poncelaine. (B.)

ZIMBR, nom du bison en Moldavie. Il y est commun dans les montagnes occidentales, et sa tête fut mise dans les armes de cette contrée, par Pragosh, le premier prince du pays. Voyez Bison. (S.)

ZIMIECH, le petit aigle en arabe. Voyez l'article des Aigles. (S.)

ZINC, métal qui est, après le fer, celui que la nature a le plus abondamment répandu dans le sein de la terre. Néanmoins, il ne se présente jamais sous la forme de métal vierge ou natif: il est toujours à l'état d'oxide; soit simplement combiné avec l'oxigène, comme dans la calamine; soit avec le soufre, comme dans la blende; soit enfin avec les acides sulfurique ou carbonique; mais il est rare de le trouver dans ces deux derniers états.

Le zinc qu'on obtient par le moyen de l'art, à l'état de régule ou de métal pur, est de couleur gris de plomb clair tirant

au bleuâtre.

Sa contexture est lamelleuse, et sa cassure présente de larges facettes. Il se ternit à l'air, mais il n'est point sensiblement attaqué par l'eau pure, à moins qu'il ne se trouve en contact avec un autre métal; car alors il s'oxide avec une promptitude surprenante; ainsi que l'a observé M. Humboldt, qui, ayant mis par hasard une pièce de zinc dans un bassin d'argent qui contenoit de l'eau, fut fort surpris de voir que, très-peu de temps après, la pièce étoit adhérente au vase et fortement oxidée. Ce métal a beaucoup d'affinité avec l'oxigène, ainsi que le prouve, non-seulement la quantité qu'il en peut absorber, qui s'élève au moins au tiers de son poids, mais encore l'opiniâtreté avec laquelle il le retient. Voyez l'article Métaux.

il se fond long-temps avant de rougir : dès qu'il est rouge, il se calcine; et pour peu qu'on pousse le feu, il s'enflamme

XXIII.

en jetant un éclat éblouissant, et il se volatilise en partie sous la forme de flocons blancs et légers; mais dès que cet oxide a été ainsi formé par sublimation, il devient très-fixe au feu, et très-difficile à ramener à l'état de régule. Les anciens chimistes donnoient à ces fleurs de zinc, les noms bizarres de laine philosophique, pompholix, nihil-album, &c.

Dans les vaisseaux clos, le zinc se sublime sous sa forme

métallique, et sans éprouver aucune altération.

On rangeoit autrefois le zinc parmi les métaux non-ductiles qu'on nommoit demi-metaux; mais cette distinction est rejetée aujourd'hui avec raison : l'on a reconnu que la nature n'a point tracé de ligne de démarcation entre les uns et les autres, ainsi que le prouve le zinc lui-même, puisqu'on peut, avec quelques soins, le réduire en lames minces et îlexibles, de plusieurs pouces d'étendue. Il est vrai qu'il devient fragile lorsqu'on le fait chausser jusqu'au point où il seroit près d'entrer en fusion; et l'on peut alors le pulvériser dans un mortier chaud. Le calorique interposé entre ses molécules, les écarte au point de faire cesser en partie, cette attraction puissante qui résulte de leur contact immédiat. Dans les autres métaux, au contraire, le calorique augmente la ductilité, en favorisant le mouvement de leurs molécules. sans toutefois les écarter assez pour détruire leur attraction réciproque.

La densité du zinc est peu considérable; elle l'emporte un peu sur celle de l'antimoine; mais elle est moindre que celle de l'étain et du fer sondu. Suivant Brisson, sa pesanteur spécifique est de 7 190. Bergmann ne l'avoit trouvée que de 6862. Il est probable que c'étoit du zinc de la Chine, qui est le plus pur, et que l'on connoît dans le commerce sous le nom de toutenague: celui d'Europe contient presque toujours une

certaine quantité de plomb.

Le zinc s'allie assez bien avec la plupart des autres métaux, mais difficilement avec le fer, et nullement avec le bismuth et le nickel. Il s'amalgame avec le mercurs, dont il retient le double de son poids. Cet amalgame est solide, mais il se ramollit et devient presque fluide par la trituration.

Les alliages des dissérens métaux avec le zinc, produisent quelquesois un changement de contexture dans l'un et l'autre métal; avec l'antimoine, par exemple, il forme une masse d'une contexture grenue, quoique celle des deux métaux séparés soit lamelleuse.

Presque toujours la densité de ses alliages est dissérente de ce qu'elle devroit être d'après la pesanteur spécifique de chamétal. Dans l'alliage du sinc avec le fer, l'antimoine ou

ZIN

l'étain, il y a écartement dans leurs molécules, et par conséquent diminution de pesanteur spécifique. C'est le con-

330

traire dans l'alliage du zinc avec le plomb ou le cuivre ; l'augmentation de densité est considérable, avec le cuivre sur-tout elle est d'environ un dixième. Il semble que ces deux métaux se soient, en quelque sorte, pénétrés mutuellement. pour former un troisième métal, qui l'emporte à plusieurs égards sur le cuivre pur. Sa couleur se rapproche de celle de l'or; mais ce qui est bien plus important, c'est qu'il est infiniment moins sujet à s'oxider et à contracter cette rouille perfide connue sous le nom de vert-de-gris, qui rend si suspect l'usage des vaisseaux de cuivre rouge. Le zinc d'ailleurs, quoique peu ductile lui-même, ne diminue rien à la ductilité du cuivre, ainsi qu'on en peut juger par les fils et les lames d'oripeau, qui ne sont autre chose que du cuivre jaune ou du laiton, c'est-à-dire un alliage de cuivre et de zinc.

Cet alliage ne se fait point d'une manière directe, par un mélange des deux métaux fondus ensemble ; c'est par un autre procédé, qu'on nomme cémentation. On met, dans le fond d'un grand creuset, un mélange de calamine et de charbon pulvérisé, sur lequel on range des lames de cuivre rouge. qu'on reconvre d'un semblable mélange; on ajoute d'autres lames de cuivre qu'on recouvre de même, et ainsi alternativement jusqu'à ce que le creuset soit rempli, avant soin de finir par une couche de charbon. On couvre le creuset et on le met dans un fourneau. Des que la chaleur agit à un certain point, le charbon qui est dans le creuset s'empare de l'oxigene de la calamine; le sinc rendu à l'état de régule se sublime, et rencontrant sur son passage le cuivre avec lequel il a la plus grande affinité, ils se combinent en-

semble et forment du laiton.

Dans cette opération, le cuivre se charge d'une quantité de sinc, qui va pour l'ordinaire au cinquième, ou même au quart de son poids, suivant la bonté de la calamine.

Si l'on réitère cette opération, c'est-à-dire si, au lieu de lames de cuivre rouge, on met dans l'appareil cémentatoire des lames de laiton, on obtient un alliage un peu plus chargé de sine, et dont la couleur est semblable à celle de l'or. ce qui lui a fait donner le nom d'or de Manheim ou de similor ; il est susceptible d'un beau poli, mais il n'a presque point de ductilité.

On obtient à-peu-près le même résultat, en faisant fondre ensemble deux parties de cuivre rouge et une partie de zinc en régule, auxquels on ajoute quelquefois une petite quantité d'étain, de bismuth, d'arsenic on d'antimoine, suivant l'in-

se trouve le plus souvent dans les cavilés de la calamine commune, dont elle tapisse les parois : elle est tantôt mamelennée, et tantôt cristallisée en lames rectangulaires fort alongées, dont les angles solides sont plus ou moins tronqués, et quelquefois si profondément, que les lames se terminent en pointe d'épée. J'en ai rapporté des mines de la Sibérie orientale, dont les lames ont un pouce de longueur, ce qui n'est pas commun. Elles sont réunies en faisceaux de 7 à 8 lames. qui se touchent immédiatement par une de leurs extrémités, et s'écartent un peu à l'extrémité opposée, à-peu-près comme un jeu de carte qu'on pinceroit fortement par un des bouts. J'ai des êchantillons de la grosseur des deux poings, entièrement composés d'un assemblage de ces saisceaux qui se croisent en tous sens, et qui tous présentent cette singulière disposition, dont les loix de la cristallographie pourroient difficilement rendre compte. Cette calamine cristallisée vient de la mine de plomb argentifère de Taïna, en Daourie, près du fleuve Amour.

La calamine lamelleuse, exposée au chalumeau, blanchit et devient opaque; mais elle est infusible, même avec le borax. Elle se dissout sans effervescence, dans l'acide nitrique, et forme une gelée comme la zéolite; ce qui, joint à sa structure rayonnante, l'a plusicurs fois fait prendre pour ce minéral, quoique la pesanteur spécifique de la calamine soit à-peu-près d'un tiers plus considérable.

Celle qui a été analysée par Pelletier, s'est trouvée beaucoup moins riche en métal que la précédente : il en a retiré 36 d'oxide de sinc,

52 de silice et 12 de phlegme.

J'ai trouvé dans quelques mines de cuivre et d'avgent des monts Altaï, entre l'Ob et l'Irtiche, des calamines lamelleuses, colorées en vert par le cuivre; on pourroit les appeler des mines de laiton; les unes sont mamelonnées et demi-transparentes; d'autres sont en lames très-courtes, mais tellement serrées qu'elles forment une espèce de velours d'une jolie couleur d'aigue-marine, quelquefois argentée; d'autres sont en petits cristaux d'environ deux lignes de longueur, couchés les uns sur les autres, et composés de deux pyramides à six faces jointes base à base, dont les sommets sont tronqués, et les arêtes oblitérées; leur couleur est un joli vert de pré.

3°. CALAMINE CHATOYANTE. J'ai trouvé cette singulière variété d'oxide de zinc, dans la mine de Taïna: il a la couleur et la demitransparence de la cornaline jaune: il se présente sous différentes formes, mais toujours sa surface est extrêmement chatoyante: quelquefois il est en masses mamelonnées comme l'hématite. Son intérieur est bouillonné comme la calcédoine orientale, et il est susceptible d'un aussi beau poli.

Celus qui est le plus remarquable, est figuré en grains dont la forme et le volume varient suivant les différens gîtes d'où les échantillons ont été tirés; mais dans chaque gîte ils sont parfaitement semblables,

et pour la forme et pour le volume.

Les uns sont extremement petits, d'une forme ovoïde, tous isolés les uns des autres : ils n'ont qu'une demi-ligne de diamètre, et ressemblent à des myriades d'œufs d'insectes disséminés sur des stalactites capillaires de fer et de manganèse.

D'autres, qui ont deux lignes de longueur, ont la forme d'un fuseau: ce sont deux pyramides à trois faces, très-alongées, jointes base à base, et dont les faces et les arêtes se correspondent alternativement; mais ces faces et ces arêtes sont toutes curvilignes. Ces petits cristaux sont disséminés dans les cavités d'une calamine noirâtre.

D'autres enfin, dont la forme est la plus singulière, sont arrondis à leurs deux extrémités, et fortement étranglés dans le milieu comme le col d'une calchasse. Ces doubles globules ont environ trois lignes de longueur sur une ligne de diamètre. Ils sont amoncelés les uns sur les autres, et leur ensemble forme des espèces de stalactites, à-peu-près comme les hématites, en grappes de raisins. J'ai fait figurer ces oxides de zinc granuliformes dans mon Hist. nat. des Minéraax, tom. Iv, pag. 202 et 203, où j'en ai décrit encore quelques autres variétés.

### Blende ou Sulfure de Zinc.

Les minéralogistes allemands distinguent trois sortes de blendes : la jaune, la brune et la noire.

1°. BLENDE JAUNE: elle est ordinairement de couleur de soufre, mêlée de nuances vertes ou rougeâtres. Elle se trouve, ou en masses irrégulières, ou cristallisées en cubes ou en oclaëdres diversement tronqués et groupés ensemble, d'une manière assez confuse.

Sa contexture est lamelleuse, et ses lames parfaitement planes se divisent en plusieurs sens avec beaucoup de facilité: c'est de toutes les substances minérales, celle qui se prête le mieux aux opérations de la cristallotomie, comme disoit Romé Delisle.

Cette substance est, pour l'ordinaire, fortement translucide et presque transparente. Elle est souvent phosphorescente, par un léger frottement : la pointe d'un cure-dent suffit pour faire paroître des traces lumineuses sur la blende jaune de Scharffenberg en Saxe: Bergmann a fait l'analyse de cette blende, qui lui a donné le résultat suivant:

| Zinc 6 | 4 Acide fluorique 4 |  |
|--------|---------------------|--|
| Fer    | 4 Silice            |  |
| Soufre | Fan -               |  |

J'ai trouvé une variété de celte blende qui est remarquable en ce qu'elle est en cristaux isolés, ce qui est infiniment rare. Ils sont de la grosseur d'un pois, plus ou moins, presque diaphanes; d'une couleur verdâtre, mêlée de violet; ils sont très-phosphorescens, soit par le frottement, soit par la chaleur; ils sont encastrés dans un mica-stéatiteux de couleur d'or, mêlé avec du wolfram qui sert de gangue aux émerandes de la montagne Odon-Tchélon, près du fleuve Amour.

La blende jaune se trouve en abondance dans les mines de Saxe, de Bohême, de Hongrie, et sur-tout dans celles du Hartz.

2°. BLENDE BRUNE : elle est d'une teinte plus ou moins claire ou obscure, suivant qu'elle est mêlée de rouge on de noir ; elle est moins transparente que la jaune; quelquefois même elle est tout-à-fait opaque; elle en diffère peu quant à ses autres caractères extérieurs; mais dans

sa composition, elle est plus mélée de matières hétérogènes. D'après l'analyse faite par Bergmann, elle contient :

| Zinc.   | • | • | • | • | • |  |  | 44 | Silice  | • |   |  |  | 24 |
|---------|---|---|---|---|---|--|--|----|---------|---|---|--|--|----|
|         |   |   |   |   |   |  |  |    | Alumine |   |   |  |  |    |
| Soufre. |   |   |   |   |   |  |  | 17 | Eau     |   | ١ |  |  | 5  |

Elle se trouve dans les mêmes lieux, et plus abondamment encore que la blende jaune.

3°. BLENDE NOIRE: elle est, comme les précédentes, ou en masses irrégulières, ou en cristaux confusément groupés, et dont la surface est lisse et luisante: quoique très-noire à l'intérieur, sa raclure est d'une couleur grisâtre; elle est presque toujours opaque; mais quand elle passe à la blende brune, elle devient plus ou moins translucide.

Elle se trouve dans la plupart des mines, sur-tout dans celles d'argent et de plomb. Celle que j'ai trouvée dans la mine de plomb argentifère de Zérentoui, dans la Sibérie orientale, est parfaitement noire, cristallisée en cubes et en octaèdres qui n'ont qu'une ligne de diamètre, mais qui sont nettement prononcés: ils couvrent la surface d'une mine de fer brune, mêlée d'hématite noirâtre.

Bergmann a fait l'analyse d'une blende noire de Danemora, en Suède, qui contenoit :

| Zinc     | ٠ | • |   |  | ٠ | 45 | Plomb.  | • | • | • |  |  |  | 6 |
|----------|---|---|---|--|---|----|---------|---|---|---|--|--|--|---|
| Fer      |   |   |   |  |   | 9  | Arsenic |   |   |   |  |  |  | 1 |
| Soufre.  |   |   |   |  |   | 29 | Eau     |   |   |   |  |  |  | 6 |
| Silice . |   |   | • |  |   | 4  |         |   |   |   |  |  |  |   |

Le plomb et l'arsenic ne s'y trouvoient qu'accidentellement.

Zinc spathique ou Carbonate de Zinc.

On trouve quelquesois avec la calamine lamelleuse, et même avec la calamine commune, une substance blanche, demi-diaphane, ayant un coup-d'œil vitreux; ordinairement cristallisée en crète de coq, en tables quadrangulaires, en prismes hexaèdres comprimés, en rhomboïdes, en octaèdres, etc. Les plus célèbres chimistes et les minéralogistes les plus éclairés, l'ont reconnue pour un oxide de zinc trèspur, combiné avec de l'acide carbonique. De Born qui en décrit plusieurs variétés, rapporte l'analyse qui en a été faite par Bergmann, et qui ne peut laisser aucun doute sur la nature de cette substance; elle contenoît:

|                     | Eau 6         |
|---------------------|---------------|
| Acide carbonique 28 | Silice un peu |

Vauquelin a pareillement reconnu l'existence du carbonate de zinc natif, ainsi que le rapporte Brochant, i. 11, pag. 367. Lamétherie, Gilet-Laumout, et tous les plus habiles minéralogistes, sont du même sentiment. Cependant, quelques auteurs, malgré cant de témoignages

respectables, affectent de montrer des doutes, et disent qu'il faut attendre que les circonstances les aient mis à portée de l'observer par eux-mêmes.

J'ai rapporté de la mine de Taïna, dont j'ai parlé, plusieurs beaux échantillons de carbonate de zinc, parfaitement blanc et demi-transparent, ayant un coup-d'œil vitreux qui le fait distinguer sur-le-champ, d'avec le spath calcaire, avec lequel il a d'ailleurs quelque ressemblance, mais il est beaucoup plus dur. Il est cristallisé, tantôt en crêtes de coq disposées en roses, tantôt en rhomboides semblables à ceux du spath calcaire muriatique, et tantôt en octaèdres. Ces trois varièlés de formes se trouyent quelquefois réunies dans le même chantillon.

Cette substance se dissont en entier avec une vive effervescence dans l'acide nitrique; et lorsqu'on la traîte par la cémentation avec le cuivre rouge, elle le convertit en laiton, de sorte que je ne puis m'empêcher de reconnoître que c'est en effet un carbonate de zinc.

## Sulfate ou Vitriol de Zinc natif.

Cette substance, qui est une combinaison d'oxide de zinc et d'acide sulfurique, se rencontre assez rarement dans la nature, et seulement dans un très-petit nombre de localités. Elle se présente tantôt sous la forme de filamens blancs et soyeux comme l'amiante (que leur saveur stiptique a souvent fait confondre avec l'alun de plume), et tantôt en petites stalactites cylindriques groupées parallélement les unes aux autres.

Le sulfate de zinc natif en filamens se trouve dans les mines de mercure d'Idria, en Carniole, (et non pas en Carinthie, comme le disent quelques auteurs).

Celui qui forme des stalactites, se trouve dans les mines de Rudein et de Pakherstolln, à Schemnitz en Hongrie: l'intérieur de ces stalactites offre communément un tissu fibreux.

Suivant l'analyse rapportée par De Born, le sulfute de zinc natificontient 20 parties de zinc, 22 d'acide sulfurique, et 58 d'eau.

Le sulfate de zinc du commerce appelé vulgairement couperose blanche, est un produit de l'art, qui se prépare à Goslar, dans le Hartz. Voyez l'article SULFATE DE ZINC. (PAT.)

ZINGEL. Voyez ZENDEL. (B.)

ZINGI. C'est le nom chinois de la semence de la BADIANE. Voyez ce mot. (B.)

ZINNIA, Zinnia, genre de plantes à fleurs composées, de la syngénésie polygamie superflue, et de la famille des Corymbifères, qui offre pour caractère un calice oblong, imbriqué d'écailles arrondies, inégales, roides et serrées; un réceptacle garni de paillettes et portant, dans son disque, des fleurons hermaphrodites, et à sa circonférence des demifleurons entiers, ou échancrés, femelles fertiles, marcescens et persistans.

Le fruit est composé de semences comprimées dont celles

du disque sont surmontées de deux arêtes subulées, et celles de la circonférence souvent nues.

Ce genre, qui est figuré pl. 685 des Illustrations de Lamarck, renferme des plantes à feuilles presque toujours opposées et à seurs solitaires et terminales, dont les demi-seurons sont rougeatres ou jaunes. On en compte cinq à six espèces, dont les plus connues ou les plus remarquables sont:

Le Zinnia pauciplone, qui a les fleurs sessiles. Il est annuel et croît au Pérou.

Le Zinnia multiflore, qui a les fleurs pédonculées. Il est annuel et croît au Mexique.

Ces deux plantes se cultivent depuis très-long-temps dans les jardins d'ornement à raison de la beauté de leurs fleurs et de l'élégance de leur port. On les place ordinairement an second rang dans les plates-handes, attendu qu'elles s'élèvent de deux ou trois pieds au plus. On les sème lorsqu'on n'a plus à craindre les gelées, dans une terre préparée avec du terreau et abritée des vents froids, ou si c'est dans le nord, sur couche. Lorsque les pieds ont acquis quatre à cinq pouces, on les enlève avec la motte et on les place à demeure. Il faut avoir soin de les arroser plusieurs fois dans les premiers jours, ensuite ils ne demandent plus aucun soin. Ils fleurissent à la fin de l'été et pendant tout l'automne. Les premières gelées les font périr. On doit avoir soin de ramasser la graine de la première fleur qui s'est épanouie.

Cavanilles a fait connoître, pl. 81 de ses Icones plantarum, une nouvelle espèce de ce genre, qui est de beaucoup plus belle que les précédentes, et qui, lorsqu'elle sera plus connue, les chassera de nos jardins. C'est la ZINNIA VIOLETTE dont la tige est haute de trois pieds, les feuilles ovales, aiguës, sessiles, et les fleurs grandes et violettes. Elle vient du Mexique, et se voit déjà dans les jardins de quelques amateurs. (B.)

ZINOPEL, jaspe rouge ferrugineux et aurifère de Hongrie. Voyez SINOPLE. (PAT.)

ZIRCON ou JARGON. Ces deux mots désignent la même pierre, qui est une gemme de l'île de Ceylan, qu'on regarde comme une variété de notre hyacinthe; mais elle est plus belle, comme le sont ordinairement les gemmes orientales; car si quelques pierres d'Europe ou d'Amérique égalent celles des Indes, on ne peut s'empêcher de reconnoître qu'en général, celles-ci l'emportent de beaucoup. Voyez Jargon et Hyacinthe. (Pat.)

ZIRCONE. C'est une des neuf terres simples dont nous

sommes aujourd'hui en possession, et dont la plupart sont des découvertes dues à la nouvelle chimie.

La sircone tire son nom du zircon ou jargon, dont elle fait la base, et où elle entre dans la proportion de 66 pour 100.

Elle est, comme toutes les autres terres simples, d'une couleur blanche.

Sa pesanteur spécifique est considérable, elle est d'environ 4500, comme celle de la baryte.

Elle est infusible au chalumeau : avec le borax, elle donne

un verre transparent et sans couleur.

Elle se combine avec les acides, même les plus foibles, et forme avec eux des sels d'une saveur extrêmement austère. Elle est facilement précipitée par les alcalis, qui la dissolvent de nouveau dès qu'ils se trouvent en excès, quoiqu'ils n'aient sur elle aucune action directe. Elle est également précipitée par les prussiates, par les hydrosulfures, et par l'acide gallique; propriétés qui, jointes à sa grande pesanteur, semblent la rapprocher des oxides métalliques. Voyez Jargon et Hyacinthe. (Pat.)

ZISEL. C'est le même quadrupède que le Souslic. Voyez

ce mot. (S.)

ZITZIL (Trochilus punctulatus Lath.). Le nom mexicain de cet oiseau est hoitzitzil ou hoitzitziltototl, dont Buffon a

tiré par contraction celui de zitzil.

On doit remarquer que ce mot mexicain est le nom générique des colibris et des oiseaux-mouches, et n'est appliqué individuellement qu'avec une épithète telle que quetza ou

zochio, xiulhs, tozcacoz, yotac, tenoc, &c.

Ce colibri, indiqué par Hernandez, a cinq pouces et demi de longueur; tout le plumage d'un vert changeant en couleur de cuivre de rosette; la gorge, le devant du cou et les couvertures du dessus des ailes du même vert, parsemé de petites taches blanches, d'où lui est venue la dénomination de colibri piqueté; les pennes des ailes sont d'un brun violet; celles de la queue d'un brun changeant en vert et terminées de blanc; le bec, les pieds et les ongles sont noirs. (Vieille.)

ZIZANIE, Zizania, genre de plantes unilobées, de la monoécie hexandrie et de la famille des Graminées, qui offre pour caractère une bale de deux valves oblongues et mutiques, et six étamines à longues anthères dans les fleurs mâles; une bale de deux valves oblongues, aristées et un ovaire oblong surmonté par un style bifide et velu dans les

fleurs femelles.

Le fruit est une semence alongée enveloppée dans la bale, Ce genre, qui est figuré pl. 768 des *Mustrations* de Lamarck, renserme des plantes ordinairement très-élevées, à feuilles alternes, engaînantes, graminées, et à fleurs disposées en panicules terminales. On en comptoit trois espèces, dont les plus connues sont:

La ZIZANIE AQUATIQUE, qui a la panicule ouverte, les fleurs mâles inférieures, et les semences presque rondes. Elle est annuelle, s'élève à trois ou quatre pieds et se trouve très-abondamment dans les marais de l'Amérique septentrionale où je l'ai observée. Sa graine est ovale-oblongue, d'une ligne de long, et fort recherchée des oiseaux qui en laissent fort peu murir.

La ZIZANIE DES MARAIS, qui a les fleurs mâles inférieures, et en panicule ouverte, tandis que les fleurs femelles sont en épis. Elle est annuelle et se trauve dans les mêmes cantons que la précédente.

J'ai observé, décrit, et dessiné deux nouvelles emèces de ce genre pendant mon séjour en Amérique.

L'une est la zizanie clavelleuse, dont les fleurs mâles sont inférieures et en panicule ouverte, tandis que les femelles sont en épi terminal, portées sur des pédoncules propres, claviformes, et ayant une de leurs valves terminée par une longue arête. Elle est annuelle, se trouve dans les eaux bourbeuses, et s'élève à sept ou huit pieds. Elle se rapproche beaucoup de la précédente, mais en est bien distinguée. Ses graines ont six à huit lignes de long, et sont regardées comme un excellent manger. Les sauvages, avant l'arrivée des Européens, les faisoient cuire, avec leurs viandes, en guise de riz. Les oiseaux en sont extrêmement friands, et peu leur échappent.

L'antre est la ZIZANIE FLOTTANTE, dont les fleurs sont disposées en épis axillaires; les supérieures mâles, et les inférieures femelles. Elle a les feuiltes ovales-oblongues et nageantes. Elle se trouve dans les eaux stagnantes, fleurit en été, et est fort recherchée des bestiaux qui s'exposent souvent à périr pour y atteindre. C'est une très-jolie petite plante, qui a bien les caractères du genre, mais qui n'a point du tout l'apparence des autres espèces. Ses tiges sont grèles et fort longues lorsque l'eau où elle se trouve est profonde. Il n'y a que les dernières feuilles qui flottent. La tige ne s'élève pas de plus d'un pouce hors de l'eau, est très-rameuse à son sommet. (B.)

ZIZANIE. Ce nom a été, même est encore donné, dans quelques cantons, à l'IVROYE. Voyez ce met. (B.)

ZIZI (Emberiza cirlus Lath., pl. enl. n° 653, fig. 1, ordre PASSEREAUX, genre du BRUANT. Voyez ces mots.). Le nom de cet oiseau exprime son cri; on l'appelle aussi bruant de haie, parce qu'il a dans son plumage et ses habitudes des rapports avec le bruant proprement dit, et qu'il se plaît plus volontiers dans les haies, cherchant au pied et dans les champs nouvellement labourés qui sont à proximité, les insectes et les petites graines dont il se nourrit. Il est plus commun dans les climats méridionaux que dans nos contrées sep-

ZIZ 549

tentrionales; cependant on en trouve assez souvent aux environs de Paris à l'automne et au printemps. Ces oiseaux y paroissent ordinairement deux fois dans l'année, vers les mois d'octobre et de novembre et au mois d'avril, et y restent environ trois semaines; il paroît qu'ils se portent au nord pour nicher, car il est très-rare d'en rencontrer pendant l'été ; je n'en ai jamais vu qu'un couple dans cette saison, aux environs de Rouen, où probablement il a niché; l'on ne connoît ni leur nid, ni leurs œufs, ni le chant d'amour du mâle: mais bien son cri, qui exprime le mot zizi. Il le répète fréquemment, sur-tout lorsqu'on lui porte ombrage; quoique cet oiseau se familiarise volontiers avec la cage et y vive assez long-temps, son ramage est peu connu; selon les uns, il est monotone, suivant d'autres il imite celui des pinsons. avec lesquels, dit-on, les zizis forment des volées nombreuses. ce qui peut être dans les pays où ils se trouvent en abondance; mais ici je les ai toujours vus seuls ou en petites troupes de huit à dix, composées seulement des oiseaux de la même espèce.

Ce bruant, pen défiant, donne facilement dans tous les piéges, et, s'il se prend aux gluaux, il y reste le plus souvent, ou ne s'en tire qu'en y laissant presque toutes ses plumes. Ce granivore se nourrit en volière de millet et de chénevis, et

v vit six ans à-peu-près.

Taille du bruant commun; bec d'un cendré brun; dessus de la tête tacheté de noirâtre sur un fond vert olive; plaque jaune sur les côtés coupée en deux parties inégales par un trait noir qui passe sur les yeux et couvre le haut de la gorge, dont le milieu est fauve et l'autre partie brune, ainsi que la poitrine; le reste du dessous du corps d'un jaune qui s'éclaircit sur les parties inférieures et qui est tacheté de brun sur les flancs; dessus du cou et du dos varié de roux et de noirâtre; croupion d'un roux olivâtre; couvertures supérieures de la queue d'un roux plus décidé; premières pennes des ailes brunes, bordées d'olivâtre en dehors; les secondaires les plus proches du dos rousses; pennes de la queue de la conleur des primaires, bordées, les deux extérieures de blanc, les suivantes de gris olivâtre, et les deux intermédiaires de gris roussâtre; pieds d'un jaunâtre rembruni.

La femelle diffère en ce que ses couleurs sont plus foibles et en ce qu'elle est privée de jaune sur les côtés de la tête et vers le cou; elle n'a ni les raies noires près des yeux, ni la tache de même couleur du haut de la gorge, ni le brun de la poitrine en général; le plumage de ces oiseaux est sujet à varier. Le vert obscur remplace, sur des individus, le brun de la poitrine, d'autres ont les plumes noires frangées de gris blanc : c'est ordinairement à l'automne que les mâles portent cette espèce de livrée, car au printemps le noir est franc. Les jeunes mâles ont avant leur première mue des couleurs encore plus foibles que la femelle, et l'on ne peut alors distinguer les sexes. Longueur totale six pouces un quart; queue fourchue à-peu-près comme celle du bruant proprement dit.

Ces oiseaux doivent être un bon manger, car ils engraissent facilement si on leur donne en abondance le millet et le

chénevis. (VIEILL.)

ZIZIPHORE, Ziziphora, genre de plantes à fleurs monopétalées, de la diandrie monogynie et de la famille des LABIÉES, dont le caractère consiste en un calice presque cylindrique, strié, à cinq dents, barbu à son orifice; une corolle bilabiée, à lèvre supérieure entière, réfléchie, à lèvre inférieure trilobée. Deux étamines fertiles et le rudiment de deux autres; un ovaire supérieur surmonté d'un style à stigmate en tête.

Le fruit est composé de quatre semences nues renfermées dans le calice.

Ce genre, qui est figuré pl. 18 des *Illustrations* de Lamarck, renferme des plantes à feuilles opposées, à fleurs disposées en paquets ou en épis axillaires ou terminaux. On en compte quatre espèces, dont les feuilles et les fleurs sont odorantes.

La ZIZIPHORE EN TÎTE, qui a les feuilles ovales et les fleurs en tête terminale. Elle est annuelle, et se trouve dans l'Asie mineure. On la cultive dans les jardius de botanique.

La ZIZIPHORE D'ESPAGNE a les feuilles ovales avec des bractées de même forme, et les fleurs disposées en grappes. Elle est annuelle et se trouve en Espagne. On la cultive également.

La Ziziphore Gréle a les feuilles lancéolées et les fleurs latérales. Elle vient de l'Orient, est annuelle et se cultive comme les autres. (B.)

ZOANTHE, Zoantha, genre de vers radiaires établi par Cuvier, et qui a pour caractère un corps charna, grêle, cylindrique inférieurement, épaissi en massue dans sa partie supérieure, ayant une bouche supérieure, centrale, accompagnée de tentacules rétractiles, et le pied constamment fixé sur un tube rampant et charnu qui donne naissance à plusieurs individus.

Ainsi donc les zoanthes ne diffèrent des ACTINIES (Voyes ce mot.) que parce que leur base est fixée sur un tube et qu'ils ne peuvent se déplacer à volonté comme ces dernières. Da reste, ils en ont tous les autres caractères.

Sans doute cette communauté de vie dont jouissent les zoanthes, car leur tube rampant fait partie essentielle de leur corps, une trochée entière ne forme qu'un seul animal, leur doit donner une manière d'être analogue à celle des actinies, mais on manque d'observation qui la constate. On peut voir à l'article des Sertulaires des exemples d'une semblable organisation; cependant les bases rampantes des sertulaires sont cornées et insensibles, ou du moins peu sensibles, tandis que celles du genre dont il est ici question est aussi irritable que le corps même.

On ne connoît qu'une seule espète de zoanthe. Elle a été appelée actinia sociata par Ellis, qui l'a découverte, et hydra sociata par Gmelin. Elle est figurée dans l'Encyclopédie par ordre de matières, partie des Vers, pl 70, fig. 1 et 2.

Elle se trouve dans les mers d'Amérique. (B.)

ZOCOR on ZOKOR. Voyez l'article des RATS - TAUPES.

ZODIAQUE, zone que l'on conçoit dans le ciel, divisée en deux parties égales par l'écliptique, et terminée de chaque côté par un cercle parallèle à l'écliptique, et qui en est éloigné de huit degrés. La petite inclinaison des orbes de la lune et des planètes, faisoit, il n'y a pas long-temps, qu'il ne paroissoit jamais aucun corps du systême planétaire hors du zodiaque. Mais depuis la découverte de Cérès et de Pallas, dont les orbes sont inclinés beaucoup plus que de huit degrés à l'écliptique, il est visible qu'il faut, ou considérablement agrandir le zodiaque, ou se résoudre à regarder avec Herschel, ces deux astres comme étant d'une espèce intermédiaire entre les planètes et les comètes.

Le zodiaque est divisé en douze parties égales de 30 degrés chacune, et que l'on appelle signes, auxquels on a donné les noms des constellations qui occupoient autrefois les douze divisions. Ces noms sont le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et les poissons. Les constellations qui ont donné leurs noms aux signes du zodiaque, n'occupent plus maintenant les mêmes places que ces signes:

elles sont toutes avancées d'environ 30 degrés. (LIB.)

ZODION, Zodion, genre d'insectes de l'ordre des Diprères et de ma famille des Conopsaires. Ses caractères sont: suçoir de deux soies au plus, reçu dans une trompe cylindrique, toujours saillante, avancée, coudée simplement à sa base; antennes à palette, avec petite pièce roide, conique, sans poil, insérée latéralement; des palpes. Les zodions ont exactement le port des myopes; seulement leur trompe n'est coudée qu'à sa base, de même que celle des conops. Leur corps est étroit; leur tête est vésiculeuse ea devant, avec trois petits yeux lisses sur le vertex. Les ailes sont couchées sur le corps.

Zodion conorsoïde, Zodion conopsoïdes. Cet insecte a environ trois lignes de long. Il est cendré, légèrement vela, avec quatre petites lignes sur le corcelet, dont celles du milieu plus courtes et plus près du bord antérieur, deux taches au bord postérieur du second anneau de l'abdomen, une ligne de petits points, transverse, près du bord postérieur, sur les trois anneaux suivans, d'un brun noirâtre; la membrane qui recouvre la face est blanche en devant et rougeâtre sur le front; les yeux sont noirâtres, avec leur côté interne blanc; les antennes sont roussâtres; les pattes sont cendrées, avec les tarses noirâtres; les balanciers sont blancs; les ailes sont transparentes, avec la base roussâtre. Je crois que cet insecte est la myope cendrée de M. Fabricius.

On le trouve sur les fleurs. (L.)

ZOÉ, Zoea, genre de crustacés de la division des Sessi-LIOCLES, qui a pour caractère quatre antennes presque égales, les extérieures bifides et coudées; un rostre de la longueur du corcelet; deux yeux extrêmement gros; les pattes postérieures en nageoires; une queue fourchue.

Ce genre, que j'ai établi dans l'Histoire naturelle des Crustacés, faisant suite au Buffon, édition de Deterville, est assez difficile à placer dans l'ordre naturel. Je l'ai mis à la tête des sessiliocles de Lamarck; mais Latreille croit qu'il doit faire partie du dernier ordre des CRUSTACÉS. Voyez ce mot.

La principale des deux espèces, qui le composent, a un corcelet presqu'ovale, composé d'une seule pièce, demi-transparente, porlant sur sa partie antérieure et inférieure, un rostre droit, inflexible, mince, uni, pointu, un peu plus long que le corcelet, et formant. presqu'un angle droit avec lui. Aux deux côtés de ce rostre, sont implantés deux yeux presque sessiles, extremement gros, saillans, d'un bleu très-brillant, et plus bas, deux paires d'antennes plus courtes que lui ; les inférieures simples ; les extérieures coudées et bifides. Les instrumens de la manducation n'ont pu être observés à raison de leur petitesse et de leur transparence. Sur la partie supérieure et antérieure du corcelet, se voit une épine deux fois plus longue que lui, trèslarge à sa base, courbée en arrière, unie, qui, l'animal vu de face, semble dans le même plan que le rostre, et sur ses parties laterales, deux autres épines très-courtes, recourbées en dessous. La queue, aussi longue que le corcelet sous lequel elle se replie, est composée de quatre articulations applaties, presqu'égales, très-étroites, et d'une

cinquième, terminale, beaucoup plus grande, fourchue, on mieux en croissant, avec quelques épines courtes dans l'intérieur de ce croissant. Les pattes sont très-courtes, conchées sous l'abdomen, à peine visibles, à l'exception des deux dernières qui sont très-longues, et en

forme de nageoires.

Telle est la description de ce remarquable crustacé, mais il faut voir sa figure pour s'en faire une idée complète. On la trouvera dans l'Hist. nat. des Crustacés, faisant suite au Buffon, édition de Deterville, pl. 15, fig. 3 et 4 où il est très-grossi. Il est nécessaire d'ajouter qu'il est transparent comme du verre, que les yeux, et une petite tache verte à la base de l'épine supérieure, le distinguent seuls de l'eau dans laquelle il vit.

La zoé, lorsque sa queue est repliée, paroît un globule, à peine d'un quart de ligne de diamètre , qui seroit percé d'outre en outre par une épine. Elle se meut avec une grande vélocité, au moyen de ses pattes en nageoires, soit circulairement, soit de bas en haut et de haut en bas; souvent elle tourne sur elle-même. Elle se trouve dans la

haute mer, entre l'Europe et l'Amérique.

Il y en a , dans les mêmes latitudes , une autre espèce qui est noirâtre et qui n'a pas d'épine dorsale, mais elle m'a échappé avant que j'eusse

pu la décrire.

Slabber avoit décrit et figuré dans un ouvrage allemand, un animal extrêmement voisin de la zoé, et qui jouit de la propriété de changer de forme en changeant de peau. Latreille l'a comparé, avec elle, dans son ouvrage sur les crustacés, faisant suite au Buffon, édition de Sonnini. Il résulte de ce qu'il rapporte, que la zoé de Slabber, trois jours après avoir été mise dans un vase avec de l'eau de mer, devint un animal semblable à une crevette, c'est-à-dire que son corps, au lieu d'être globuleux, étoit alongé, composé de sept articles; que son bec étoit devenu très-court; que sa queue, au lieu d'être fourchue à la pointe, étoit élargie, applatie, et garnie de courtes épines. Enfin, cet animal ne ressemble presqu'en rien à celui dont il tire son origine. Ses antennes et les organes qui entourent sa bouche, ne sont plus les mêmes ; ses pattes ont des proportions différentes, etc. On seroit tenté de croire, en examinant les figures, qu'il y a une erreur d'observation de la part de Slabber, si les nauplies, les amynomes et autres genres de la même classe, ne nous offroient des changemens analogues. J'ai tout lieu de croire cependant, non par suite d'observations aussi longtemps suivies que celles de Slabber, mais par un certain facies, ou ensemble général, que donne l'habitude de voir, que ma soé avoit acquis sa dernière transformation. Au reste, je dis avec Latreille, qu'il faut attendre du temps, les éclaircissemens que la singularité du fait invite à desirer.

On doit placer à côté de ce genre celui que Muller a nommé polyphême, et Lamarck céphalocle.

Le polyphême est un très-petit animal que l'on trouve assez communément dans les eaux stagnantes des environs de Paris, et qui est principalement remarquable par sa forme très-singulière. Sa tête est ronde et composée d'une enveloppe

XXIII.

évailleuse qui recouvre une grande masse presque toute noire, mobile en tous sens dans l'intérieur de la tête, et qui est l'œil unique. Cet œil est égal en grosseur au dixième de celle de l'animal. De sa surface partent plusieurs petites lignes noires qui vont se rendre à l'enveloppe écailleuse, qui forme la partie la plus extérieure de la tête. Le corcelet est une partie arrondie qui vient après la tête, et qui sert d'attache aux pattes, aux antennes et à la queue. Le ventre, qui est le segment du corps le plus gros, est aussi arrondi, et renferme les œufs et les petits.

Les bras ou les antennes, au nombre de deux, sont composés d'une longue tige cylindrique, articulée vers le milieu du corcelet et de chaque côté; à son extrémité libre, elle jette deux branches également mobiles, assez longues, et qui sont formées de cinq articles, garnis de sept longs filets en forme de poils, dont les trois derniers partent du dernier article. Ces sept filets sont mobiles. Les pattes sont au nombre de huit, et attachées à la partie inférieure du corcelet; elles sont arquées, et un peu inclinées vers la tête; elles sont entièrement à découvert, et formées de trois à quatre articles cylindriques; leur bord inférieur est garni d'une suite de filets mobiles, en forme de poils. Les deux pattes antérieures sont beaucoup plus courtes que les autres.

La queue est attachée près de la dernière paire de patter mobiles; elle est presque aussi longue que le corps, dirigée en arrière et appliquée le long du ventre, qu'elle dépasse beaucoup de son extrémité; elle est presque droite, déliée, garnie de petites pointes en forme de dentelures sur son

bord inférieur, et terminées par deux longs filets.

A travers le test du polyphême, Degéer a observé, dans le corcelet, un gros vaisseau noir, courbé en arc ou en demicercle, qui prend son origine près de la tête, et qui, après avoir parcouru le corps, aboutit et se termine à la racine ou à la base de la queue; c'est probablement l'intestin. Il n'est visible que lorsqu'il est plein.

Degéer a cru reconnoître le cœur de cet animal dans une petite partie transparente, triangulaire, qui est placée dans l'endroit du dos où le corcelet se trouve uni au ventre, et qui est dans un mouvement et une espèce de battement

continuel.

Le même auteur a observé la ponte du polyphême. Quand le ventre, qui a la forme d'un sac, est bien rempli d'embryons ou de petits, il est rond et comme enflé. Le polyphéme accouche de tous ses petits à la fois, qui sont en petit nombre (Degéer en a compté sept); les petits se mettent en devoir de nager, et avec assez de vitesse, dès qu'ils sont sortis du ventre de leur mère.

Le mâle du polyphême n'est pas connu.

Ce très-petit crustacé nage avec vîtesse dans les eaux dormantes, mais pures; il avance par le mouvement combiné, des bras ou antennes et des pattes en nageoires, dont il pousse l'eau en les haussant et les baissant avec promptitude. Lorsqu'il nage, il est toujours sur le dos. Ordinairement il tient, sa tête baissée et rapprochée entre les pattes; mais d'autres fois il la relève et la tient haute; elle semble alors comme placée sur un col alongé.

Le Polyphême ocullé, Polyphemus oculatus Mull., Latr., est la seule espèce connue dont nous venons de donner la description; il en est fait mention dans Muller, Entomostraca, pag. 119, n° 56, pl. 20, fig. 1-5; dans Linnæus, Syst. nat. éd. 13, pag. 2996, n° 10, sous le nom de monoculus oculatus; dans Fabricius, Entom. Syst., tom. 2, p. 502; dans Degéer, Hist. des Ins., tom. 7, pag. 467, n° 4; dans Lamarck, Syst. des anim. sans vert., p. 170, sous le nom de cephatoculus stagnorum; dans l'Hist. nat. des Crust., faisant suite au Buffon, édition de Deterville, tom. 2, pag. 285; dans Latreille, Hist. gén. et partic. des Ins., tom 4, pag. 282, pl. 30, fig. 3, 4 et 5. (B.)

ZOÈGE, Zoegea, genre de plantes à fleurs composées, de la syngénésie polygamie frustranée et de la famille des CI-NAROCÉPHALES, qui offre pour caractère un calice imbriqué d'écailles extérieures cilicées, et d'écailles intérieures plus longues, scarieuses, entières; un réceptacle garni de soies, et supportant, dans son disque, des fleurons réguliers, hermaphrodites, et à sa circonférence des fleurons plus grands, irréguliers, alongés en languette et neutres.

Le fruit est composé de plusieurs semences à aigrettes

simples.

Ce genre a été corrigé par l'Héritier, et n'est plus composé que de l'espèce qu'il a figurée pl. 29 de ses Stirpes. C'est une plante annuelle, branchue, à feuilles alternes, oblongues, à fleurs jaunes, portées sur de longs pédoncules solitaires. Elle vient de l'Orient, et s'est cultivée pendant quelques années dans les jardins de Paris.

L'Héritier a rapporté la zoège du Cap au genre RELHANIE.

Voyez ce mot. (B.)

ZONE, portion d'une surface comprise entre deux lignes parallèles. Les zônes prennent les noms propres des surfaces dont elles font partie. Si la surface est circulaire, elliptique, &c. on les appelle zônes circulaires, zônes elliptiques, &c. (Lib.)

ZONE (terme de sphère), espace renfermé entre deux

cercles parallèles. La surface de la terre est divisée en cinq zones ou bandes circulaires. L'une s'étend à 23 degrés et demi de part et d'autre de l'équateur, et a conséquemment 47 degrés de largeur: on la nomme zone torride; elle comprend tous les pays situés entre les deux tropiques.

Parmi les quatre autres sones, deux sont appelées sones

tempérées; les autres se nomment zones glaciales.

L'une des zônes tempérées est située vers le nord, et l'autre vers le midi.

La première s'étend depuis le tropique du cancer jusqu'au cercle polaire arctique, et occupe 45 degrés de largeur: on l'appelle zone tempérée septentrionale. L'autre s'étend depuis le tropique du capricorne jusqu'au cercle polaire antarctique, et occupe de même 43 degrés de largeur: elle se nomme zone tempérée méridionale.

L'une des zones glaciales est située au nord, et l'autre au

midi.

La première s'étend depuis le cercle polaire arctique jusqu'au pôle nord, qui se trouve à son centre. On l'appelle sone glaciale septentrionale. La seconde s'étend depuis le cercle polaire antarctique jusqu'au pôle sud, et elle se nomme zone glaciale méridionale.

La zone glaciale septentrionale est habitée, car la Laponie et la Sibérie en font partie. La zone glaciale méridionale est

absolument inconnue.

Différens phénomènes se présentent aux habitans de la terre, suivant leur différente position. Le soleil passe deux fois l'année au zénith de ceux qui sont situés dans la sone torride; de même deux fois l'année le soleil s'éloigne de l'équateur d'environ 25 degrés 50 minutes.

Dans les zones tempérées et dans les zones glaciales, la hauteur du pôle surpasse toujours la plus grande distance du soleil à l'équateur. De-là vient que les habitans de ces zones n'ont jamais le soleil à leur zénith. Si l'on compare les hauteurs méridiennes du soleil observées le même jour dans deux lieux quelconques de ces zones, celui où la hauteur méridienne est la plus grande est le plus méridional.

Pour les habitans des zônes tempérées, le soleil s'enfonce chaque jour sous l'horizon, parce que la distance des lieux situés dans ces zônes, est toujours plus grande que la hauteur du pole. Les jours civils sont aussi inégaux, et cela d'autant plus que ces lieux sont plus voisins des zônes glaciales. Voyez le mot Jour.

Pour les peuples situés sous les cercles polaires, la hauteur du pôle est égale à la distance du soleil au pôle, lorsque cet astre se trouve dans le tropique d'élé; et conséquemment ces peuples voient une fois l'année le soleil achever

sa révolution sans passer sous l'horizon.

Enfin, pour les peuples qui habitent les zônes glaciales, la hauteur du pôle est plus grande que la moindre distance du soleil au pôle, et conséquemment, pendant plusieurs jours, la distance du soleil au pole est plus petite que la hauteur du pôle: d'où il résulte que, pendant ce temps-là, le soleil ne peut s'enfoncer sous l'horizon, c'est-à-dire se coucher. Lorsqu'ensuite le soleil vient à s'éloigner du pôle d'une distance plus grande que celle qui mesure la hauteur du pôle, alors il se lève et se couche comme dans les autres zônes. (Lie.)

ZONÉCOLIN (Perdix cristata Lath., ordre des Galli-NACÉS, genre de la PERDRIX. Voy. ces mots.). Quanht-zonécolin est le nom mexicain de cette perdrix, dont la tête est ornée d'une huppe d'une couleur fauve qui s'étend sur la gorge; les joues, le cou, le dos, le croupion, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures des ailes et de la queue, sont tachetés de roux, de brun, de noir et de blanc jaunâtre; les pennes alaires sont brunes; celles de la queue variées de brun et de gris; le bec, les pieds et les ongles bruns. Taille de notre gaille.

Cette espèce se trouve à la Guiane et au Mexique. Son cri

est assez agréable, quoiqu'un peu plaintif.

Fernandez, à qui on doit la connoissance de cet oiseau (Histor. Avium, cap. 59.), fait mention d'un individu qu'on soupçonne être sa femelle; il a le même plumage, mais il est moins gros et n'a point de huppe. (VIEILL.)

ZONITE, Zonitis, genre d'insectes de la seconde section de l'ordre des Coléoptères et de la famille des Can-

THARIDIES.

Les zonites se confondent avec les opales, et ne forment peut-être qu'un seul genre. Fabricius cependant en a établi deux : les premiers, selon lui, ont les palpes filiformes ; les mâchoires entières plus longues que les palpes ; les antennes sétacées. Les seconds ont les palpes égaux, filiformes ; les mâchoires cornées, unidentées ; la languette membraneuse, tronquée, entière ; les antennes filiformes. Latreille, qui paroît réunir ces deux genres, présente les caractères suivans : antennes presque sétacées ; articles cylindriques, alongés, menus ; la longueur du second faisant au moins la moitié de celle du suivant ; parties de la bouche avancées, et quelquefois plusieurs d'elles très-longues ; dernier article des

pour cela que l'homme, peut-être le premier des animaux soophages, rejette le chair des carnivores, et ne leur fait la guerre que pour se débarrasser de concurrens aussi voraces que lui. Voyez les mots CARNIVORE et ARMES DES ANIMAUX.

Le mot zoophage doit s'appliquer principalement aux espèces qui dévorent leur proie vivante, telles que le lion, le tigre, l'aigle, on même, parmi les insectes, l'araignés, les crabes, &c. mais le nom de sarcophage convient plutôt aux races qui vivent de charognes, de corps morts, telles sont les hyènes, les vautours, &c. parmi les insectes, tels sont les nicrophores, les silphes, les dermestes, &c. (V.)

ZOOPHYTES. Linnœus a ainsi appelé généralement les productions polypeuses, que Lamarek a nommées polypes corralligènes, c'est-à-dire les madrépores, les coraux, les gorgones, les corallines, les sertulaires, les éponges et même les hydres. Voyez au mot POLYPE. (B.)

ZOOPHYTOLITHES. On a quelquefois donné ce nom aux zouphytes fossiles dont la forme approche de celle des végétaux, tels que le palmier marin et autres semblables. (PAT.)

ZOOTIPOLITHES, pierres qui portent l'empreinte de quelques animaux ou portions d'animaux fossiles. Voyez Fossiles et Pétrifications. (Pat.)

ZOPHOSE, Zophosis, genre d'insectes de la seconde section de l'ordre des Coléoptères et de la famille des Téné-BRIONITES.

Ce genre, séparé par Latreille de celui d'érodie, présente les caractères suivans: antennes à articles presque tous cylindriques ou cylindrico-coniques; les quatre derniers grenus, plus gros, distincts; le onzieme un peu plus long que le précédent, en toupie, pointu, palpes presque filiformes; dernier article des maxillaires presque conique, alongé, tronqué, comprimé; ganache des érodies; lèvre supérieure découverte; corps ovalaire, très-convexe en dessus, corcelet fort court, transversal, concave en devant pour recevoir la tête; bord postérieur courbé; angles postérieurs saillans; sternum prolongé en pointe; milieu du dessus du corps en carène; tarses filiformes, menus, alongés.

Ce genre comprend, entr'autres, le TESTUDINAIRE, érodie testudinaire de mon Entomologie. Il est noir, ovale, relevé en bosse ou très-convexe. La tête et le corcelet sont lisses; la partie antérieure du corcelet est échancrée; les élytres sont réunies, chagrinées, noires, avec les côtés souvent couverts d'une poussière blanchâtre; les pattes sont grêles, longues et noires. Cet insecte se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

ZOPILOTL, nom mexicain du vautour urubu, dans les écrits de Hernandez et de Fernandez. (S.)

ZORCA (édition de Sonnini de l'Histoire naturelle de Buffon.). Cetti fait mention, dans son Histoire naturelle des Oiseaux de la Sardaigne, d'une espèce de petit-duc qui vit solitaire dans les lieux retirés, et qui ne découvre sa retraite que par ses hurlemens âcres et plaintifs. Il se distingue, selon cet ornithologiste, par les huit ou neuf plumes de ses aigrettes auriculaires, son bec d'un jaune verdâtre, et ses jambes couvertes de duvet jusqu'aux doigts, qui en sont dénués. Sa longueur est de sept pouces. (VIEILL.)

ZORILLE (Viverra zorilla Linn.), quadrupède du genre et de la famille des Martes, sous-ordre des Carnivores,

ordre des CARNASSIERS. Voyez ces trois mots.

Buffon, trompé par de fausses indications, avoit cru que cet animal étoit propre à l'Amérique; c'est une méprise. Le zorille est naturel à l'Afrique, et se trouve principalement vers le Cap de Bonne-Espérance. M. d'Azara (Quadrupèdes du Paraguay) est tombé dans une autre erreur, lorsqu'il prétend que le zorille est un jeune Yagouré. (Voyez ce mot.) Et à ce propos, l'écrivain espagnol reprend vivement le naturaliste français, et avertit que l'on feroit mieux de ne pas se fatiguer à lire Buffon. Quelque bon que cet avis paroisse aux yeux de M. d'Azara, je doute que beaucoup de gens soient tentés de le suivre.

Le zorille n'est donc point l'yagouré ou mouffette du Chili, ou mapurito de l'Amérique. (Nota que l'article Mapeurita de ce Dictionnaire doit être réformé d'après cette observation.) Kolbe en a parlé sous le nom de blaireau puant;
mais il ressemble beaucoup plus au putois qu'au blaireau; il
est à-peu-près de la même figure et de la même grandeur;
il lui ressemble encore par les habitudes naturelles, et il répand une aussi mauvaise odeur que notre putois, mais que
la chaleur du climat rend plus exaltée. Des bandes courtes,
d'un blanc jaunâtre, s'étendent longitudinalement sur le
fond noir de son corps; ses cuisses et son ventre sont noirs,
sans taches ni raies, et sa longue queue, qui est très-fournie,
est variée de noir et de blanc. (S.)

ZORILLOS. Les Espagnols ont donné ce nom à un quadrupède de l'Amérique méridionale, la Mouffette du Chili ou l'Yacouré. Voyez ces deux articles. (S.)

ZORIN, nom de pays du Tigabien Afre. Voy. ce moj. (B.) ZORKÈS d'Elien, est le Daim. Voyez ce mot. (S.)

ZORNE, Zornia, genre de plantes établi par Walter dans la Flore de la Caroline, nº 279, mais qui ne diffère pas assez des sainfoins pour en être séparé. Il renferme une plante vivace, à tiges couchées, à feuilles quaternées, à fleurs axillaires jaunes recouvertes de grandes bractées ovales, persistantes. J'ai fréquemment trouvé cette plante dans les sables les plus arides de la Caroline. Les cerfs la recherchent avec passion. (B.)

ZOROSCH. Quelques auteurs ont donné ce nom à la

mine d'argent blanche. Voyez ARGENT. (PAT.)

ZORRÎNA. C'est ainsi que Garcilasso a désigné la Mour-PETTE DU CHILI ou l'YAGOURÉ. Voyez ces deux mots. (S.)

ZOSTÈRE, Zostera, genre de plantes à fleurs incomplètes, de la gynandrie polyandrie et de la famille des FLUVIALES, qui offre pour caractère un spadix linéaire engaîné dans la base des feuilles, plane, nu sur une face, couvert sur l'autre d'organes sexuels; à anthères presque sessiles sur la surface supérieure du spadix; à ovaires en petit nombre dans la partie inférieure, légèrement stipités et à styles capillaires semi-bifides.

Le fruit est composé de capsules membraneuses et mono-

spermes.

Ce genre, qui est figuré pl. 737 des Illustrations de Lamarck, renferme des plantes à seuilles radicales graminiformes, très-longues et luisantes, qui croissent au fond de la mer, s'y sécondent et y mûrissent leurs semences. L'extrémité de leurs seuilles seule atteint quelquesois la surface de l'eau. On en compte cinq espèces, dont une est très-commune sur les bords de l'Océan, et encore plus de la Méditerranée, dans les lieux où la mer est en repos, tels que les ports et les marais où elle n'arrive que dans les grandes marées des équinoxes.

Cette espèce, qui est la Zostère océanique, a des feuilles souvent de huit à dix pieds de long, sur une largeur de quatre à six lignes. Elle est connue sous le nom d'algue dans la plupart de nos ports de mer, c'est-à-dire que, quoiqu'on applique assez généralement ce nom à toutes les plantes marines qui y croissent, on peut la regarder comme le portant spécialement. La singulière organisation de ses fleurs et la faculté qu'elles possèdent de fructifier sous l'eau, la rendent digne des méditations des scrutateurs de la nature. Elle n'a pas, cependant, encore été observée autant qu'elle mérite de l'être.

Les flots de la mer arrachent ce zostère du lieu de sa naissance, et en rejettent les feuilles sur la plage, où elles s'amoncelent souvent en grande quantité. On les ramasse avec les varecs et autres productions marines, soit pour servir d'engrais aux terres, soit pour faire de la soude, soit pour servir à emballer les marchandises. La flexibilité et la douceur de ces feuilles les rendent, en effet, plus propres à garantir les objets casuels, tels que ceux de verrerie, de faïencerie, &c. que la paille et le foin. On les arrache même exprès, pour ce seul objet, dans quelques ports de mer de la Méditerranée, sur-tout à Venise, ainsi que je l'ai observé, avec de grands râteaux de fer. En Hollande, on l'emploie à faire les digues qui défendent ce pays de l'invasion de la mer. Chaque année on les charge de nouveaux lits qui se distinguent très-bien des anciens, devenus compactes à un point dont on ne se fait pas d'idée. Enfin cette plante est regardée comme une production importante de certaines localités. Voyez au mot VAREC. (B.)

ZOUCET, Belon (Portrait d'oiseaux) nomme ainsi le CASTAGNEUX. Voyez ce mot. (S.)

ZUBR, le bison en Pologne. (S.)

ZUCCAGNIE, Zuccagnia, arbrisseau très-rameux, à feuilles alternes pinnées; à folioles sessiles, alternes, elliptiques, glutineuses, ponctuées de noir des deux côtés; à fleurs rougeâtres disposées en grappes terminales, lequel forme un

genre dans la décandrie monogynie.

Ce genre présente pour caractère un calice monophylle persistant, coloré, à cinq divisions oblongues, obtuses; l'inférieure plus longue; une corolle de cinq pétales ovales, insérés au calice, dont les deux supérieurs sont plus larges et concaves; dix étamines velues à leur base; un ovaire supérieur ovale, comprimé, uniloculaire, bivalve, monosperme et couvert de longs poils.

La zuccagnie ponetuée se trouve dans les montagnes du Chili. Elle a quelques affinités avec le Campèche Voyez ce

mot. (B.)

ZURAPHATE, nom arabe de la GIRAFE. Voyez ce mot. (S.)

ZURNABA, Voyez GIRAFE. (DESM.) ZURNAPA. Voyez GIRAFE. (DESM.)

ZURRMA. Les Calmouques nomment ainsi le Souslie. Voyez ce mot. (S.)

ZURVADI, nom du chevreuil en grec moderne. (S.)

ZWITTER, ou pluto: ZINNZWITTER, Mine d'étain en petits grains disséminés dans la roche. Voyez ETAIN. (Pat.)

ZYGENE, nom spécifique latin du SQUALE MARTEAU. Voyez ce mot. (B.)

ZYGENE , Zygæna , genre d'insectes de l'ordre des Léripoptères, de ma famille des Sphingipes, et dont les caractères sont : antennes renssées un peu au-delà de leur milieu, contournées, longues, quelquefois pectinées, et dont la pointe

est simple, nue; palpes pointus; une trompe.

Les zygènes sont distingués des sphinx et des sesies par leurs antennes, qui sont nues à leur extrémité, ou qui n'y ont pas une petite houppe, on de filet couvert d'écailles; des stygies par la présence d'une trompe. Dans l'inaction, ces insectes ont leurs ailes rapprochées et un peu élevées en toit au-dessus du corps. Ces ailes sont vitrées dans quelques-uns. L'abdomen est nu ou garni d'une brosse.

Le fondateur de ce genre est Degéer. Il l'avoit nommé Papillon-Phalène (Sphinx adscita). M. Fabricius en a fait des zygènes. On a encore désigné ces insectes sous le nom de

sphinx bélier.

Leurs chenilles ont seize pattes; elles sont lisses, un peu velues, et n'ont point comme celles des sphinx, des cornes sur le dernier anneau. Pour se changer en nymphes, elles n'entrent point dans la terre; elles s'enferment dans une coque de soie assez solide, qu'elles filent le long d'une branche ou d'une feuille. L'insecte parfait en sort peu de temps après que la chenille s'est métamorphosée. Ces insectes sont lourds, paresseux, et volent peu; ils se tiennent ordinairement sur les plantes où les femelles déposent leurs œufs. Les deux sexes ne vivent que le temps qui seur est nécessaire pour s'accoupler et pour pondre, et meurent après s'être acquittés de ces fonctions pour lesquelles ils sont nés.

Des soixante-douze espèces décrites par M. Fabricius, il n'y en a guère que douze qui habitent l'Europe. On les trouve pendant la belle saison.

## \* Antennes simples contournées en cornes de bélier.

Zycène de la filipendule, Zygoena filipendulas Fab.; Sphins Linn., Geoff., Pap. d'Europ: pl. xevii, no 137. Cette epèce est le sphinx bélier de Geoffroy. Elle a environ huit lignes; les antenues et le corps d'un vert-noir ou bleuâtre; les ailes supérieures d'un vert foncé, changeant, soyeux, avec six taches d'un rouge foncé sur chaoune, les inférieures rouges sans taches, les pattes longues, noires.

On la trouve dans les prairies.

Sa chenille est jaune, un peu velue, avec quatre rangées de taches noires, deux sur le milien du corps, et une de chaque côté; pour se changer en nymphe, elle file une coque très-solide, alongée, de couleur jaune, très-lisse, et qui paroît comme vernissée; elle l'attache le long d'une feuille ou d'une tige, s'y enferme, et y reste environ quarante jours sous la forme de nymphe, après lesquels elle devient insecte parfait; elle se nourrit principalement des feuilles de la filipendule.

Zygène du lotier, Zygæna loti, le Sphinx des graminées des Papillons d'Europe; pl. xcv111, nº 138; ses ailes supérieures sont

vertes, avec cinq points rouges; les inférieures sont rouges.

ZYGÈNE DE LA SCABIEUSE, Zygæna scabiosæ Fab., Papillons d'Europe, pl. xcv et xcv1, nos 133, 134 et 135. Elle diffère de la précédente, par les antennes et le corps qui sont de couleur noire, et par les taches des ailes réunies en une seule dans les uns, divisées en trois dans les autres.

Les individus dans lesquels le rouge des ailes supérieures ne forme qu'une grande tache, sont les sphinx de la scabieuse des Papillons d'Europe, et ceux où le rouge forme trois taches, le sphinx de la piloselle. Le premier pourroit bien être une espèce.

On la trouve en Europe, sur la piloselle et la scabieuse. On trouve une variété qui a une bande rouge sur l'abdomen, c'est le sphina

bélier noir à bande rouge des Papillons d'Europe.

ZYGÈNE DE L'ESPARCETTE, Zygæna onohrychis Fab., Papillons d'Europe, pl. xcix, nº 40. Le corps est noir; ses ailes supérieures sont d'un vert changeant en bleu, avec six taches rouges, plus pâles dans leur contour, ce qui les rend oculaires; les postérieures sont rouges, bordées de noir; l'abdomen a quelquefois un anneau rouge.

La chenille vient sur l'esparcette.

ZIGÈNE DE LA BRUYÈRE, Zygæna fausta (Papillons d'Europe, pl. c, nº 142.). Elle a des rapports avec la précédente; le premier segment du corcelet est rouge; cette couleur domine sur les quatre ailes; les supérieures ont quelques points noirs, avec du rouge plus pâle autour, dans quelques-uns; l'abdomen a une bande rouge.

Zygène De La Lavande, Zygœna lavendulæ Fab. Elle a le corps noir; le premier segment du corcelet blauc; les ailes d'un blanc foncé, avec cinq points rouges sur les supérieures et un sur les inferieures.

Papillons d'Europe , pl. ci , nº 145.

ZYGÈNE DE LA LUZERNE, Zygæna coronillæ Fab. Elle a les ailes supérieures d'un vert foncé, avec six taches on toutes rouges, on dont celles du milieu sont blanches; les ailes inférieures sont d'un vert presque noir ou changeant en bleu foncé avec une tache blanche; l'abdomen a un cercle rouge. Papillons d'Europe, pl. c, nº 144.

ZYGÈNE DU CHÊNE. Zygæna quercus Fab.; Sphinx phegeu Linn, Sphinx du pissenlit, Papillons d'Europe. pl. c11, nº 147. Elle est d'un vert noirâtre avec des points transparens sur les ailes; six sur les supérieures; deux sur les inférieures. Elle a une bande jaune sur l'abdomen.

On la trouve fréquemment en Allemagne sur le chêne.

Sa chenille est brune; elle a la tête et les paties rousses, et des faisceaux de poils blancs sur le corps.

ZYGÈNE CERBÈRE, Zygæna cerbera Fab.; Sphinx cerbera Linn. Elle est de moitié plus petite que la sygène du chéne; elle a les ailes noires, avec six points transparens sur les ailes supérieures et deux sur les inférieures, et des bandes rouges sur l'abdomen.

Elle habite l'Ethiopie.

## \* \* Antennes pectinées.

ZYGÈNE MALHEUSE, Zygæna infausta Fab.; Sphinx des haies; Papillons d'Europe, pl. CIII, nº 152. Elle a environ six lignes de long; les antennes pectinées; les ailes supérieures brunes; les inférieures d'un rouge sanguin, et une bande de la même couleur sur le corcelet.

On la trouve au midi de l'Europe, quelquesois aux environs de

Paris.

ZYGÈNE DU STATICE, Zygoena statices Fab.; Sphinx Linn.; Phalène turquoise Geoff., Papillons d'Europe, pl. CIII, nº 150. Elle a les antennes d'un vert bleuâtre; celles du mâle sont pectinées; le corps et le dessous des ailes supérieures sont d'un vert bleuâtre brillant; les ailes inférieures et le dessous des supérieures sont brunes.

On la trouve en Europe dans les prairies.

Sa chenille vit sur l'oscille et la globulaire; elle est noire, avec des lignes blanches, et deux lunules de la même couleur sur le milieu du corps.

ZYGÈNE DU PRUNIER, Zygœna pruni Fab.; Papillons d'Europe, pl. ciii, nº 151. Elle est de moitie plus petite que la précédente, de laquelle elle ne diffère que par la couleur de ses ailes supérieures qui sont noires.

On la trouve en Allemagne et aux environs de Paris, mais plus

rarement que la précédente.

Sa chenille est velue, brune; elle a le dessus du corps couleur de chair, avec une ligne et des taches noires. Elle vit sur le prunier épineux. (L.)

ZYGIE, Zygia, genre d'insectes de la première section de l'ordre des Coléoptères et de la famille des Malaco-Dermes.

Ce genre établi par Fabricius, n'est composé que d'une seule espèce, que nous soupçonnons appartenir au genre melyre. Les caractères que cet auteur lui assigne sont les suivans: antennules inégales, filiformes: mâchoire unidentée; languette alongée, membraneuse; antennes moniliformes.

Les zygies, suivant Latreille, ont les antennes insérées à quelque distance des yeux; le second article est presque conique; le troisième presque cylindrique, plus alongé que le quatrième; celui-ci et les suivans sont en scie; le dernier est ovalaire; la bouche est rétrécie; les pattes sont filiformes; les

tarses ont leurs articles simples; le dernier est long et terminé par deux crochets un peu bifides sous la pointe. Cet insecte se trouve en Orient. Je l'ai trouvé plusieurs fois dans l'intérieur des maisons à Bagdat. (O.)

ZYZEL ou ZISEL, quadrupède décrit au mot SousLic.

FIN DU TOME VINGT-TROISIÈME.



•

.

•

.

•

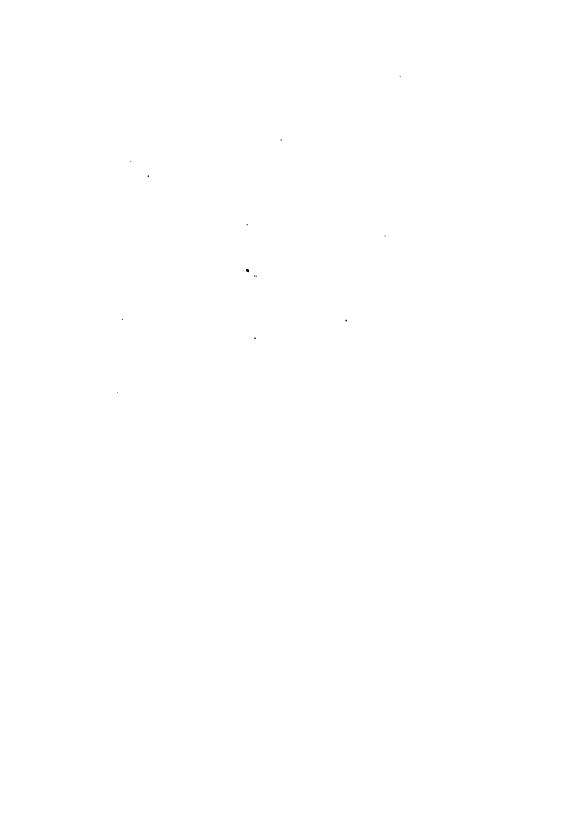

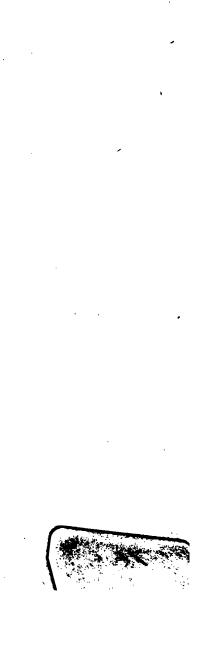

.

.

.

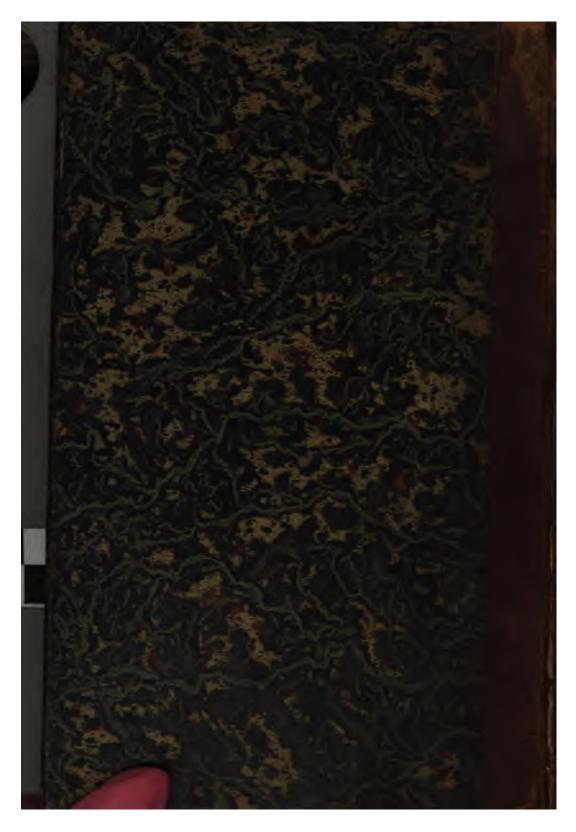